







1-05

Rul 209



# HISTOIRE DE GENEVE.



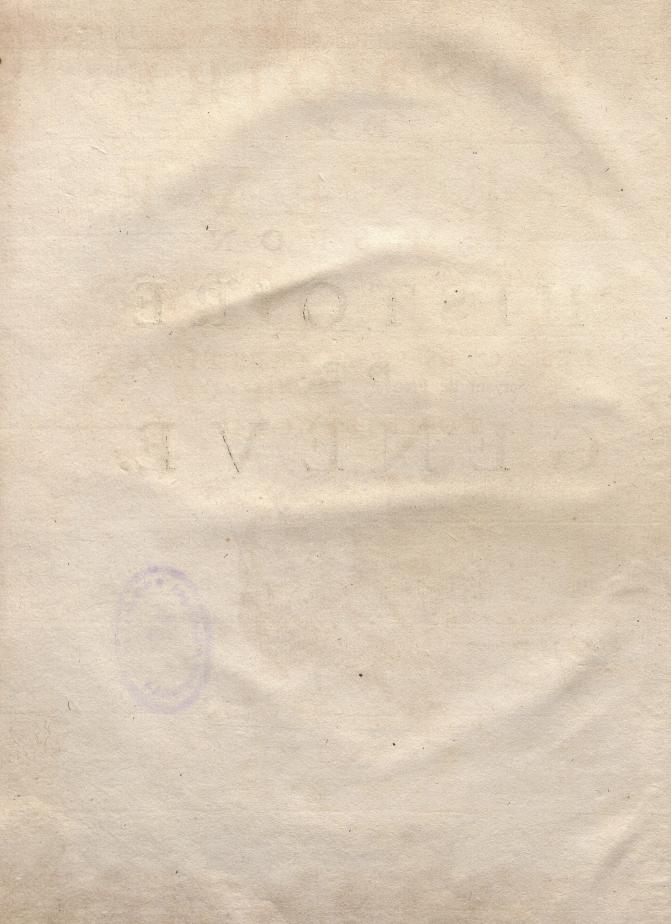

# HISTOIRE DE GENEVE, Par Mr. S P O N.

Rectifiée & augmentée par d'amples Notes.

AVEC

LES ACTES ET AUTRES PIECES Servant de Preuves à cette HISTOIRE.

TOME SECOND.





A GENEVE,

Chez FABRI & BARRILLOT.

M. DCC. XXX.

grant A relative may LO CANAL

# INDICE

Des Pieces contenues en ce second Tome.

| I. A Coordium factum inter Reverendum Dominum Hum-                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A bertum Episcopum Gebennensem, & Illustrem Domi-                                                                                                                                  |
| num Aymonem Comitem Gebennensem, anno 1124. Pag 2                                                                                                                                  |
| 11. Litera Frederici Komanorum Regis, per quas quecunque                                                                                                                           |
| oona & possessiones, qua Gebennensis Ecclesia nossedit noc                                                                                                                         |
| place , populator ex largitione giel alitar adinici actorit                                                                                                                        |
| usibus ipsius Ecclesia perpetuo profuturis, confirmat. Con-                                                                                                                        |
| cessa anno 1153.                                                                                                                                                                   |
| usibus ipsius Ecclesta perpetuo profuturis, consirmat. Con-<br>cessa anno 1153.  7.  III. Accordium & Transactio facta inter Episcopum & Co-<br>mitem Gehennerson super Invisioni. |
| mitten Geochienjent, Juper Jurijaierione of Dominiis Civi-                                                                                                                         |
| taits Gevennensis, anno 1155.                                                                                                                                                      |
| I V. Dulla Adriani Papa quarti, confirmationis compositio-                                                                                                                         |
| num inter Episcopum & Comitem Gebennensem, anno                                                                                                                                    |
| V. Alia Bulla ejusdem Papa, per quam confirmat quascun-                                                                                                                            |
| oue la citionec fist a Fold Clark Confirmat quascun-                                                                                                                               |
| que largitiones factas Ecclesia Gebennensi per Sereniss. D.                                                                                                                        |
| Fredericum Imperatorem, & possessiones & bona quacunque,                                                                                                                           |
| qua Gebennensis Ecclesia habebat, vel haberet in futurum, usibus illius perpetuis corroborat, anno 1157.                                                                           |
| VI. Bulla Papa Victoris quarti ad Ardutium Episcopum,                                                                                                                              |
| Clerum & Populum Gebennensem directa, qu'à dicit se Scrip-                                                                                                                         |
| ra comminationis direxisse Amedeo Comiti, ut ablata Ec-                                                                                                                            |
| cles. Gebenn. eamque vexare desistat, anno 1160. 22.                                                                                                                               |
| VII. Copia Bulla data Imperatoris Frederici, in gratiam                                                                                                                            |
| Genevensium, vulgo dicta Bulla aurea, anno 1162. 24.                                                                                                                               |
| VIII. Alia Bulla ejusdem Imperatoris in gratiam Episcopi                                                                                                                           |
| Ecclesia Genevensis, eadem die qua Bulla pracedens con-                                                                                                                            |
| cejja 3 anno 1162.                                                                                                                                                                 |
| X. Revocatio Alienationis facta à Duce de Ceringe, Ame-                                                                                                                            |
| deo Comiti de Juribus Regalibus Ecclesia Gebennensis, &                                                                                                                            |
| Privilegium quod nullus sit medius inter Imperatorem &                                                                                                                             |
| Tome 11.                                                                                                                                                                           |

| Episcopum. 33.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X. Restitutio Furium Ecclesia Gebennensis facta per Comitem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gebennensem & ejus filium occupatores. 34.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| XI. Confirmatio sententia contra Comitem Gebennensem per                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Papam Lucium III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| XII. Sententia in Oppido de Aquis lata, per Robertum Ar-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| chiepiscopum Viennensem, & Hugonem Abbatem Bona-Val-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| lis, super Controversiis existentibus, inter Ardutium Episco-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| pum & Willelmum Comitem, Gebennenses, anno 1184.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| the state of the second of the |
| XIII. Litera Friderici Imperatoris per quas omnes & singu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| las possessiones, quas Gebenn. Episcopus & successores, pos-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| sederunt, possident & possidebunt & quacunque bona usibus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ipsius Ecclesia perpetuo profutura, consirmat & corroborat, anno 1185.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| anno 1185.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| XIV. Bulla Papa Oroant III. qua confirmat fententiam tatam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| per Robertum Archiepiscopum Viennensem & Hugonem Ab-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| batem Bonæ-Vallis super controversiis existentibus inter Ar-<br>ducium Episcopum & Willelmum Comitem. 41.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| X V. Litera Friderici Imperatoris quibus Comes Gebenn. con-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| demnatur ad solvenda Episcopo Gebenn. pro damnis & in-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| juriis 20. millia soldrum. licentiaque tribuitur dicto Episcopo,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| capiendi è bonis Comitis, usque ad hunc valorem, anno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1186.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| XVI. Pradicta sententia Declaratio facta ab eodem Impera-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| tore, atque ad Episcopum Genevensem directa. 44.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| XVII. Ejusdem sententiæ Deslaratio ab eodem Imperatore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| facta, omnibus de pradio Gebennensis Ecclesia, à Comite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gebennensi infeodatis. XVIII. Arbitramentum factum super disserentia existente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| XVIII. Arbitramentum factum super differentia existente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| inter R. D. Nantelinum Episcop. Gebenn. & Illustr. D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Willelmum Comitem Gebenn. per D. Archiep. Vienn. anno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1187. vel potius 1186. XIX. Declaratio Thoma Comitis Maurianensis, anno 1211.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| XIX. Declaratio Ihoma Comitis Maurianensis, anno 1211.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 49•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| X X.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## I N D I C E.

| XX. Conventus & homagium Comitis Gebenn. anni 1219.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XXI Declaratio Domini 1 C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2222 Decidiatio Domini de Tex. circa Villana MA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| The state of the s |
| 1 Tarto to a line in the state of the land in the land |
| )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| XXIII. Conventiones facta inter Comitem Sabaudia & Cives<br>Gebennenses, anno 1285.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| XXIV Astrono Infordación C. 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| XXIV. Actum Infeudationis facta per Episcopum & Princi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| pem Gebennens., de Officio Vicedompnatus, Comiti Sabaudia,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| C ALVINEY PURITY HER CALL WITH I DON'T FROM A ALLALAN I'M I'M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TILLING TO PYONINITANIA TO THE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| rum per Reverendum Dominum Guillelmum Episcop. Gebenn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Illustr. Domino Comiti Sabaudia, ejusque Famulis & Sa-<br>tellitibus, super fasti openibus por constitutions.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| tellitibus, super facti operibus per eos contra ipsum Episcop. &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ejus Ecclesiam perpetratis, anno 1290. & 1291. 64.<br>XXVI. Quarela & Protestationes Episcopi Guill. de Con-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| flans adversus usurpationes Amedei Comitis Sabaudia. 68.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| XXVII. Instrumentum circa Monetam cudendam, anno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| XXVIII. Litera quomodo Episcopus, cum suo Capitulo &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Duigenilous lactenat tiere monetan anna Taga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| A A I A FIRMAGIUM the altitude Lillians Lillians                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| milem Gevenn, anno 1206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| XXX. Homagium prastitum R. Dño. Episcopo Gebennensi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| per D. Cantellian de Jonvilla Dominum (mii 1205 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| AAA. 130magium Dni Ludovici de Sahaudia namina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ivioneta Ayviauni Dioceleos Gebennenlis cudenda 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| AAAII. Homagium Comitis Gebenn., anno 1212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| A A 111. Pacta inita inter Epilcopum (jehenn de Comitant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Savanara, & promilliones per iblum Comitem facto faciondi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Elacin Lpijeopo, homacium es tidelitatem, anno 1210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| A A I V. Recognitio er homaquim Indovici de Cohandia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Domini de Vuaudo factum Episcopo, 15. Augusti 1343. 93.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| † 2 Ho-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## IN DICE

| XXXV. Homagium factum per Comitem Gebennensem, Epis-                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| copo in Castro de Claromonte, anno 1346, cum debuiset                                                                                  |
| copo, in Castro de Claromonte, anno 1346. cum debuiset<br>in Ecclesia S. Petri.                                                        |
| XXXVI. Prima Revocatio Vicariatus contra Comitem Sa-                                                                                   |
| haudie anno 1366.                                                                                                                      |
|                                                                                                                                        |
| XXXVII. Secunda sententia seu notificatio pracedentis, cum<br>mandato exequendi, anno 1366.                                            |
| mandato exequenal, anno 1300.                                                                                                          |
| XXXVIII. Tertia sententia cum Revocatione Vicariatus,                                                                                  |
| contra Comitem Sabaudia, anno 1367.                                                                                                    |
| XXXIX. Litera impetrata super Ordinatione facta per Im-                                                                                |
| peratorem de Jurisdictione Gebenn. data Comiti Sabaudia,                                                                               |
| salvis Juribus Ecclesia, anno 1367.                                                                                                    |
| XL. Bulla Papa Urbani V. qua deprecatur Comitem Sabais-                                                                                |
| dia ut restituat Episcopo bona & Jurisdictionem tempora-                                                                               |
| lem. 104.                                                                                                                              |
| XLI. Bulla Papa Urbani V. qua hortatur Comitem Sabau-                                                                                  |
| dia ad restituendam Episcopo Gebennensi Jurisdictionem. 105.                                                                           |
| XLII. Bulla Papa Gregorii XI. contra Comitem Sabaudie,                                                                                 |
| XLII. Bulla Papa Gregorii XI. contra Comitem Sabaudie., anno 1371.                                                                     |
| XLIII. Restitutio Jurisdictionis Civitatis Gebennensis fac-<br>ta per Comitem Sabaudie, anno 1371.                                     |
| ta per Comitem Sabaudia, anno 1371.                                                                                                    |
| XLIV. Declaratio Amedei Comitis Sabaudia, in favorem                                                                                   |
| Episcopi & Eccl. Gebenn. super Territorio ipsi concesso, an-                                                                           |
| no 1391.                                                                                                                               |
| XLV. Alia similis Declaratio, anno 1398.                                                                                               |
| VIVI Litera Wancellai Imperatoris, in oration Poiscopi                                                                                 |
| XLVI. Litera Wenceslai Imperatoris, in gratiam Episcopi<br>& Eccl. Gebennensis.  XLVII. Instrumentum Transactionis inter Episcopum Ge- |
| VIVII Infragmentum Transactionic inter Episcopum Ge-                                                                                   |
| benn. Comitem Sabaudia & Gebenn. & Domin. Terniaci;                                                                                    |
|                                                                                                                                        |
| quo homagium continetur à Domino Terniaci prastitum Co-                                                                                |
| miti, & à Comite, Episcopo Gebennensi, anno 1405. 113.                                                                                 |
| XLVIII. Juramentum prastitum per Job. de Bertrandis Epis                                                                               |
| cop. Gebenn. manutenendi libertates & franchesias &c. 123.                                                                             |
| XLIX. Sigismundi Imperatoris Bulla, qua evocationem d                                                                                  |
| Comite Sabaudia. Episcopi Genevensis factam, ad recipienda                                                                             |
|                                                                                                                                        |

## THE NEW DE THE CAR.

| de mandibus ejus, seu Vicarii Imperii Regalia, seu ad obed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dientiam ei Casaris nomine prastandam, inhibet, & nullam declarat, anno 1412.  Litera Declarationis Judicis & Conservatoris Curia parvi Sivilli Montispessulani austarista.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| declarat, anno 1412.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| L. Litera Declarationis Indicis des Carsantenia Comi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sigilli Montispessulani aufteriore Post D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| o - I population and of that he the nut att - luber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Declaratione, quod Represalia sive Marcha indicta, contra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dominum Ducem Sabaudia & ejus subditos non debent inter-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| pretart bet extends contra D. Epilcopum Gebenn, Cafra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Liandamenta, Cives, Hamines or Rurgen Co. Colores Co.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| anno 1416.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| anno 1416.  LI. Accordium perpetuum inter Episcopum & Consilium generale, circa supremum Dominium contra Des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| rale, circa supremum Dominium contra Ducem Sabaud. 134.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| LII. Bulla Imperatoris Sigismundi, anno 1420. concessa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| The state of the s |
| LIII. Juramentum Joh. Brevis-Coxa, Episcopi Gebennen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| as de tuendis franchasis some 1.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| sis de tuendis franchesiis, anno 1422.  165.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIV. Ratificatio duorum Instrumentorum in acquisitionem Ter-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ritorii Vernetorum, & Cessio Superioritatis dicti Territorii, à                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Date Savarata, anno 1440.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| LV. Litera Declarationis subventionem Armigerorum, per Ci-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Stratem Gebenn. D. Papa, Felici factam, processiste liberaliter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| o aa conjequentiam trahi non polle, anno 1448.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Litera Regis Francia, quibus declarat, Cives es Inca-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| cas Gevenn. non esse comprehensos in Marchis & Represaliis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 170.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LVII. Litera Episcopi quod Cives non teneantur de exeun-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| do cum armis, Civitatem 1477.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| LVIII. Litera Concessionis Territorii Philiberto Duci Sabau-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| dia, cum Declaratione ejusdem Ducis in favorem Episcop.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| & Eccles. Gebenn. super Territorio ipsi concesso, anno 1498.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| LIX. Declaratio Sereniss. Caroli Ducis Sabaudia, circa Ter-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ritorii concessonem anno Isoo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ritorii concessionem, anno 1508.  176.  TX Traité d'Alliance contre Branks Francisco d'Alliance contre d'Alliance co |
| LX. Traité d'Alliance entre BERNE, FRIBOURG & GE-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| NEVE conclu à Berne, en l'an 1526. 178.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| j. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

#### I " N" D I "C " E."

| LXI. Traité conclu à BERNE, entre Messieurs de BERNE                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| & de GENEVE après la Guerre de 1536. 183.                                         |
| LXII. Confirmation de la Combourgeoisse de BERNE & de                             |
| GENEVE. 186.                                                                      |
| LXIII. Prolongation de la Combourgeoisse entre BERNE &                            |
| GENEVE, pour cinq ans, en l'an 1548. 192.                                         |
| LXIV. Traité d'Alliance & de Combourgeoisie entre les                             |
| Magnifiques Seigneurs de BERNE & de GENEVE, du                                    |
| 9. Janvier 1558. 194.                                                             |
| LXV. Traité perpetuel fait & passé par la Royale Majesté &                        |
| - Couronne de France pour la conservation & defense de la Ci-                     |
| té de Geneve & de son Territoire, avec les Magnifiques                            |
| Puissants, & très-honorez Seigneurs de Berne & Soleurre,<br>en l'an 1579.         |
| en l'an 1579.                                                                     |
| LXVI. Traité de l'Alliance & Confederation perpetuelle,                           |
| entre les trois Villes ZURICH, BERNE & GENEVE,                                    |
| fait & conclu le 30. Août 1584.; Et qui a été juré solem-                         |
| nellement à GENEVE, le Dimanche 18. Octobre, à BER-                               |
| NE, le Dimanche 25. dudit mois, & à ZURICH le Sa-                                 |
| medi dernier dudit mois. 226.                                                     |
| LXVII. Traité entre HENRI III. Roi de France & de                                 |
| Pologne & la Seigneurie de Geneve, en l'an 1589. 233                              |
| LXVIII. Premieres Lettres de Naturalité, ottroyées aux                            |
| Citoyens, Bourgeois, Habitans & Sujets de la Ville de Ge-                         |
| neve par le Roi de France HENRI IV. au mois de Janvier                            |
| 1596.<br>LXIX. Declaration du Roi HENRI IV. pour l'inclusion                      |
| LXIX. Declaration au Not HENRIIV. pour l'inclugion                                |
| de la Republique de Geneve dans le Traité de Vervins, en<br>l'an 1598.            |
| I an 1598.                                                                        |
| I. XX. Autre Déclaration du Roi HENRI IV. pour l'in-                              |
| en l'an 1601.                                                                     |
| IVVI Traité de Pair fait de conclu à Ct Julion le II de                           |
| I. X X I. Traité de Paix fait & conclu à St. Julien le 11 de                      |
| Juillet 1603. entre Son Altesse de Savoye & la Seigneurie & Republique de Geneve. |
| & Republique de Geneve. 249.                                                      |

#### IND DIE CAE

| LXXII. Déclaration envoyée par Messieurs de la Vi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11:2 2  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| THE THE PARTY OF T | M.      |
| The state of the s | 1       |
| The state of the s |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| Geneve, par le Roi de France HENRI IV. au mo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ne de   |
| Juin 1608.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ois de  |
| LXXIV. Lettre annexe au Traité d'Alliance d'entr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 266.    |
| MATESTE TRES-CHRETTIANCE d'entr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | $e S_A$ |
| MAJESTE TRES-CHRETIENNE; Et les Mi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lagni-  |
| fiques & Puissans Seigneurs Messieurs les Cantons E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | van-    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| neve, par le moyen de laquelle elle est comprise<br>Traité, en l'an 1658.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | audit   |
| LXXV. Frant de la Gant T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 269.    |
| LXXV. Extrait de la seconde Lettre annexe du I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | raité   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| DE FRANCE, & les Cantons Evangeliques; Fait à le 1er. Juin 1658.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Arau    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 271.    |
| Description des Sceaux, pendants aux Actes ci-dessus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 273.    |
| Dissertation sur le Lieu par où passoient les Lignes, que                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jules   |
| Cesar sit saire près de Geneve, pour empêcher le passage<br>Helvetiens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | e des   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 289.    |
| Dissertation sur la Colonie Equestre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 300.    |
| Inscriptions Antiques, qui se trouvent à Geneve.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 307.    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| Inscriptions Antiques trouvées à Geneve, depuis celles reclies par Mr. Spon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | neib-   |
| Dissertatione de M. Fin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 371.    |
| Dissertations de Mr. Firmin Abauzit, Bibliothecaire de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | e la    |
| Republique de Geneve, sur quelques Inscriptions ancien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | mes.    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| Enquête contre un Evêque de Geneve, contenue dans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | un      |
| and an organition again to creat again and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | e du    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | OF.     |
| B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ulle    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |

#### INDICE.

Bulle du Pape Gregoire IX. tirée des Archives de Geneve.

Lettre du Cardinal de Chalant, tirée des Archives de Geneve, dont la superscription est; Reverendo in Christo Patri Domino A. Dei gratia Episcopo Gratianopolitano consanguineo carissimo.

443.

Remarques faites par Mr. J. C. Fatio de Duillier, sur l'Histoire naturelle des environs du Las de Geneve. 449.



RECUEIL

# RECUEIL

DE

TITRES,

Disposez selon l'ordre des Tems, POUR SERVIR DE PREUVES

A

L'HISTOIRE DE GENEVE.





# RECUEIL

DE

## TITRES,

POUR SERVIR DE PREUVES

A

## L'HISTOIRE DE GENEVE.

I.

Acordium factum inter Reverendum Dominum Humbertum Episcopum Gebennensem, & Illustrem Dominum Aymonem Comitem Gebennensem, anno 1124.

Collatum cum Originali.



N nomine sancte & individue Trinitatis, Notum sit omnibus, tam posteris, quàm presentibus, quòd Humbertus de Grandimonte, Dei gratia Gebennensis Episcopus, ex precepto Domni Pape Calixti & religiosorum virorum consilio, in

Aymone Comite, Ecclesias & decimas, supradicto Episcopo, per vim, contra Dei justiciam, auserente, & in terram ejus,

II24. Voyex Tom. I. pag. 39. aux Notes.





## RECUEIL

DE

TITRES,

POUR SERVIR DE PREUVES

A

## L'HISTOIRE DE GENEVE.

I.

Acordium factum inter Reverendum Dominum Humbertum Episcopum Gebennensem, & Illustrem Dominum Aymonem Comitem Gebennensem, anno 1124.

Collatum cum Originali.



N nomine sancte & individue Trinitatis, Notum sit omnibus, tam posteris, quam presentibus, quòd Humbertus de Grandimonte, Dei gratia Gebennensis Episcopus, ex precepto Domni Pape Calixti & religiosorum virorum consilio, in

Aymone Comite, Ecclesias & decimas, supradicto Episcopo, per vim, contra Dei justiciam, auserente, & in terram ejus,

II24. Voyex Tom. I. pag. 39. aux Notes. secundum canonicam formam, justicie Sententiam protulit. Unde Comes commotus, atque se injuste Ecclesias, decimas auferre recognoscens, cum Comitatu suorum virorum, Bosonis scilicet de Alingo, Rodulphi de Fulciniaco, Willelmi de Caumonte, & multorum aliorum, usque Sascellium venit, ibique confilio eorum, in presentia Domni Petri Viennensis Archiepiscopi & Apostolice sedis Legati, coram Giraldo Lausannensi Episcopo, Genevensis Ecclesie Preposito, & coram ejusdem Ecclesie Canonicis, Aymone, Alberico, Victore, Willelmo cum ceteris, & coram Garino Alpense Abbate; & coram Ermerado Priore Habundantie, cum multis aliis religiosis viris, Ecclesias quantum in suo proprio jure possidebat, pro Dei amore, Genevensi Ecclesie, atque Humberto Episcopo, perpetuo jure possidendas, sine calumnia aliqua reliquita Si quis vero illorum, qui Ecclesias ab eo habent in feudo, aliquo tempore sua sponte, voluerint relinquere, ipse eis bona pace concessit. Tertiam vero partem Decimarum similiter reliquit, atque suis militibus ut relinquerent, eodem modo permisit. Quod si facere sua permissione recusarent, sub justicia Episcopi alienati ab Ecclesie societate, donec tertiam partem Decimarum in pace relinquerent, permanerent. De Willelmo autem de Fulciniaco specialiter concessit, ut Archiepiscopus Viennensis per Legatum suum, eum moneret ut tertiam partem Decimarum, sicut & alii in pace relingueret: quod si facere nollet, eum sicut alios Episcopus Genevensis justificaret. Si quis autem suorum hominum jam tertiam partem decimarum reliquit, ita maneat factum, quia: fic in placito terminatum fuit. Si quos vero Presbyteros vel Diacones pro servis habebat, & tali occasione res eorum capiebat, eos liberos fecit, & eos Episcopo sic absolutos concessit, ut ammodo res eorum per violentiam sibi non aufferret: si verò Sacerdotes vel Diaconi terram illius tenerent, unde ei servire deberent, non ea occasione res illorum occuparet, nisi precedente clamore Episcopi, & justicia illius desi-De hominibus autem suis, qui sub tali pacto muciente. lieres.

lieres Episcopi, tam ancillas, quam liberas in matrimonio duxerunt, ut ipsi & res eorum melius essent Episcopi quam alterius Domini, fic concessum est ut Episcopo sicut sui, familiariter serviant, vel res illius sine querela Comitis in pace dimittant. Hominium & fidelitatem, Comes Aymo, Humberto Genevensi Episcopo sic absolute secit, ut nullius melius esset Domini excepto Imperatore. Hoc autem facto, Episcopus ei, suum antiquum feodum, quantum ad Laicos pertinet donavit. De duabus vero partibus Decimarum, passus est Episcopus Comitem salva justicia Domini Pape. De illis autem feodicariis, qui duas partes decime, a Comite retinebant, sub tali justicia remansit Comite laudante, ut ipsi Divinum officium non perderent, nisi quando vellent ire ad sanctos, vel in accipiendis uxoribus, vel in exitu vite. Si quis vero illorum, qui duas partes decime in feodo tenebant, aliquo modo Ecclesie relinqueret, Comes bona pace concesfit. Et si aliquis Episcopo, aliquo modo violentiam inferre vellet, Comes pro posse suo, eum dessenderet, donec pacem haberet. Si Comes aliquid quod non esset de proprio feodo aliquo modo preocupaverat, illud Episcopo in pace dimisit. Quod autem Wido frater suus Gebennensis Episcopus de terra sua, vel de possessionibus beati Petri Comiti dederat , hoc totum in pace reliquit. Totas Gebennas Episcopo in pace dimisit; sicut quatuor, duo ex parte Episcopi videlicet Ricardus & Sibodus, & ex parte Comitis duo, Hugo de Terniaco & Dalmacius de Gayo, qui post jusjurandum Gebenn. manifestaverunt, dicentes & veraciter affirmantes, Bannum videlicet totius Geneve, in omnibus & per omnia solius Episcopi esse. Justiciam & Dominium, cujuscunque sit homo, ad Episcopum solum per-Adventicios quoque, ex quo per annum & diem Gebennis moram fecerint, solius Episcopi esse. Et Comes in tota Geneva, nullos homines capere debet. Hospitalitatem, Placitum generale, Forationes vini, & totum Rippale, Coroadam & Mutationes domorum, si Dominus mortuus fuerit A 3

fuerit, debet ut Dominus possidere. Forum totius Ville, & justiciam fori, similiter solius Episcopi esse. Pedagium & pascua solius Episcopi, similiter. Comes quoque per se vel aliquem de suis, in pascuis Gebennensibus, nullas Equitaturas capere debet. Monetam in manu solius Episcopi esse. Et si Monetarii falsam, quod absit, monetam secerint, nonnisi jussu Episcopi Comes justiciam faciat. quis verò latro captus fuerit, ipsum & omnia ejus Episcopus habere debet. Si autem Episcopus eundem latronem dampnare decreverit, Comiti reddat, ut justiciam faciat. tio Comitis Gebennis, in cognitione Epilcopi sit, ita tamen ut Comes & familia ejus, Ecclesie & Civibus & Ecclesiasticis rebus non noceat, & vadimonia sua per vim alicui non ponat: & cum recesserit, nisi ad pacem creditoris non dimittat. Ad hoc totum confirmandum affuerunt testes Domnus Petrus Viennensis Archiepiscopus & Legatus, Giroldus Lausennensis Episcopus, Garinus Alpensis Abbas, Emeradus Prior Habundantie, Albricus Decanus, Aymo Peloñ. Prepositus, Victor Decanus, Willelmus Decanus, Rodulphus Fulciniaci, Boso Aling., Willelmus de Caumonte. Anno ab Incarnatione Domini, millesimo centesimo vigesimo quarto. Ego Humbertus Gebennensis Episcopus, assensu Aymonis prefati Comitis, jussi presentem Chartam in presencia religiosorum ac sapientum virorum fieri, sigilloque meo, & sigillo ejusdem Comitis roborari. Calixto Papa Presidente, & Henrico Rege Regnante.

Le Sceau de l'Evêque & du Comte, sont attachez au bas de l'Acte.

#### I I.

Litera Frederici Romanorum Regis, per quas quacunque bona & possessiones, qua Gebennensis Ecclesia possedit, possidet, possidebit, & ex largitione vel aliter adipisci poterit, usibus ipsius Ecclesia perpetuo profuturis, confirmat. Concessa an-20 II53.

Collatæ cum Originali.

N nomine Sancte & individue Trinitatis. Fredericus Divina Voy. Tom. 1. favente Clementia Romanorum Rex Augustus. Quamvis Pag. 42. omni peticioni, que ad usus hominum, & ad utilitatem spectat Ecclesiarum, ex culmine Regie dignitatis dignum ducamus acquiescere, precipue tamen his obsecundare proponimus, quibus & in adversis, sicut & in prosperis, idem nobiscum est animus. Igitur omnium, tam futurorum, quam presentium Christi Regnique sidelium, in perpetuum sollers noverit industria, quod venientem ad Curiam nostram dilectum nostrum Arducium venerabilem Gebennensem Episcopum, sicut tantum Principem nostrum decuit, benigne recepimus, & in his, que ad domum Regie Majestatis spectabant Imperiali Sceptro, eum promovimus. Deinde pie petitioni ipsius clementer annuentes, quecunque bona vel possessiones Ecclesia sua Gebennensis possedit, aut impresentiarum possidet, vel in suturo largitione Regum, seu oblatione aliorum fidelium poterit adipisci, Regia auctoritate, ejusdem Ecclesie usibus in perpetuum profuturis confirmamus; & presentis privilegii scripto, tam presato Episcopo, quam successoribus suis corroboramus. ut nulla magna vel parva persona, hanc nostram confirmationem infringere presumat. Sed si quis, quod absit, contumacia ductus, huic nostre corroborationis pagine, temere contraire temptaverit, regali banno subjaceat, & decem libras auri in compositione persolvat, medietatem Camere nostre;

Natheus Dux Lothoringie, Fredericus Dux Suevie, Fredericus Palatinus de Thuingen, Hermannus Marchio de Baden, Hugo Comes de Alfats, Theodericus Comes de Montebiligardis, & alii quamplures, quos annumerare supperfluum duximus.

Signum Domini Frederici Romanorum Regis invictissimi.



Ego Herholfus Cancellarius, vice Arnoldi Mogontini Archiepiscopi & Archicancellarii, recognovi. Datum Spire, 16. Kal. Februarii anno Dominice Incarnationis millesimo centesimo quinquagesimo tertio, Indictione secunda, regnante Domino Frederico Romanorum Rege glorioso, anno verò Regni ejus secundo.

Le Sceau de l'Empereur est au bas de cet Acte.

#### HII.

Acordium & Transactio facta inter Episcopum & Comitem Gebennen., super Jurisdictione & Dominiis Civitatis Gebennensis, anno 1155.

Collatum cum Originali.

Mnipotentis Dei misericordia Gebennensem Ecclesiam Voyex Tom. temporibus Domini Arducii ejusdem Ecclesie Episcopi, 1. pag. 42. ab Amedeo Comite multis modis afflictam, ex alto, solita bonitate prospectans per maximos Doctores & Rectores Ecclesie Archiepiscopos, videlicet Domnum Viennensem, & Eradum Lugdunensem, Petrum quoque Darentasiensem. Episcopos quidem J. Gratianopolitanum & Willelmum Bellicensem eidem Ecclesie, ad remedium providit, dum in eorum presentia, inter Episcopum Gebennensem & Comitem, pacem secit, Domino si quidem Stephano Viennensi Archiepiscopo, partes utrasque vocante apud Sanctum Sigismundum juxta Greysiacum, Gebennensis Episcopus & Comes venerunt, habitisque hinc & inde sermonibus, tandem in hoc convenerunt, ut placitum quod apud Saysel coram Archiepiscopo Viennensi Hu. & Petro Darentasiensi, ac Amedeo Episcopo Lausannensi jam prolatum suerat, in tantorum Dominorum presentia, perpetua stabilitate, in posterum sirmaretur, unde in recordatione & accordatione placiti de Saysel, apud Sanctum Sigismundum affuerunt Petrus Darentasiensis Archiepiscopus, Amaldricus Precentor Gebennensis Ecclesie, & Willelmus Albiaci Decanus, Lambertus de Anayssiaco Decanus, & Artoldus Decanus, Gauterius Canonicus & Cappellanus Poncius de Filingio Canonicus, Magister Petrus de Tolno Canonicus, Aymo Vicedomnus Gebennensis, Amedeus de Nangiaco, Petrus de Nangiaco, Aymericus de Nangiaco, Falco Turumbertus, Cono de Ruppe. Incipientes igitur a gravaminibus Sa-Tome II. cer-

cerdotum & Diaconorum, a Comite illatis, Quoniam Geben nensis Episcopus inde querimoniam fecerat; sic posuerunt, ut si feudum vel terram Comitis, Sacerdotes vel Diacones ipsi tenerent, ex equo fervirent, si vero terram ejus dimittere vellent, vestitam dimitterent; Et secundum quod ab eo tenuerant, usamentum facerent; Et sic Gebennensi Ecclesie & Episcopoper omnia in pace remanerent. Quoniam etiam Comes adversus Episcopum querimoniam fecerat, quod eos qui servili conditione sui erant, ordinaverat, super hoc ita diffinitum est, ut, qui ante Sacerdotes vel Diaconi ordinati erant, Episcopo in pace dimitterentur, & deinceps Episcopus Servos Comitis vel suorum, nisi eorum assensu ordinaret. De feudo quoque decimarum, conquestus est Comes, sed quia Episcopus pretendebat diffinitionem per placitum super ipsas decimas a Comite sibi factam esse; ita positum est, ut si Episcopus placitum esse factum ostenderet, teneretur; sin autem seudum decimarum Comiti dimitteret, salvo tamen Episcopali ordine, ac mandatis Domini Pape. Fecit Episcopus denique quandam querimoniam de Castris super Ecclessam, a Comite nuper levatis; Et de Willelmo de Marvallo, similiter cujus hominium Comes indebite acceperat, & proïnde ab Ecclesia Gebennensi, cujus per omnia esse debuerat, alienaverat. Inde nimirum prefati Accordatores sic de Castris posuerunt, ut quecunque super Terram Ecclesse, per Comitem levata fuerant, si probarit posset, penitus diruerentur, alioqui, si super Terram Comitis, erecta essent, manerent; ita sane, quod rebus Ecclesie in aliquo minime nocerent. Preterea de Willelmo Marvallensi ita ordinatum est, ut quia nobilis est, si vellet, feudum Comitis dimitteret, & hominio Comitis irrito. facto ad Ecclesie Gebennensis dominium & Episcopi rediret, si mallet feudum Comitis & ejus dominium tenere, feudum Ecclesie in pace dimitteret; Et exinde nullam exactionem Comes Ecclesie faceret. De cetero querimonia Comitis suit, super filio Maynerii, quem Episcopus sibi abstulerat, super quo satis ad plenum ab Episcopo responso habito, videlicet, quod

quod mater ejus ad dominium Ecclesie Gebennensis attinebat, 1155. & pro eo filio Maynerii feudum Ecclesie dederat, quia ex parte matris quesierat, & ad ipsum spectabat. Quocirca positum est, ut si Comes ipsum filium Maynerii habere vellet, idem filius feudum Ecclesie ad pacem dimitteret, & a Comite vel ab aliquo, nulla gravamina Ecclesie inferrentur. de hominibus & terris Ecclesie, a Comite & a suis interceptis & superceptis, Episcopi querimonia fuit; super quo communi confilio Accordatorum, dictum fuit, ut in quibus partibus Gebennensis Episcopatus hujusmodi controversia habebatur pro examinanda veritate, circa locorum affinitates, quatuor ex parte Episcopi, & quatuor ex parte Comitis, homines boni testimonii & indigene ad jusjurandum, censura Ecclesiastica compellerentur; Et quod ipsi tactis sacro sanctis reliquiis de justa possessione Ecclesie vel Comitis prositerentur, ab utrisque, scilicet Episcopo & Comite, sirmiter imposterum Inter cetera que continentur in placito de Saysel, continentur & hec, ut recordationes facte post jusjurandum, per homines Episcopi & Comitis, Amaldricum videlicet Gebennensem Cantorem & Canonicum Willelmum Borñ. Decanum, Richardum Vicedonnum, Willelmum de Bosco, ficut recitate fuerant, communi assensu scilicet Episcopi & Comitis, in presentia Domni Petri Dharentasiensis Archiepiscopi, & Amedei Lausannensis Episcopi, ac Abbatum totius Gebennensis Episcopatus, Rodulphi de Alta-cumba, Stephani Cheysiriacensis, Moysi de Bono-monte, Borch, de Habundantia, Pontii de Siz, nec non Rodulphi Agaunensis Abbatis, & multorum Religiosorum & honestorum virorum, assistentium in Episcopali domo, apud Gebennas, quid Episcopo, quid Comiti, in dominio & justicia Gebennensis Civitatis attineret, firmiter ab utrisque teneretur. Recordationes sunt iste; Bannum totius Geneve in omnibus & per omnia, solius Episcopi esse. Justiciam & dominium, cujuscunque sit homo, ad Episcopum solum pertinere. Adventicios quoque, ex quo per annum & diem Gebennis moram fecerint, solius Episco1155: pi esse. Comes vero in tota Geneva, nullos homines capere debet. Hospitalitatem, Placitum generale, Forationes Vini, Coroadam, & Mutationes Domorum si Dominus mortuus fuerit, debet Episcopus ut Dominus possidere. Forum totius Ville & justiciam fori, solius Episcopi esse Pedagium, Ripale, & Pascua solius Episcopi similiter. Comes quoque per se vel aliquem de suis, in pascuis Gebennensibus nullas Equitaruras capere debet. Monetam in manu solius Episcopi esse. Si quis vero latro captus fuerit, ipsum & omnia ejus Episcopus habere debet. Stacio Comitis Gebennis in cognitione Episcopi sit; Ita tamen ut Comes & familia ejus, Ecclesie & Civibus, & Ecclesiasticis rebus non noceat, Comes etiam, nec aliqui de suis vadimonia sua, per vim, alicui, & nisi equivalentia, minime ponant, & non aliter, quam ad pacem creditoris, eadem dimittant. Hactenus Episcopalia. vero que ad Comitem spectare videntur, sunt hec. Comes est, & bonus Advocatus sub Episcopo esse debet. Tantam denique familiaritatem ex dilectione, in domo Episcopali habere debet, quod in mutationibus officiorum ejusdem domus, si Episcopus inde placitum habuerit, druuliam ibi ad modum habere debet; si Episcopus vero adversus aliquem de familia fua commotus vel iratus fuerit, ad Comitem refugium habebit; Et donec per satisfactionem congruam Episcopo restituat; Comiti eundem tenere licebit, simili modo de familia Comitis, ab Episcopo per omnia tenebitur. Quamvis vero de latrone sicut superius continetur, fiat, si ad dampnandum, vel aliquam inde justiciam faciendam deputatus fuerit, Comiti tamen pro peragenda justicia reddetur; Consequenter & de Monetariis, si salsam aliquam monetam secerint, jussu Episcopi, Comes justiciam faciet. Quoniam igitur Comes modum excedendo, multa & maxima dampna Episcopo intulerat, & Canonicis similiter, domosque hominum Episcopi diruendo destruxerat, dixerunt Accordatores ut sexaginta libras, prorestauratione dampni Episcopo Comes redderet, Canonicis vero dampnum suum ad eorum libitum & misericordiam emendaret.

daret. In redintegratione quoque domorum, hominibus quo- 1155. rum fuerant, ad corum pacem, emendationem Comes faceret. Dictum est autem, ut omnibus hominibus Episcopi quos Comes pro malivolentia inter se & Episcopum habita; odio habuerat, pacem faceret, fimiliter & Episcopus hominibus Comitis pacem faceret exceptis illis qui sua abstulerant; Illa videlicet que Comes minime habuerat, de quibus dictum est. ut Comes Episcopo super ipsi justiciam donec ablata per misericordiam Episcopi redderent, faceret. Sin autem Episcopus fuam justiciam perinde faceret, Comes eidem in nullo contradiceret. De piscatione verò, unde querimoniam Episcopus fecerar, ita politum est, ut bonas consuetudines, quas homines Episcopi ab antiquo per Lacum habuerant, semper in pace haberent. Fuit & querimonia Episcopi de die venne, quem Comes abstulerat; super quo dictum ab Accordatoribus est, ut quando Episcopus Comitem vocare vellet, in curia sua veniret, ac per cognitionem Curie, in pace remane-De Rodulpho quidem Sancti Gervasii, quia Comes inde conquestus fuerat, sic positum est, ut investitura Episcopi remaneret, & si Comes vellet super hoc in Curia Episcopi veniret, & secundum quod dictum erat, vel adhuc diceretur, jus luum uterque possideret. Si quis vero instinctu Diaboli pacem hanc vel concordiam; temerario aufu infringere temptaverit, dictum est ab Accordatoribus, ut Episcopus inde justiciam faciat, & Comes infra XL. dies Episcopum & sua, pro facta justicia minime incurrat. Ceterum hec charta facta est ad pacem & libertatem Gebennensis Ecclesie in suturis temporibus perseverandam, prefato Gauterio Capellano, eandem ad communem utilitatem dictante, anno ab Incarnatione Domini millesimo CLV. Domino Papa Adriano, seliciter Romane Eclesie presidente & Imperatore Frederico regnante, v.i. Kalendas Marcii, anno bissextili Febr. VII. Luna xxx. Indictione III. Cyclus Lunaris & Solaris xvi. Epact. xxvi. Concurrentes vii.

Al y a deux Sceaux pendans à l'Afte.

#### IV.

Bulla Adriani Papa quarti, Confirmationis compositionum inter Episcopum & Comitem Gebennensem, anno 1157.

Collata cum Originali.

1157. Voy. Tom. 1. pag. 43. au Texte &

Drianus Episcopus, servus servorum Dei, venerabili fratri, Arducio Gebennensi Episcopo salutem, & Apostoaux Notes. licam benedictionem. Quotiens a fratribus nostris Episcopis talia postulantur, que & equitati conveniant & a rationis tramite non recedant, decet nos animo libenti concedere, & eorum vota oportet nos, effectu operis prosequente complere. Ea propter Venerabilis in Christo, Frater Episcope, justis postulationibus tuis, grato concurrentes assensu, personam tuam, & commissam tibi Ecclesiam sub Beati Petri & nostra protectione suscipimus, & presentis scripti patrocinio communimus. Compositionem vero que inter te & dilectum filium nostrum, nobilem virum Amedeum Gebennensem Comitem in presentia Venerabilium fratrum nostrorum S. Viennensis, E. Lugdunensis & P. Tarentasiensis Archiepiscoporum, J. Gratianopolitani, & Guillelmi Belicensis Episcoporum, & quorundam religiosorum Abbatum, super quibusdam controversiis que inter vos agebantur, utriusque partis assensu rationabiliter facta est, juxta tue postulationis instantiam, tibi & per te Ecclesie tue auctoritate Apostolica confirmamus cujus videlicet compositionis tenor sicut in Instrumento exinde facto continetur, in subsequentibus invenitur annexus. Predictus si quidem Frater noster Petrus Tarentasiensis Archiepiscopus, & dilecti filii nostri Almadricus Precentor Gebennensis Ecclesie, & Willelmus Alberici Decanus, Lambertus de Anassiaco Decanus, & Artoldus Decanus, Gualterius Canonicus & Capellanus, Pontius de Filingio Canonicus, Magister Petrus de Tolno Canonicus, Aymo Vicedominus Gebennensis, Amedeus de Nangiaco,

giaco, Petrus de Nangiaco, Aymericus de Nangiaco, Falco 1157. Turumbertus, Cono de Ruppe: a gravaminibus Sacerdotum & Diaconorum tibi a Comite illatis incipientes, quoniam tu exinde querimoniam feceras, ita inter vos composuerunt, ut si feudum vel terram Comitis Sacerdotes vel Diacones tenerent, eidem ex equo servirent; si vero terram ejus dimittere vellent, investituram dimitterent, & secundum quod ab eo tenuerant, usamentum facerent, & sic Episcopo & Ecclesie Gebennensi, in pace per omnia remanerent. Quia etiam Comes adversus te querimoniam secerat, quod eos qui servili conditione sui erant ordinaveras, super hoc ita est difinitum, ut qui ante Sacerdotes vel Diacones ordinati erant, in pace tibi dimitterentur, & deinceps servos Comitis, vel suorum, nisi eorum assensu nullatenus ordinares. De feudo quoque Decimarum conquestus est Comes, sed quia pretendebas difinitionem per compositionem super ipsas decimas a Comite tibi sactam esse, ita positum est, ut compositionem esse sactam ostenderes, & teneretur; sin autem seudum Decimarum Comiti dimitteres, salvo quidem Episcopali jure & Apostolice sedis mandato. Tu vero post hec aliam proposuisti querimoniam de Castris super Ecclesia a Comite nuper constructis, & de Willelmo de Marvallo cujus hominium Comes indebite acceperat, & proinde ab Ecclesia Gebennensi cujus per omnia esse debuerat, alienaverat; inde nimirum prefati concordatores sic de Castris composuerunt, ut quecunque super terram Ecclesse per Comitem constructa fuerant, si probari posser, omnino destruerentur; alioquin si super terram Comitis erecta essent, integra remanerent, ita sane quod rebus Ecclesie in aliquo non nocerent. Preterea de Willelmo Marvallensi ita est ordinatum, ut quia vir nobilis est, si vellet seudum Comitis dimitteret, & hominio Comitis irrito facto ad Gebennensis Ecclesie dominium & Episcopi rediret; si mallet seudum Comitis & ejus dominium tenere feudum Ecclesie in pace dimitteret, & exinde nullam exactionem Comes Ecclesie faceret. De cetero querimonia Comitis suit de filio Maynerii quem tu ei abstu-

1157. leras; super quo satis ad plenum a te responsum est habitum; videlicet quod mater ad dominium Ecclesie Gebennensis attinebat, & propter hoc filio Maynerii feudum Ecclesie dederat, quia ex parte matris quesierat & ad ipsum spectabat. Quocirca positum est, si Comes ipsum filium Maynerii habere vellet, ille feudum Ecclesie ad pacem dimitteret, & a Comite vel ab aliquo nulla ex hoc gravamina Ecclesie inferrentur. Porro de hominibus & terris Ecclesie a Comite & a suis interceptis & superceptis à te querimonia deposita fuit, super communi consilio compositorum dictum suit, ut in quibus partibus Gebennensis Episcopatus hujusmodi controversia habebatur, pro examinanda veritate circa locorum affinitates quatuor ex parte tua & quatuor ex parte Comitis homines boni testimonii & indigene, ad jusjurandum censura Ecclefiastica cogerentur, & quod ipsos constaret tactis sacro sanctis reliquiis de justa possessione Ecclesie vel Comitis profiteri, ab utroque vestrum firmiter imposterum teneretur. Inter cetera verò, que continentur in compositione apud Saysel sacta, continerentur & hec, ut recordationes facte post jusjurandum per homines Episcopi & Comitis Amaldricum videlicet Gebennensem Cantorem & Canonicum, Willelmum Borñ. Decanum, Richardum Vicedonnum, Willelmum de Bosco, sicut recitate fuerant communi assensu tui scilicet & Comitis in presentia memorati Petri Tarentassensis Archiepiscopi & Amedei Lausannensis Episcopi, atque Abbatum totius Gebennensi Episcopatus, Rodulphi de Alta-comba, Stephani Chisiriacensis, Movsi de Bonomonte, Borch. de Habundantia, Pontii de Six, nec non Rodulphi Agaunensis Abbatis, & multorum religioforum & honestorum virorum assistentium in Episcopali domo apud Gebennas, quid Episcopo, quid Comiti in dominio & justicia Gebennensis-Civitatis attineret firmiter ab utrisque tenerentur. Recordationes funt iste; Bannum totius Geneve, in omnibus & per omnia, tuum solummodo esse; Justiciam & dominium cujusque sit homo ad te tantummodo pertinere; Adventicios quoque ex quo per annum & diem Gebennis moram fecerint

fecerint tuos solummodo esse, Comes vero in tota Geneva 1157. nullos homines capere debet; Hospitalitatem, placitum generale, foraciones vini, coroadam & mutationes domorum, si dominus mortuus fuerit, debes ut dominus possidere; Forum totius Ville, & Justiciam fori, ad te solummodo pertinere; Pedagium, ripale & pascua similiter. Comes quoque per se vel aliquem de suis in pascuis Gebennensibus, nullas equitaturas capere debet! Monetam in manus tuas tantummodo esse; si quis vero latro captus suerit, ipsum & omnia ejus, tu habere debes; statio Comitis Gebennis in cognitione tua sit, ita tamen ut Comes & familia ejus Ecclesie & civibus & Ecclesiasticis rebus non noceat; Comes etiam aut aliqui de suis vadimonia sua per vim alicui & nisi eque valent minime ponant, & non aliter quam ad pacem creditoris eadem dimittant; Hactenus Episcopalia. De his vero que ad Comitem spectare videntur sunt hec; Comes est, & bonus Advocatus sub Episcopo esse debet; Tantam denique familiaritatem, ex dilectione in domo Episcopali habere debet, quod in mutationibus officiorum ejusdem domus, si tu inde questionem habueris druuliam ibi ad modum habere debet. Tu quoque si adversus aliquem de familia sua commotus vel iratus fueris, ad Comitem refugium habebit, & donec tibi congruè satisfaciat, Comiti eundem tenere licebit: simili modo de familia Comitis a te per omnia tenebitur. Quamvis vero de Latrone sicut superius continetur siat, si ad dampnamdum, vel aliquam inde justiciam faciendam fuerit deputatus, Comiti tamen properagenda justicia reddetur; Consequenter & de monetariis si falsam aliquando monetam secerint, jussu tuo Comes justiciam faciet. Quoniam igitur Comes modum excedendo multa & maxima dampna tibi intulerat & Canonicis similiter domosque hominum tuorum diruendo destruxerat, dixerunt Compositores, ut quadraginta libras pro restauratione dampni Comes tibi persolveret; Canonicis vero dampnum suum ad eorum libitum & misericordiam emendaret; In redintegratione quoque domorum hominibus quorum fuerant ad eorum Tome 1 I. pacem

pacem emendationem Comes faceret. Dictum est autem ut omnibus hominibus tuis quos Comes pro malivolentia inter se & te habita odio habuerat, pacem redderet; Similiter & tu ipse hominibus Comitis pacem faceres, exceptis illis qui tua abstulerant, illa videlicet, que Comes minime habuerat, de quibus dictum est, ut Comes tibi super ipsis justiciam donec ablata juxta bene placitum tuum redderentur, faceret; fin autem tu ipse justiciam tuam proinde faceres, Comes vero in nullo tibi contradiceret. De piscatione vero unde tu querimoniam feceras, ita positum est ut bonas consuetudines quas homines tui ab antiquo per lacum habuerant semper in pace haberent. Fuit & guerimonia tua de die piscationis in Venna quam Comes abstulerat, super quo a compositoribus dictum est, ut quando Comitem vocare velles, in Curiam tuam veniret, ac per cognitionem Curie in pace remaneret; De Rodulpho quidem Sancti Gervasii, quia Comes inde conquestus suerat, sic positum est ut investitura Ecclesie remaneret, & si-Comes vellet super hoc in Curiam tuam veniret, & secundum quod dictum erat vel adhuc diceretur, jus suum uterque possideret. Si quis vero pacem hanc vel concordiam temerario ausu infringere temptaverit, dictum est ab ipsis Compositoribus, ut tu inde justiciam facias, & Comes infra quadraginta dies & tua prol facta justicia non offendat. Ut igitur compositio ipsa futuris semper temporibus inviolabiliter observetur eam Apostolice sedis auctoritate duximus confirmandam, & presenti privilegio muniendam. Decernimus itaque, ut nulli omnino hominum liceat, hanc paginam noftre confirmationis infringere, vel ei aliquatenus contra ire; si quis autem hoc attemptare presumpserit, secundo tertiove commonitus, nisi presumptionem suam congrua satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reumque se divino judicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, atque in extremo examine districte subjaceat ultioni. Cunctis verò eam servantibus sit pax Domini nostri Jesu Christi, quatenus & hic fructum bone actionis percipiant & apud districtum

tum Judicem premia eterne pacis inveniant. Amen, Ad te 1157.

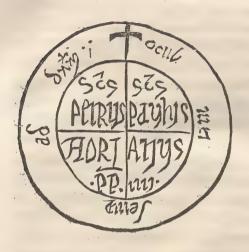



- † Ego Adrianus Catholice Ecclesie Episcopus.
- † Ego Gregorius Sabinensis Ecclesie Episcopus.
- † Ego Manfredus Presbyter Cardinalis tituli Sancte Savine.
- † Ego Girardus Presbyter Cardinalis tituli Sancti Stephani in Celio monte.
- † Ego Henricus Presbyter Cardinalis tituli Sanctorum Nerei & Achillei.
- † Ego Otto Diaconus Cardinalis tituli Sancti Georgii ad velum aureum.
- † Ego Rodulphus Diaconus Cardinalis Sancte Lucie in Scepta....
- † Ego Guydo Diaconus Cardinalis Sancte Marie in porticu.
- † Ego Odo Diaconus Cardinalis Sancti Nicholai in Carcere Tuliano.
- † Ego Ardicio Diaconus Cardinalis Sancti Theodori.
- † Ego Boso Diaconus Cardinalis Sanctorum Cosme & Damiani.
- † Ego Albertus Diaconus Cardinalis Sancti Adriani.

Dat. Lat. per manum Rolandi Sancte Romane Ecclesse Presbyteri Cardinalis & Cancellarii x 1 1. Kal. Junii, indictione quinta Incarnationis Dominice, anno millesimo centesimo quin-

C 2

qua-

quagesimo septimo, Pontificatus verò Domini Adriani Pape quarti, anno tertio.

Le Sceau du Pape est pendant à cet Acte.

Alia Bulla ejuschem Papa, per quam confirmat quascunque Largitiones factas Ecclesia Gebennensi per Serenissimum D. Fredericum Imperatorem, & possessiones & bona quacunque, qua Geb. Ecclesia habebat, vel haberet in futurum, usibus illius perpetuis corroborat, anno 1157.

1157. Voy. Tom. 1. pag. 43. anx Notes. Collat, cum Origin.

Drianus Episcopus, Servus Servorum Dei. Venerabili fratri Arducio Gebennensis Ecclesse Episcopo, ejusquesuccessoribus, Canonice substituendis, in perpetuum. Cum ex injuncto nobis à Deo Apostolatus officio, quo cunctis Christi fidelibus authore Domino preminemus, singularum Paci & tranquillitati debeamus intendere, Presertim pro illorum quiete, oportet nos esse sollicitos, qui Pastorali dignitate sunt prediti, & ad officium Pontificale promoti. Nisi enim nos corum utilitatibus intendentes, ipsorum jura, in quantum Deo permittente possumus, integra conservemus, & auctoritate Apostolica, eos a pravorum incursibus desendamus, de illorum falute non vere poterunt esse solliciti, qui sibi ad regendum, Domino sunt disponente, commissi. Eapropter, veznerabilis in Christo frater Gebennensis Episcope, tuis justis postulationibus gratum impertimur assensum, & prefatam Gebennensem Ecclesiam, cui, Deo autore, preesse dinosceris, Sub-Beati Petri & nostra protectione suscipimus, & presentis scription privilegio communimus, statuentes, ut ea que charissimus in Christo silius noster Fredericus Romanorum Imperator, ad Regale jus pertinentia, tibi, & Ecclesie tue, intra Civitatem Gebennensem & extra, pietatis intuitu noscitur legitime contulisse, & scripti sui pagina roborasse, sicut in ipso scripto continetur, tibi tuisque successoribus, auctoritate sedis Apostolice integre confirmamus, & hujus privilegii munimine, roboramus. Preterea quascumque possessiones, quecumque bona ea-

dem Ecclesia impresentiarum juste & canonice possidet, aut 1157. infuturum, concessione Pontificum, largitione Regum vel Principum, oblatione fidelium, seu aliis justis modis, prestante Domino poterit adipisci, firma tibi, tuisque successoribus, & illibata permaneant. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat, supradictam Ecclesiam temere perturbare, aut ejus possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, seu quibuslibet vexationibus satigare, sed illibata omnia & integra conserventur eorum, pro quorum gubernatione & sustentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura, salva nimirum in omnibus, Apostolice sedis auctoritate: Si qua igiture in futurum Ecclesiastica secularisve persona, hanc nostre constitutionis paginam, sciens, contra eam temere venire temptaveririt, secundo tertiove commonita, nisi presumptionem suam congrua satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque, se divino judicio existere, de perpetrata iniquitate cognoscat, & a sacratissimo corpore ac fanguine Dei & Domini Redemptoris nostri Jesu Christi, aliena fiat; atque in extremo examine, districte ultione subjaceat. Cunctis autem eidem loco sua jura servantibus, sit pax Domini nostri Jesu Christi. Quatenus & hic fructum bone actionis percipiant, & apud districtum Judicem, premia eterne pacis inveniant. Amen, Amen.



T Ego Adrianus Catholice Ecclesse Episcopus.

1157. † Ego Manfredus Presbyter Cardinalis tituli Sancte Savine.

† Ego Gregorius Sabinensis Ecclesie Episcopus.

- † Ego Girardus Cardinalis tituli Sancti Stephani in Celio monte.
- † Ego Almricus Presbyter Cardinalis tituli Sanctorum Nerei & Achilei.
- † Ego Otto Diaconus Cardinalis Sancti Getorri ad velum au-
- † Ego Rodulphus Diaconus Cardinalis in Septa Sancte Lucie.
- † Ego Guido Diaconus Cardinalis Sancte Marie in porticu.
- † Ego Odo Diaconus Cardinalis Sancti Nicolai in Carcere Tulliano.
- † Ego Arditio Diaconus Cardinalis Sancti Theodori.
- † Ego Boso Diaconus Cardinalis Sanctorum Cosme & Damiani.

† Ego Albertus Diaconus Cardinalis Sancti Adriani.

Dat. Lat. per manum Rolandi Sancte Romane Ecclesie Presbyteri Cardinalis & Cancellarii XII. Kal. Jun. indict. v. Incarn. Dominice Anno MCLVII. Pontificatus vero Domini Adriani Pape IV. Anno tertio.

Le Sceau du Pape est pendant à cet Acte.

# VI.

Bulla Papa Victoris quarti ad Ardutium Episcopum Clerum & Populum Gebennensem directa, qua dicit se Scripta comminationis direxisse Amedeo Comiti ut ablata Eccles. Gebenn. eamque vexare desistat.

Collata cum Origin.

Ardutio Gebennensi Episcopo, Abbatibus, Clero & Populo ejusdem Ecclesie, salutem & Apostolicam Benedictionem. Quoniam Sedis Apostolice Gubernacula divina preordinante clementia suscepimus, omnium Ecclesiarum vigilantem

nos

1157.

nos convenit curam atque sollicitudinem gerere, ut nec tempore prosperitatis hostis antiquus quasi nobis dormientibus dominicum possit gregem subvertere: neque fluctibus tribulationum crescentibus, navicule beati Petri regimina suo possit surore atque tergiversatione dampnabiliter impedire: Inde est dilecti in Domino filii quod nobili Ecclesie Gebennensi suis in persecutionibus plurimum condolentes, quia Deus non vult mortem peccatoris, sed ut convertatur & vivat; A. Gebennensi Comiti adversus quem graves querelas deposuistis Apostolice castigationis arque comminationis Scripta direximus, ei sub obtemptu gratie Beati Petri precipientes, ut ablata restituat, & deinceps Gebennensem Ecclesiam vexare aut perturbare desistat, & omnia regalia sive alia bona Ecclesie vestre pertinentia; que contra concordem compositionem apud aquis inter vos & ipsum Comitem in presentia Venerabilis fratris nostri St. Viennensis Archiepiscopi & aliorum religiosorum virorum factam & in scriptis ut accipimus redactam, idem Comes occupasse dicitur; vobis & Ecclesie vestre resignare sestinet. Quod si contempserit Sententiam Interdicti quam presatus frater noster Viennensis Archiepiscopus & Apostolice Sedis Legatus in eum & totam terram suam propter tantum excessum jam protulit vel in suturum promulgavit; Nos donec resipuerit, eam sirmam ratamque teneri auctoritate Apostolica precipimus. Datum Vercell. Calend. Aprilis.

Le Scean du Pape pend au bas. Il y a sur le revers de l'Acte 1160.

# VII.

Copia Bulla data Imperatoris Frederici, in gratiam Genevensum, vulgo dicta Bulla Aurea, anno 1162.

Collata cum Originali copià factà anno 1483.

1162. Voy. Tom. I. pag. 44. fuir.

IN nomine Domini, Amen. Noverint universi & singuli hoc presens publicum transumpti Instrumentum vidimus aux Notes, nuncupatum inspecturi, quod nos Johannes Prioris decretorum Doctor Basilice beate Marie Majoris de Urbe, Canonicus, Domini nostri Pape Capellanus, ipsiusque & ejus Camerarii, nec non Curie causarum Camere Apostolice generalis Auditor. Ad Reverendi in Christo Patris & Domini Domini Johannis de Compesio Dei & Apostolice sedis gratia Episcopi & Principis Gebennensis instanciam & requisitionem habuimus, vidimus, legimus, tenuimus & diligenter inspeximus nonnullas literas Imperiales per clare memorie Dominum Fridericum olim Romanorum Imperatorem dudum bone memorie, Domino Arducio olim Episcopo & Principi Gebennensi concessas, cum Sigillo aureo & filis fericeis impendentes, figillatas, & figno prefati Domini Imperatoris fignatas, ac per Dominum Herholfum Cancellarium, Vice Arnoldi Maguntinensis Archiepiscopi, Archicancellarii, recognitas non viciatas, non cancellatas, nec in aliqua sui parte suspectas, sed omni prorsus vicio & suspicione carentes; Quarum quidem literarum Imperialium tenor, de verbo ad verbum sequitur & est talis.

FREDERICUS Dei gracia Romanorum Imperator & semper Augustus. Universo Clero Gebennensi & omnibus militibus, civibus atque Burgensibus ipsius Civitatis, & habitatoribus Castrorum ipsius Episcopatus, & ceteris omnibus tam minoribus quam majoribus ad Episcopatum Gebennensem subjectionis gratia pertinentibus gratiam suam & omne bonum.

Nove-

11624

Noverit vestra dilectio, vestraque universitas, Quod venerabilem Episcopum vestrum Arducium ad presentiam Excellencie nostre & Principum nostrorum venientem, tanquam dilectum & venerabilem Curie nostre Principem solita Imperiali mansuetudine & honorificencia suscepimus, & auditis ejus querelis vocatisque Duce de Ciringe & Amedeo Comité Gebennensi, & ad plenum intellectis querimoniis ipfius Episcopi super superioritate Civitatis & Castrorum ipsius Ecclesie, quam tanquam Vicario nostro remiseramus Duci de Ciringe, qui eam superioritatem transsulerat in Amedeum Comitem Gebennensem pro se personaliter comparentem, & ad sui opus ipsam superioritatem sibi vindicare cupientem, nullo tamen subsistente sundamento, nisi quod ipsi Duci prefatam remissionem feceramus. Replicante ipso Arducio Episcopo & Principe hanc talem concessionem nos fecisse non potuisse, Cum jam per multa privilegia Predecessorum nostrorum fuerit Ecclesie sue & suis predecessoribus concessum, Quod nullus etiam volente ipso Episcopo, posset medius esse inter nos & Ecclesiam Gebennensem, Exhibens etiam Privilegium Ecclesie sue, secundo anno Regni nostri per nos, circa rem hanc concessum, cum remissione omnis Juris Imperialis quod poterat Imperialis Majestas sibi ullo unquam temporé vindicare in Civitate Gebennensi, Suburbiis & limitibus ipsius Civitatis, pariter & Arcibus Episcopatus; Quibus omnibus auditis & ad plenum intellectis, eo Episcopo instante & Justiciam perpencius a nobis postulante, a dilectis nostris Henrico Vurgiburgensi Episcopo & quam pluribus Archiepiscopis, Episcopis & Principibus hic inferius nominatis judicium quesivimus; Qui omnes cognoverunt nobis non licuisse Berthodo Duci de Ciringe, nec unquam licere, alicui alteri superioritatem Civitatis, Castrorum, & rerum pertinentium ad Ecclesiam Gebennensem, in aliquem alium transferre, cum jam Episcopo & suis successoribus remisissemus quicquid juris in ipsa superioritate haberet Imperialis Majestas, ut de hiis plenam fidem faciebat idem Episcopus. Quibus intellectis & multis Tome II. aliis

H162.

aliis racionibus, ad hoc animum nostrum moventibus, ipsam superioritatem totaliter remisimus & adjudicavimus prefato Episcopo, & suis successoribus in Ecclesia Gebennensi, silentium perpetuum imponentes prefatis Duci & Comiti, nichilque nobis penitus nec successoribus nostris Imperatoribus, in ipsa Civitate limitibus & Castris penitus retinentes, nisi tantummodo, dum nos & nostri successores facerent personaliter transsitum per ipsam Civitatem teneatur ipse Episcopus cum fuo Clero Letanias folempnes seu Sanctorum invocationes tribus diebus continuo facere pro conservatione & augmento Sacri Romani Imperii, Nec aliquid possumus ab eo quicquam, seu suis successoribus possit Imperialis Majestas in rebus Ecclesie Gebennensis sibi vindicare, sed remaneat ipse Episcopus & sui successores suppremus Dominus & Princeps Civitatis, suburbiorum & limitum ipsius Civitatis, & Castrorum Epilcopatus Gebennensis, nullum ex hiis recognoscentes superiorem preterquam Beatum Petrum Apostolum, ob cujus reverentiam nos & nostri, in Sacro Imperio Predecessores talia contulimus privilegia & gratias. Eapropter hiis ad finem ordinabiliter perductis etiam interveniente consensu Ducis de Ciringe ac Comitis Gebennensis, qui nobis presentibus, venerabiliter vensam pecierunt ipsi Episcopo, eundem Episcopum, Ecclesie vestre & Civitatis Principem, universitati vestre cum plenitudine gratie nostre & supremo integralique Dominio Civitatis suburbiorum & Castrorum vobis remittimus. Mandantes omnibus vobis & firmiter precipientes quatenus eum & fuos fuccessores revereamini & honoretis, & servicia omnia ea exhibeatis, que veris Episcopis & supremis Principibus & Dominis vestris exhibere debetis; Declarantes hac nostra Imperiali auctoritate, unquam vos habere posse Dominum, Principem, neque supremum, nisi Arducium Venerabilem Episcopum, & ceteros fibi in Episcopatu succedentes. Adjicientes quoque jubemus & nostra pragmatica Constitutione sentimus, ne de cetero aliqua persona magna vel parva, Ecclesiastica vel secularis, Episcopum ipsum vel ejus successores in Ju-

ridictionibus, regalibus, supremis Dominiis, Castris, sive in 1162. possessionibus Ecclesie Gebennensis, Civitatis-& suburbiorum cum eorum limitibus, inquietare, molestare, vel alias quomodo libet gravare presumat. Si quis vero, contra hujus nostri precepti temere venire presumpserit, mille libras auri pro pena solvet, medietatem sisco nostro, & aliam medietatem, prefato Episcopo Gebennensi & ejus Ecclesie. Hujusautem nostre Constitutionis & Confirmacionis Sententie & Ordinationis, pariter & remissionis testes plurimi Principes Imperii, quorum nomina sunt hec, Conradus Pragensis Archiepiscopus, Reinaldus Coloniensis Archiepiscopus, Ulricus Aquilienfis Patriarcha, Hylinus Treverensis Archiepiscopus, Wichmanus Magdeburgensis Archiepiscopus, Heraclius Lugdunensis Primas & Archiepiscopus, Stephanus Viennensis Archiepiscopus, Walterus Bisuntinensis Archiepiscopus, Harthwic. Bremensis Archiepiscopus, Willelmus Ebredunensis Archiepiscopus, Guido Ravenas Archiepiscopus, Henricus Wirtiburgensis Episcopus, Girardus Bambergensis Episcopus, Henricus Leodiensis Episcopus, Hermanus Verdensis Episcopus, Hermanus Constantiensis Episcopus, Conradus Vormacensis Episcopus, Conradus Augustensis Episcopus, Godofridus Trajectensis Episcopus, Gero Halverstatensis Episcopus, Hermanus Hildenesemsis Episcopus, Euergisus Padelbernensis Episcopus, Johannes Magdebergensis Episcopus, Galfendonus Mantuanus Episcopus, Henricus Cumanus Episcopus, Gratianopolitanus Episcopus, Vapincensis Episcopus, Vivariensis Episcopus, Avinionensis Episcopus, Hermanus Hersfeldensis Abbas, Augiensis Abbas, Erlebaldus Abbas Stabulensis, Abbas Sancti Galli, Eglolphus Morbacensis Abbas, Salsensis Abbas Winemburgensis, Henricus Dux Bavarie & Saxonie Marchio, Albertus Fredericus Dux suevorum, Lodinus Clanogranus, Ottho Palatinus Comes de Withelinsbach & Fratres ejus, Fredericus & Ottho, Marchio Ottho, Missinensis Marchio Theodoricus, Comes Theto, Ripoldus Dux Boem. Albertus Palatinus De Sumessembre, Hermannus Dux Karinthie, Godefridus Dux Lovanie,

nie, Lodvicus Comes Lonensis, Godefridus Comes Dura-1162. chiensis, Comes Albertus, Comes Cunradus, Willelmus Marchio Montisferrati, Opizo Marchio Malaspina & Fratres ejus, Wydo Comes Blandratensis & alii quamplures. Acta funt hec Anno Dominice Incarnationis millesimo centesimo fexagesimo secundo, Indictione decima, Regnante Domino Frederico Romanorum Imperatore victoriolissimo, Anno Regni ejus decimo, Imperii vero septimo: Dat. in Archiepiscopatu-Bisuntino, apud Pontem Laone super Saonam, septimo Idus Septembris, hac presenti pagina Sigilli aurei assueti impressione munita. In fine vero dictarum literarum Imperialium scripta erant hec verba videlicet, signum Domini Frederici Imperatoris invictissimi. In extremitate vero erant hec verba, videlicet Ego Herholfus Cancellarius vice Arnoldi Maguntinensis Archiepiscopi & Archicancellarii recognovi. Quibus Qui-DEM literis diligenter inspectis per discretum virum Magistrum Jacobum Quentinoti Clericum Remen. Sacri Palatii Apostolici nec non Curie causarum Camere Apostolice ac Romane Curie Notarium, & coram nobis Scribam infrascriptum ipsas transumi, transcribi, & excemplari ac in publicam transumpti formam redigi fecimus & mandavimus. Decernentes & volentes ut huic presenti transsumpto publico sive excemplo plena fides deinceps adhibeatur ubilibet in locis omnibus & fingulisquibus fuerit oportunum ipsumque transumptum sidem faciat & illi stetur, ac si ipse originales Imperiales litere apparerent. Quibus omnibus & singulis auctoritatem nostram ordinariam interpoluimus & interponimus, pariter & decretum. In quorum omnium & singulorum sidem & restimonium premissorum, presentes nostras literas five presens publicum Transumpti Inftrumentum, vidimus nuncupatum, tenores dictarum literarum Imperialium in se continentes, sive continens exinde sieri & per dictum Magistrum Jacobum Quentinoti nostrum & dicte Curie causarum Camere Apostolice Notarium & Scribam infrascriptum subscribi mandavimus, sigillique dicte Curie causarum Camere Apostolice, quo in talibus utimur, justimus & feci-

mus appensione communiri. Dat. Rome, in domo habita- 1162. tionis nostre sub anno à Nativitate Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo tertio. Indictione primà die vero decima nona mensis Novembris, Pontificatus Sanctissimi in Christo Patris & Domini nostri Domini Sixti divina providentia Pape Quarti, Anno tertio decimo. Presentibus ibidem discretis viris Johanne de Piscia & Cintio de Viterbio dicte Curie Notariis, Testibus ad premissa vocatis & rogatis. Et ego Jacobus Quentinoti Clericus Remeñ. publicus Apostolica & Imperiali auctoritatibus, nec non Romane Curie & Sacri Palatii Apostolici; ac Curie Camere Apostolice causarum Notarius, & coram Reverendo Patre Domino Johanne Prioris Auditore prefato Scriba. Quia premissis omnibus & singulis, dum sic ut premittitur, agerentur, exhiberentur, inspicerentur, decernerentur, dicerentur & sierent, una cum prenominatis testibus interfui. Eaque sic sieri vidi & audivi, ac in notam sumpsi. Idcirco hoc presens publicum Transumptum, sive transumpti in forma Vidimus Instrumentum manu alterius sideliter scriptum exinde traxi, confeci & publicavi, ac in hanc publicam formam redegi, ac cum dictis Imperiatibus literis originalibus superius insertis de verbo ad verbum auscultavi, colationavi & concordavi, seu concordare inveni, illudque figno & nomine meis solitis & consuetis una cum appensione sigilli dicte Curie causarum Camere Apostolice signavi & subscripsi, in sidem & testimonium omnium & singulorum premissorum, rogatus & requisitus. Jacobus Quentinoti.

A se Vidimus est attaché le Scean de la Chambre Apostolique,

#### VIII.

Alia Bulla ejuschem Imperatoris in gratiam Episcopi & Ecclesia Genevensis; eadem die qua Bulla pracedens concessa, anno 1162.

Collata cum Originali.

Voyex Tom.

REDERICUS Dei gratia Romanorum Imperator & semper Augustus. Fidelibus suis Universo Clero Gebennen-1. pag. 46. si & omnibus casatis & militibus & Burgensibus atque Civibus, & ceteris omnibus tam minoribus quam majoribus, ad Episcopatum Gebennensem pertinentibus, gratiam suam & omne bonum. Veniens ad nostre Majestatis presentiam dilectus noster Ardutius Gebennensis Episcopus in generali Curia nostra apud pontem Laone, ubi fere omnes Imperii nostri Principes convenerant, gravem querimoniam nobis exposuit, quod videlicet Dux Bertholdus de Ceringe, & Comes Gebennensis Amedeus Episcopatum Gebennensem, cui preesse dinoscitur violenter invaserint, & regalia omnia injuste sibi abstulerint. Episcopo igitur instante & justiciam perpensius a nobis postulante, à dilecto nostro Henrico Wirziburgensi Episcopo judicium quesivimus, utrum concessio illa de regalibus Gebennensis Ecclesie, quam Duci Bertholdo seceramus, stare posset vel deberet. Inde Wirziburgensis Episcopus communicato cum Archiepiscopis & Episcopis ceterisque Principibus confilio, Sentenciam cum laudamento & assensu communi in presentia nostra protulit, quod post primam investituram factam in Episcopum Gebennensem, in aliam personam transfundi non liceret, & concessio Duci facta nullatenus rata esse posset. Quod juxta nostram inquisitionem ab omnibus approbatum est. Inde est, quod ex judicio illam donationem quam Duci Bertholdo feceramus, penitus cassavimus, & in irritum reduximus & donationem quam Episcopo Gebennensi & Ecclesie sue feceramus, Imperiali auctoritate ita confirmamus

mus quod nullus habeat dominium in Civitate Gebennensi, nisi solus Episcopus. Preterea cum predictus Episcopus restiturionem in regalibus & in possessionibus Ecclesse instantius postularet, dilectus consanguineus noster Marchio Albertus de Saxonia requisitus à nobis de judicio restitutionis hanc secundam sententiam assentientibus Universis Principibus in medium promulgavit; Quod prefatus Episcopus per mandatum nostrum in ipsis regalibus & in ceteris possessionibus Ecclesie in integrum deberet restitui, & Dux Bertholdus atque Comes Gebennensis nostra preceptione essent cohercendi, quod deinceps de Regalibus & de possessionibus Gebennensis Ecclesie, nullo modo se intromitterent, & universa ablata ex integro resarcirent. Eapropter hoc ordine judiciario rite completo prefato Duci & Comiti Gebennensi, edicto Imperiali precepimus quatenus infra terminum competentem universa ablata Episcopo & Ecclesie cum omni integritate restituant: Et de cetero Episcopum vel Ecclesiam inquietare atque molestare desistant. His igitur omnibus ordinabiliter ad finem perductis, dilectum & honorabilem Principem nostrum Ardutium Venerabilem Episcopum vestrum Ecclesse & Universitati vestre, cum plenitudine gratie nostre & honoris sui remittimus: mandantes omnibus vobis & sub optentu gratie nostre firmiter precipientes, quatenus eum sicut Dominum & Episcopum vestrum cum pleno honore benigne suscipiatis, dignamque reverentiam & debita servitia, & de cetero impendere & exhibere studeatis. Adjicientesque jubemus & nostra pragmatica Constitutione sanccimus, ne de cetero aliqua persona magna vel parva, secularis vel Ecelesiastica, dilectum nostrum Arducium Episcopum Gebennensem in hac Restitutione nostra seu Confirmatione, nec in Regalibus five in possessionibus Gebennensis Ecclesie inquietare, molestare vel aliquo modo gravare presumat. Si quis vero contra hujus nostri precepti paginam temere venire presumpserit, mille libras auri pro pena componet, médietatem fisco nostro, & medietatem presato Episcopo Gebennensi & eius Ecclesie. Hujus autem nostre Constitutionis & Confir1162.

mationis testes sunt quam plurimi Principes Imperii, quorum nomina hec funt, Cunradus Maguntin. Archiepiscopus, Rainaldus Coloniensis Archiepiscopus, Ulricus Aquileyensis Patriarcha, Hyllinus Treverensis Archiepiscopus, Wichmannus Megdeburgensis Archiepiscopus, Heraclius Lugdunensis Primas & Archiepiscopus, Stephanus Viennensis Archiepiscopus, Waltherus Byzuntin. Archiepiscopus, Hartwic. Bremensis Archiepiscopus, Willelmus Ebredunensis Archiepiscopus, Gwido Ravennas Archiepiscopus, Henricus Wirziburgensis Episcopus; Evardus Bambergensis Episcopus, Henricus Leodiensis Episcopus, Hermannus Verdensis Episcopus, Hermannus Constantiensis Episcopus, Cunradus Wormacensis Episcopus, Cunradus Augustensis Episcopus, Godefridus Trajectensis Episcopus, Gero Halverstatensis Episcopus, Hermannus Hildenesemsis Episcopus, Evergisus Padelbornensis Episcopus, Johannes Merseburgensis Episcopus, Udo Cycensis Episcopus, Daniel P-gensis Episcopus, Brandeburgensis Episcopus, Havelbergensis Episcopus, Osenbrugensis Episcopus, J. Syrus Papiensis Episcopus, Cremonensis Episcopus, Aycardus Parmensis Episcopus, Anselmus Astensis Episcopus, Vercellensis Episcopus, Novariensis Episcopus, Pergamesii Episcopus, Aquiensis Episcopus, Albensis Episcopus, Terdonensis Episcopus, Concordiensis Episcopus, Galfendonius Mantuanus Episcopus, Henricus Cumanus Episcopus, Gratianopolitanus Episcopus, Vapencensis Episcopus, Vivariensis Episcopus, Avinionensis Episcopus, Hermannus Herffeldensis Abbas, Augiensis Abbas, Erlebaldus Abbas, Stabulensis Abbas Sancti Galli, Eglolphus Morbacensis Abbas, Salsensis Abbas Winzemburgensis; Abbas Laurisamensis, Henricus Dux Bavarie & Saxonie, Marchio Albertus, Fredericus Dux Suevorum; Lodvicus Lantgui, Otto Palatinus, Comes de Withelinsbac & fratres ejus, Fredericus & Otto. Marchio Otto Missinensis, Marchio Theodoricus Comes Tetho, Ripoldus Dux Boem., Albertus Palatinus de Sumessembre; Hermannus Dux Karinthie, Godefridus Dux Lovanie, Lodvicus Comes Leonensis, Godefridus Comes Durachiensis, Comes

Comes Albertus, Comes Cunradus, Willelmus Marchio Montisferrati, Opizo Marchio Malaspina & fratres ejus, Wido Comes Blandratensis, & alii quamplures. Acta sunt hec, Anno Dominice Incarnationis Mo. Co. LXIIo. Indictione Xa. regnante Domino Frederico Romanorum Imperatore Victoriosissimo, Anno Regni ejus Xº. Imperii vero VIIº. Dat. in Archiepiscopatu Bysuntino, apud Pontem Laone, super Saonam VI. Id. Septembris.

Le Sceau de l'Empereur est pendant à cet Acte.

Revocatio Alienationis facte à Duce de Ceringe, Amedeo Comiti de Juribus Regalibus Ecclesie Gebennensis, & Privilegium quod nullus sit medius inter Imperatorem & Episcopum.

Collat. cum Origin.

REDERICUS Dei gratia Romanorum Imperator sem- Voy. Tom. E. per Augustus, Clero & Populo Gebennensis Ecclesse, Pag. 46. Gratiam & omne bonum. Noverit vestra dilectio vestraque universitas, quod Venerabilem Episcopum vestrum Arducium ad presenciam Excellencie nostre & Principum nostrorum venientem, tanquam dilectum & honorabilem Curie nostre Principem, solita Imperiali mansuetudine & honorificentia suscepimus, & ejus querimoniis, quas pro alienatione Regalium Ecclesse sue a Duce facta de Ceringe proposuit, nostras Augustales aures pro favore accommodavimus. Facta enim ejusdem Ducis, que cum Amedeo Comite inisse dicitur modis omnibus prohibemus, & Imperiali actoritate revocamus in irritum. Nolumus enim ut unquam etiam volente Episcopo ejusdem Civitatis, Comes vel aliqua alia persona medius possessor inter nos & Ecclesiam Gebennensem existat, quia tali facto & justicia obviat & ratio contradicit, vestreque Universitati, dilectum Tome II. -Epif-

I162.

Episcopum Arducium Principem nostrum, cum plenitudine gratie nostre remittimus, Monentes, & qua debemus actoritate precipientes, ut ei tanquam Domino & Patri vestro per omnia obediatis.

Le Sceau de l'Empereur est à cet Acte.

#### X.

Restitutio Jurium Ecclesie Gebenn. facta per Comitem Gebennensem & ejus silium occupatores.

Collat. cum Origin.

\* Ces Leta. tres de l'Alphabet ainsi coupées, sont de même fur l'Original, ce qui fait présumer que l'autre moitié doit être fur leDouble de cet Acte remis au Comte. On voit dans la Diplomatique du P. Mabillon pag. 429. un exemple de pareil Acte.

# 'ABCDEFGHIALMINOPURDIV

TOtum sit omnibus tam suturis quam presentibus, quod Amedeus Gebennensium Comes, peccatis nostris exigentibus & Ecclesie pacem diabolo turbante, contra jus rectumque regalia Episcopi & Ecclesie Gebennensis a Duce Bertoldo quesivit & accepit; Proinde Ecclesia Gebennensis multo tempore multis tribulationibus afflicta, tandem Deo miserante respiravit; Nam predictus Comes Amedeus, post multas afflictiones & mala innumera que Episcopo & Ecclesie Gebennensi intulerat, penitentia ductus, communicato Consilio cum Episcopis & Clericis, cum Religiosis & Secularibus viris, ipfa Regalia in manu Domini Arducii Gebennensis Episcopi, idem Comes & filius ejus Guillelmus grippiverunt, & ut firmam & integram pacem de ipsis regaliis ipsi & heredes eorum in perpetuum teneant Sacramento firmaverunt; Amedeus quoque junior filius Comitis hoc idem in manu jam dicti Episcopi Gebennensis laudavit, & tenere promisit; Huic actioni testes & confirmatores intersuerunt hii, Dominus Petrus Tarentasiensis Archiepiscopus, Guillelmus Maurianensis Episcopus, Antelmus Belicensis Episcopus, Amedeus Sedunensis Episcopus, Landri-

CUS

cus Lausannensis Episcopus, & ipse Dominus Arducius Gebennensis Episcopus, Brocardus Abbas Abundantie, Hugo Prior Valonis. Canonici, Amaldricus Decanus, Lambertus Decanus, Poncius Sacrista, Petrus de Velona, Amedeus de Anaisiaco. Milites, Guillelmus filius Comitis, Raimundus de Fulciniaco, Willelmus de Nangeio, Petrus de Balaisone & ipse Amedeus Gebennensium Comes.

Il y a eu deux Sceaux qui sont perdus.

#### XI

Confirmatio Sententia contra Comitem Gebennensem per Papam Lucium III.

Gollat. cum Origin.

Ucius Episcopus servus servorum Dei. Venerabilibus Fratribus Viennensi Archiepiscopo & Gebennensi Episcopo Salutem & Apostolicam Benedictionem. Quociens in malefactores Ecclesiarum Ecclesiastice districtionis, Sententia pro eorum excessibus canonice promulgatur, tamdiu in sua debet sirmitate consistere, donec malefactores ipsi cogantur cum satisfactione condigna, que perperam gesserant emendare. Hinc est quod Sententiam quam in Comitem Gebennensem & terram ejus pro dampnis & injuriis Gebennensis Ecclesie canonice promulgatis, auctoritate Apostolica confirmamus, & usque ad satisfactionem debitam precipimus inviolabiliter observari. Dat. Velletr. Kal. Junii.

Le Scean du Pape pend au bas de l'Aste,

#### XII.

Sententia, in Oppido de Aquis lata, per Robertum Archiepiscopum Viennensem, & Hugonem Abbatem Bona Vallis, supercontroversiis existentibus, inter Ardutium Episcopum & Willelmum Comitem. Gebennenses. Anno 1184.

Collat. cum Origin.

1184. Voy. Tom. 1. pag. 48. aux Notes ...

TN nomine Domini nostri Jesu Christi. Ego Rotbertus Viennensis Ecclesie Archiepiscopus. Et ego Hugo Abbas Bone Vallis, Cause que vertebatur int. Ardutium Gebennensem Episcopum, & Willelmum Comitem, delectione utriusque partis Cognitores constituti, recepto etiam Jure-jurando à Comite, & firma promissione, in verbo veritatis, ab Episcopo, & multis ex utraque parte receptis obsidibus, eandem controversiam de Bannis & Justiciis Gebennensis Ecclesie, Et de hominibus adventiciis, vel aliis, ad eandem Civitatem pertinentibus, ordine judiciario terminavimus in hunc modum. Exhibitis nobis ab Episcopo scriptis, Primum quidem gloriosi Domini nostri Imperatoris Frederici, de Regalibus ejusdem Civitatis, per Judicium in sollemni Curia habitum, & ejusdem Domini nostri sigillo, cum maximorum & plurimorum testium subscriptione firmatum, eidem Episcopo restitutis & confirmatis, ac deinde aliis scriptis, de Transactionibus inter Episcopum Humbertum Gebennensem, & Comitem Aymonem, Et inter eum qui nunc possidet, Ardutium Episcopum, & Comitem Amedeum, factis, & sigillis prædicti Humberti, Comitis que Aymonis primo scripto, firmato, secundo quoque firmato sigillis venerabilium Archiepiscoporum, Eradii Lugdunensis, & Stephani Viennensis, idoneis etiam testibus multis, de veritate eorumdem scriptorum & forma Transactionis, similiter etiam, de Transactione per venerabilem Archiepiscopum Petrum postmodum facta; diligenter examinatis, atque sufceptis

ceptis legitime, allegationibus etiam utriusque partis, cum om- 1184. ni diligentia auditis atque discussis, asidentibus nobis, venerabilibus Episcopis, Johanne Gratianopolitano, Lamberto Maurianensi, Petro quondam Maurianensi, & dilectis filiis nostris, Abbatibus G. Altecombaco, J. Alpensi, Stamesiensi, G. Habundantino, W. de Siz. J. Intermontano. Bro. olim Abbate sancti Mauricii, Prioribus quoque Cartusiensis Ordinis, de Repausatorio, de Vallone, de Pomerio, de confilio & assensu eorum, justicia mediante, decrevimus, ut earumdem Cartarum auctoritas inviolabilis perseveret, & per omnia sides debeat adhiberi: Adjudicavimus proinde, & firma auctoritate precepimus, ut Recordationes olim facte, per homines Episcopi & Comitis Gebennensium, & eorumdem juramento firmate inviolabiliter in perpetuum observentur, quas cognovimus tales fuisse. Bannum videlicet totius Geneve, in omnibus & per omnia, solius Episcopi esse. Justiciam & dominium, cujuscunque sit homo ad Episcopum solum pertinere, adventicios quoque, ex quo per annum & diem Gebennis moram fecerint, solius Episcopi esse. Et Comes in totà Genevâ nullos homines capere debet: Hospitalitatem, Placitum generale, Forationes vini, & totum Rippale, Coroadam & mutationes domorum, si Dominus mortuus fuerit, debet ut Dominus possidere: Forum totius Ville & Justiciam fori similiter, solius Episcopi esse, Pedagium & Pascua solius Episcopi similiter; Comes quoque, per se, vel aliquem de suis, in pascuis Gebennensibus, nullas equitaturas capere debet. Monetam in manu solius Episcopi esse; Et si monetam salsam, quod absit, monetárii secerint, nonnisi jussu Episcopi Comes Justiciam faciat: si quis vero latro captus suerit, ipsum & omnia ejus Episcopus habere debet; si autem Episcopus eundem latronem damnare decreverit, Comiti reddat, ut Justiciam faciat : statio Comitis Gebennis, in cognitione Episcopi sit, ita tamen ut Comes & familia ejus, Ecclesie & Civibus, & Eccesiasticis rebus non noceant, & vadimonia sua, per vim alicui non ponat, Et cum recesserit, nisi ad pacem creditoris

1184. toris non dimittat. De cetero, super muro novo; quem Willelmus Comes construxerat extra Castrum, per legitimos testes certissime coram nobis probatum est, quod per Reverentissimum virum supradictum Archiepiscopum P. Tharentasiensem in Transactione per eum factà, inter Episcopum Arducium Gebennensem, & Comitem Amedeum diffinitum est, & sub excommunicatione prohibitum, ne extra murum veterem Castri, aliquis usquam murus construeretur, & constructus extra veterem demoliretur; Propter quod in nostri quoque judicii sententia dictum est, & diffinitum: ut idem murus demoliatur, & nullas contra predictam Transactionem, & tanti Pontificis Excommunicationem, extra veterem murum Castri deinceps edificetur. Allegavit reverà Comes Willelmus justicias latronum & adulterorum, se, per longa tempora, & patrem suum accepisse & tenuisse, quod Episcopus & Gebennensis Ecclesia non confitebatur, Et quia per Transactionem factam, primò inter Humbertum Episcopum, & Aymonem Comitem, coram Viennensi Archiepiscopo; postmodum etiam secundo, per Transactionem factam, inter Amedeum Comitem & Ardutium Gebennensem Episcopum, coram Venerabilibus Archiepiscopis, Lugdunensi & Viennensi, tertio etiam coram Tharentasiensi, in quâ expressum suit, post excommunicationem factam, de Muro, ut supra dictum est, ut priora placita inviolabiliter tenerentur, longeva illa possessio, & si esset, interrupta totiens fuit, eam, ei non posse prodesse judicavimus, & in omnibus, sicut suprà dictum est, bannum totius Geneve, & reliqua superius scripta, patres nostri supradicti, Ecclesie Gebennensi adjudicaverunt, Et ipse Willelmus Comes totius Civitatis dominium, ad Gebennensem Ecclesiam confessus est, Et quod ibidem habet, ab Episcopo tenere. Additum est etiam in sententia, Quia Comes Willelmus contra omnem rationem occasione criminum, in quosdam Regulares & Clericos, etiam manus injecerat, & in Ecclesiarum patrimonia, ne amplius occasione criminis, furti, homicidii, vel alterius, in regulares vel Ecclesiarum patrimonia, vel in bonis mobilibus .

libus, manus injiciat, vel injici faciat; Nec in Clericos etiam 1184. seculares, qui sunt in Gebennensi Comitatu, donec culpa Episcopo manifestata fuerit & probata, & ipsi ab Episcopo exauctorati fuerint vel degradati. Testes hujus sententie omnes predicti, & de Clericis Gebennensis Ecclesse, isti, Poncius Sacrista, Nantelinus Prepositus, Bartholomeus Decanus, Poncius de Saisireu Decanus, Anselmus de Willunay, Petrus de Dorchia, Roso de Confignon, Freuvardus, Guitbertus, Giroldus de Villeta, Willelmus Jospergue, Petrus Baucanus, & alii Clerici: Et de Laïcis, Boemundus Laurencius, Mauritius Jordanus, & alii multi. Hanc sententiam Comes Willelmus sic à nobis prolatam suscepit, & observare promisit coram nobis duobus, & supra criptis tribus Episcopis, aliis quoque personis, pene universis Militibus, quoque Amedeo, fratre Comitis, Willelmo de Nangeio, Petro de Cletis, Willelmo de Festerna, Willelmo de Graisse, Willelmo de Altavilla, Guidone Bressenco, Willelmo Turumberti, Willelmo de Ayma, & aliis multis. Lata est hec sententia, in Oppido de Aquis, anno ab incarnatione Domini millesimo Co. octuogesimo quarto: Presidente in Sancta Romana Ecclesia Beatissimo Papa Lucio III. Imperante glorioso Frederico semper Augusto. Scripta est presens per manum Petri Notarii Viennenfis, de precepto nostro, & diligenter examinata, nostris & aliarum personarum munita Sigillis.

Il y avoit sept Sceaux pendans à cet Acte, dont il n'en reste que quatre en entier.

#### XIII

Litera Friderici Imperatoris per quas omnes & singulas possessiones, quas Gebenn. Episcopus & successores possederunt, possident & possidebunt, & quacunque bona usibus ipsius Ecclesia perpetuo profutura, confirmat & corroborat. Anno 1185.

Collat. cum Origin.

1185. N nomine Sancte & individue Trinitatis; Fridericus Divina favente Clementia Romanorum Imperator & semper Augustus. Quamvis omni petitioni, que ad usus hominum, & ad utilitatem spectat Ecclesiarum, ex culmine Regie dignitatis dignum ducamus acquiescere, Precipue tamen his obsecundas re proponimus, quibus & in adversis sicut & in prosperis idem nobiscum est animus. Igitur tam omnium, tam suturorum, quam presentium Christi Regniq; sidelium in perpetuum sollers noverit industria, quod venientem ad Curiam nostram dilectum nostrum Namtelinum Venerabilem Gebennensem Episcopum, sicut tantum Principem nostrum decuit benigne recepimus & in his, que ad domum Regie Majestatis spectabant Imperiali Sceptro eum promovimus. pie petitioni ipsius clementer annuentes quecunque bona, vel possessiones Ecclesia sua Gebennensis possedit aut in presentiarum possidet, vel in futuro largitione Regum, seu oblatione aliorum fidelium poterit adipisci, Regia auctoritate ejusdem Ecclesie usibus in perpetuum profuturis confirmamus, & presentis privilegii scripto tam prefato Episcopo, quam successoribus suis corroboramus; Statuentes, ut nulla magna vel parva persona, hanc nostram confirmationem infringere presumat; Sed si quis, quod absit, contumacia ductus huic nostre corroborationis pagine temere contraire temptaverit, Regali banno subjaceat & LX. libras auri in compositione persolvat medietatem Camere nostre, & medietatem jam dicte nostre Eccle-

Ecclesie; Et ut hec omnia omni in posterum tempore, rata & inconvulsa permaneant presentis pagine Sigilli nostri impressione munita, Testes subnotari fecimus quorum nomina sunt hec, Petrus Hebredunensis Archiepiscopus, Bonefacius Novariensis Episcopus, Fredericus Argentin. Prepositus, Comes Henricus cltiet., Rodulfus Camerarius, & alii quam plures. Hoc donum factum est Papie XIII. Calendas Decembres Anno Dominice Incarnationis Mo. Co. LXXXV. Indictione III.

Le Sceau de l'Empereur est pendant à cet Acte.

# XIV.

Bulla Papa Urbani III. qua confirmat Sententiam latam per Robertum Archiepiscopum Viennensem & Hugonem Abbatem Bonavallis super Controversiis existentibus inter Arducium Episcopum & Willelmum Comitem.

Coll. cum Origin.

TRbanus Episcopus servus servorum Dei, Venerabili Fratri Nantellino Gebennensi Episcopo Salutem & Apostolicam Benedictionem. Ex tenore autentici Scripti nobis innotuit, quod cum discordia que super bannis & justiciis Ecclesie tue & hominibus adventiciis vel aliis ad Civitatem pertinentibus inter bone memorie Arducium Antecessorem tuum & Willelmum Comitem Gebennensem emerserat, Venerabilis Frater noster Rotbertus Archiepiscopus Viennensis & dilectus filius Hugo Abbas Bone Vallis suscepissent de assensu partium terminandam. Comes jurejurando & in verbo veritatis Episcopus promiserunt eorum arbitrium inviolabiliter observare. Multi etiam obsides de recipiendo & servando arbitrio juraverunt. Veritate itaque diligentius inquisita decreverunt ut recordationes olim facte per homines Ecclesie atque Comitis,

Tome 1 I.

& eorundem juramento firmate perpetuo inviolabiliter obser-1185. ventur. Unde quoniam, ut majorem habeat firmitatem arbitrium ipsum, scripto nostro postulas roborari, tuis justis postulationibus annuentes, illud ficut in scripto autentico continetur, auctoritate Apostolica confirmamus, & presentis scripti patrocinio communimus. Ejus vero talis est tenor. In nomine Domini nostri Jesu Christi. Ego Robertus, &c.

\* C'eft l' Acse XII: in-Jus P. 36.

NB. Ici est inseré l'Acte de ladite Sentence \* Archiepiscopaser ci-def- le tout au long, l'quel finit au milieu de la ligne penultieme, au mot Sigillis; après lequel le Pape continue le present Acte dans les termes ordinaires;

> Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre confirmationis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem Omnipotentis Dei & Beatorum Petri & Pauli Apostolorum se noverit incursurum. Datum Verone 11. Id. Decembr.

Le Scean du Pare est pendant au bas de l'Acte.

# X V.

Lisera Friderici Imperatoris, quibus Comes Gebenn. condemnatur ad solvenda Episcopo Gebenn. pro damnis & injuriis 20. milia soldrum. licentiaque tribuisur dicto Episcopo, capiendi è bonis Comitis, usue ad hunc valorem. Anno 1186.

Coll. cum Origin.

1186. RIDERICUS Dei gratia Romanorum Imperator & femper Augustus, Universis Romani Imperii fidelibus ad quos presens scriptum pervenerit, gratiam suam & omne bonum. Imperialem decet Majestatem in rebus variis gratiam moderari & vindictam, ut fidelibus ad vota pro serviciis refpondeat; & culpas rebeilium digna ultionis animadversione

compescat. Eapropter notum facimus universitati vestre. Quod 1186. Willelmus Comes Gebennensis legitima citatione coram Majestate nostra constitutus, juravit stare mandatis nostris super injuriis & excessibus, & dampnis, que dilecto nostro Namtellino Gebennensi Episcopo & Ecclesie Gebennensi dinoscitur intulisse, qui subterfugiendo justiciam à Curia nostra clam recessit, & dum juramenti sui fideique constantiam expectaremus dejeravit. Habito igitur Principum prudentumque nostrorum confilio, consultisque Curie nostre Judicibus, judiciali Sententia, ipsum Comitem Banno Imperiali subjecimus, legali judicio condempnatum ad omnimodam restitutionem dampnorum, que predicto Episcopo & Ecclesie irrogavit. Ideoque statuimus, ut idem Episcopus de prediis antedicii Comitis, usque ad summam viginti millium solidorum liquido declaratam recipiat; ad hec eidem Episcopo plenam damus auctoritatem ab eodem Comite & bonis ejus, exigendi mille libras auri, propter prevaricationem privilegii nostri, sicut in eo continetur. Judiciario quoque ordine data est in ipsum Comitem sententia, ut omnia feoda & beneficia, que habuit ab Episcopo & Ecclesia Gebennensi ad ipsum Episcopum, & ad Ecclesiam libere revertantur, quibus Comes per culpam & contumaciam suam justo privatus est judicio, & ad sepe dictum Episcopum & Ecclesiam suam judiciali sententia redierunt. Ita quod nos omnes illos, qui mediantibus eisdem feodis aut beneficiis, Comiti fidelitate fuerant astricti, omnino absolvimus, & pro eisdem bonis Episcopo & Ecclesie eadem fidelitate debere teneri censemus. Quocirca vobis mandamus & sub optentu gratie nostre, ac debito fidelitatis, firmiter & districte precipimus, quatenus sepius dictum Comitem, tanquam bannitum & publicum hostem Imperii habeatis, & Episcopo Gebennensi & Ecclesie sue in recuperatione dampnorum suorum constanter assistentes in rebus & persona, Comitem persequi non desistatis. Scituri prosecto quod qui in persecutione ejus tepuerint, iram indignationis nostre se noverint graviter incurrisse: Hujus rei testes sunt Hermannus Monasterien-F 2

sis Episcopus, Albertus Vereellensis Episcopus, Milo Taurinensis Episcopus, Johannes Prepositus sancti Germani De Spira, Ulricus de Gudembor, Warnerus de Bollandia, Sirus Salembin. papiensis, Ido Tardonensis Judices Imperialis Aulæ; Bonus Johannes Advocatus Vercellensis, Rodulphus Camerarius, & alii quam plures; Datum apud Cafale Anno Dominice incarnationis Mo. Co. LXXXVIo. Indictione IVo. Calendis Martii.

Le Sceau de l'Empereur est pendant au bas de l'Acte.

## X V I.

Pradicta Sententia Declaratio facta ab eodem Imperatore, asque ad Episcopum Genevensem directa.

Collata cum Originali. 1186.

Ridericus Dei gratia Romanorum Imperator & semper Augustus, dilecto suo Nantellino, Gebennensi Episcopo, gratiam suam & omne bonum. Attendentes desperatam rebellionem & pervicaciam Willelmi quondam dicti Comitis Gebennensis, quem pro sceleribus & excessibus suis, quos in Gebennensem Ecclesiam exercuit, & exercere non desinit, legali fententià, Curie nostre proscriptum, auctoritatis nostre banno, publicè subjecimus, tanquam manifestum hostem Imperii; Tibi concedimus ut omnia feoda, que à manu tua tenebat, tibi judicialiter abjudicata, in potestatem tuam liberè recolligas, & partem ex eis, strennuis ac fidelibus viris, qui Gebennensem Ecclesiam debeant & possint desendere, & absque omni dissimulatione, predicto hosti nostro, gerram facere, liberaliter, feodali nomine concedas, quod gratum habemus, & Imperiali auctoritate confirmamus. Datum apud Mulenhusen, anno Dominice Incarnationis Mo. centesimo, octuagesimo sexto, Indictione quartà, sexto Calendas septembris.

Le Sceau manque à cet Acte, il n'en reste que le cordon.

XVII.

### X V I I.

Ejusdem Sententia Declaratio ab eodem Imperatore facta omnibus de pradio Gebennensis Ecclesia à Comite Gebennense infeodatis.

Coll. cum Origin.

REDERICUS Dei gratia Romanorum Imperator, & semper Augustus. Onnibus de predio Gebennensis Ecclesie a Comite Gebennensi infeodatis gratiam suam & omne bonum. Nosse volumus universitatem vestram, quod Willelmum Comitem Gebennensem pro injuriis & violentiis quas dilecto nostro Gebennensi Episcopo & Ecclesie Gebennensi intulit, aliisque suis excessibus in banno Imperiali posuimus; & omnia feoda que a Gebennensi Ecclesia tenebat, per sententiam Curie nostre ei abjudicavimus, & illos qui fidelitatem super hujulmodi feodis eidem Comiti fecerunt, a fidelitate illa absolvimus. Mandamusque vobis Imperiali auctoritate precipientes quatenus deinceps de fidelitate quam ei super feodo predicte Ecclesie secistis per nos penitus absoluti, nullum prorsus ad eum, sed ad Gebennensem Ecclesiam habeatis respectum, & eum tanquam manisestum Imperii inimicum tam in rebus quam in personis persequamini. Cum legitime citatus in presentia nostra constitisset, & super predictis excessibus suis mandato nostro jurasset stare, dejeravit, & subtersugiendo a Curia nostra & a facie Majestatis nostre nobis ignorantibus, recessit. Scire enim debetis, quod si in persecutione predicti Comitis tepidi extiteritis eidem pene & culpe quantum facultas vestra valet subjacebitis.

Le Scean est pendant à cet Acte.

# XVIII.

Arbitramentum factum super differentia existente, inter R. D. Nantelinum Episc. Gebennensem, & Illust. D. Willelmum Comitem Gebenn. per D. Archiep. Vienn. Anno 1187. vel potius 1186.

Collat. cum Origin.

1187. R Otbertus Dei miseratione, Viennensis Archiepiscopus, cunctis in Christo sidelibus salutem & pacem à Domino nostro Jesu Christo in perpetuum. Discordia que erat inter Dominum Nantelinum Gebenn. Episcopum & Wilielmum Comitem Gebenñ., sic est terminata. Sententia que suit data a nobis & ab Hygone Venerabili Abbate Bone Vallis, assistentibus nobis J. Gratianopolitano, & L. Mauriennensi Episcopis, apud Aquis, & aliis multis Abbate Bonimontis, & Abbate Alpense & Willelmo Habundantie, & de Intermontes, Abbatibus & V. de Repausatorio & Valonis, Prioribus Cartusiensibus, & aliis tam Clericis quam Laicis, sicut in Instrumento autentico continetur, quod ibi fuit factum, & Sigillis nostris insignitum, tanquam justa & juste lata immobilis perseveret. verumtamen pro bono pacis, & maximè compaciendo miserabili afflictioni terre Iherosolimitane, in quâ vera crux nuper capta est, Quandam suffrenciam facit Gebennensis Ecclesia ad tempus, in duobus, videlicet in hominibus quos Comes tenebat pro suis, & muri dirutione, qui homines secundum Sententiam apud Aquis latam, Episcopo competebant; Et novus murus Castri, quem Comes Willelmus contra placita & excommunicationem fecerat, dirui debebat; Et si enim Comes hec duo non exequeretur, videlicet homines Episcopo restituendo, & murum diruendo, sicut deberet juxta illam sententiam, non tamen propter illum desectum, ab Episcopo fiet ei guerra, nec terra ponetur in interdicto. Quando vero Episcopus voluerit compellere Comitem, ut duo predicta exe-

quatur, juxta Sentenciam Aquis latam, ipsum Comitem & fa- 1187. miliam suam ponet in interdicto, & pro hoc interdicto, Comes nec sui. Episcopo vel rebus Ecclesie guerram facient. Et in predicto muro nunquam aliquid amplius fieri debet. Dominium totius Civitatis & Ville Gebenn., folius Episcopi est. Et quod Comes habet ibidem, ab Episcopo habet. Bannum & sufficiam habet Episcopus ibidem, integre, super omnes homines cujuscunque sint. Quando verò Episcopus ad Dominum Papam, vel Imperatorem iverit, homines quos Comes suos facit auxilium facient ei ficut alii. Adventicii omnes undecunq; Gebennis venerint, nisi infra annum & diem, ab eorum Dominis reclamatum fuerit, deinceps Episcopi erunt. Homines omnes Ecclesie tam Clerici, quam laïci semper sunt tuti & res eorum. Homines quos Comes suos facit qui cum Episcopo in Civitate remanierunt, & cum eo guerram fecerunt, per tri. ennium infra Civitatem & Villam Gebennensem sunt tuti. Quia vero Episcopus Dominus est Territorii Gebennensis tanquam Dominus edificabit ubicunque voluerit & sicut ei placuerit. Justicie omnium Clericorum in toto Gebenn. Epilcopatu, sunt Episcopi; Et Comes nec sui, pro aliquo delicto vel fore facto, debent mittere manum in aliquem Clericum vel in aliquem Religiosum, nec in patrimonium Ecclesiarum. Clerici tamen, si degradati essent, postea tantum in potestate Comitis sunt hii quidem qui de villis sive de Castris Comitis essent. Et in hac pace suit dictum & sirmiter promissum; Quod si Comes aut filii sui, vel homines ejus, hanc conventionem vel pacem fregerint. & infra quadraginta dies, Comes ammonitus non emendaverit, murus supra dictus sine omni occasione debet destrui: Et universe, homines, quos Comes habet pro suis in Civitate & Villa Gebenn, in pace debent Ecclesie Gebenn. & Episcopo, in perpetuum dimitti. Et securitates proinde omnes, tam nobiles, quam vavassores, tenentur Juramento, ut murum destruant, aut destrui faciant & homines supradictos in pace Ecclesie & Episcopo dimitti. Duos homines quos Comes habebat pro suis, & eorum

1187. heredes quorum hec funt nomina, Willelmus Percevinus, & Petrus de Crusillia, & A. Frater ejus, pro uno, Comes Episcopo habendos, in perpetuum dimisit. Nobiles etiam juraverunt, quod si contra hanc pacem, Comes aut sui facerent, Et Comes ammonitus infra XL. dies non emendaverit, guerram vivam debent facere Comiti, si Episcopus voluerit, Nec pacem nec trevam possunt facere cum Comite, nisi Episcopus pacem vel trevam fecerit, aut Comes fractum pacis emendaverit. Vavassores triginta debent singulis annis in obstagiu, bis in anno, videlicet in octabis Pasce, & festo Sancti Michaelis, Gebennas venire, nec inde debent recedere, donec pax, si fracta fuerit, sit emendata, & si aliquis, vel aliqui eorum decesserint, alii debent in obstagium stare, donec alius vel alii loco eorum fuerint dati. Nobiles obligaverunt filios suos in predicto Juramento, quod pactum placiti hujus, bona fide, ut patres eorum observarent: Juravit Comes super corpus Christi, juraverunt filii ejus & Nobiles etiam super sacras Relliquias, Henricus de Fulcinie, Amedeus de Jaiz fratres Comitis, Willelmus de Nangie, Petrus de Ternier. Obsides quoque tenentur hoc facere, Juramento. Quod si Comes velsui pacem fregerint, & Episcopus vel sui guerram fecerint, nullum Comiti auxilium præstare debent; Et singuli quod oftagium, teneant, debent dare fidejussores. In Juramento vero Nobilium hoc continetur; Quod Episcopus cum castris eorum, potest guerram facere. Et illi omnes qui pro pace fracta, cum Episcopo guerram fecerint, in castris Nobilium debent tornare securi. Ne verò huic facto tam celebri & sollemni, aliquid abesset, post missam celebratam, ante altare fancti Perri, protulimus sentenciam in quam partes consenserunt. Pro testibus vero affuerunt J. Gracianopolitanus & Lambertus Maurianensis Episcopi, J. Bonimontis, & J. Alpensis Abbates, Cisterciensis Ordinis, Willelmus Habundantiæ, & I. de Intermontes, Abbates in Regula beati Augustini, Du. de Repausatorio & Laurentius Valonis in Ordine Cartusiens. Priores. B, de Anassiaco, & P. de Dorchia, & A. de Will.

Dosp.

Dosp, Decani & Canonici. Fre. Guitb. Jo. Canonici & Sacerdotes, A. de Confinio; Fal. de Nangiaco, Ay. de Alta-Villa, R. de Arto, W. de Ternier, P. Ballez, Canonici, W. de Arsina, Alt. de Alta-Villa, A. de Nangie, & R. frater ejus, V. de Curte, Milites, Lam. Jord., Domnus Ro., Capellani Gebennenses, Ste. Mauricius, Pe. Ruffus, Sacerdotes, P. Senelcallus, Mauricius, Vilantis, La. de Rip. T. Petrus Clericus, & G. fratres, Ro. de Antiez, Jo. Pistor, An. Tavel; factum est hoc Dño Gregorio Presidente Sancte Romane Ecclesie, Frederico feliciter Imperatore, Nantelino Gebennensi Episcopo, W. Comite, Mense februarii, die dominico: Notata & confirmata fuit hec actio & sentencia, per manum Domini Henrici de Fulcigniaco & Baronum, quos Comes misit, & insignita est; patratum est hoc negocium, Anno ab Incarnatione Domini nostri Jesu Christi millesimo centesimo octuagesimo fexto.

Il y a trois Sceaux pendans au bas de l'Acte,

# XIX.

Declaratio Thoma Comitis Maurianensis, anno 1211.

Coll. cum Origin,

Niversis ad quos presens Scriptum pervenerit. Rodul- Voyex Tom. phus Bonimontis & Willelmus Alpensis Abbates, Cif- 1. pag. 49. terciensis Ordinis, & Giroldus Decanus Alingii, Salutem in anx Notes. auctore salutis. Noverit universitas vestra, Quòd Dominus Bernardus Gebennensis Episcopus in nostrâ præsentia juxta Lugrins, per fidelitatem requisivit à Comite Mauriannensi Thoma, & prohibuit & contradixit eidem Comiti per fidelitatem: ne fuper Regalibus Gebennensibus pacem faceret, & ne eadem Regalia etiam darentur illi, reciperet, quia erant si de jure Ecclesse Gebennensis. Ipse vero Comes respondit, quod su-Tome II. per

1211.

per Regalibus nunquam moueret causam contra Ecclesiam Gebennensem, nec acciperet sive reciperet jus Ecclesie Gebennensis. Huic facto presentes suerunt Morardus Prior de Vivo, juxta Fabricas, & Masredus Clericus. Actum Anno Incarnation. Domini millesimo ducentesimo undecimo, in sesso Calixti Pape.

Il y a deux Sceaux pendans à l'Acte.

### XX.

Conventus, & Homagium Comitis Gebennensis, anni 1219.

Coll. cum Origin.

Nno Domini M. CC. XIX. VI. Idus Octobris, Aymo

Gebennensis Episcopus, & Nobilis Vir W. Gebennñ.

Voiez Tom.
I. pag. 50.
au Texte.



tum Generale, Forationes vini, & totum Ripale, Coroade & mutationes domorum cum Dominus mortuus fuerit, & fo-

rum



rum totius Ville & Justicia fori, Pedagium & Pascua, Mone- 1219. ta, Latrones, & bona eorum ad folum Episcopum pertinebunt. Quatuor vero Officiales Comitis Senescalcus, Marescalcus, Panaterius, & Boteillerius, eadem qua familia Episcopi libertate gaudebunt. Comes aliquem hominem capere non debet in tota Civitate Gebenna, nec aliquas Equitaturas in Pascuis Gebenn. per se vel per alium capere debet, vel capi iubere; Monetarios si falsam monetam, quod absit, secerint, Comes nec sui punire nisi mandato Episcopi Officialium non presument; similiter nec adulteros nec latrones nisi eisdem vel suis ab Officialibus Episcopi puniendi tradantur; latrones verò in ea veste cum qua capti fuerint, sunt tradendi, nec Comes nec familia ejus, Ecclesie vel civibus in rebus vel personis nocere debet, nec vadimonia sua per vim alicui mittere & cum recesserit non nisi cum pace creditoris ea debet recupera-Gebenn. Episcopus tanquam Dominus in territorio Geben. ubicunque voluerit & sicut sibi placuerit edificabit. Comes in toto Gebennensi Episcopatu in aliquem Clericum vel Religiosum pro aliquo delicto vel forfacto nullam Juridicionem habebit, nec bona eorum five vita five post mortem occupabit. Clerici qui de Villa vel de Castris Comitis fuerint, post degradationem erunt in Comitis potestate. in antiquis compositionibus in presentia Domini Roberti quondam Viennensis Archiepiscopi factis, quas in omnibus aliis firmitatem habere statutum est, quedam apposita erant que de facili non videbantur posse compleri, Scilicet de destructione muri domus Comitis & de ostagiis & securitatibus, pro pace servanda prestandis; surper hiis tale Dominus Archiepiscopus decrevit remedium adhibere; Quicunque fuerit Archiepiscopus Viennensis, in ejus erit arbitrio, quid de predicto muro sit faciendum, nec aliqua poterit opponi prescriptio quin imo ejus voluntas quam mandaverit impleatur; Pacem & omnia premissa promisit Willelmus & tactis sacrosanctis Evangeliis juravit se bona side per omnia servaturum & poenam apposuit duodecim mille solidorum Geben. monete ipsi Epscopo G 2

1219.

folvendorum si Villelmus vel sui pacem fregerint & admonitus ad cognitionem Priorum Sancti Johannis & Sancti Victoris vel aliorum ab Archiepiscopo Viennensi qui pro tempore ibidem fuerit ad hoc electorum ultra quadraginta dies distulerit emendare. Pro hac pena se obligaverunt ex mandato Willelmi & juraverunt se tenere ostagium, cum ab Episcopo requisiti suerint in Civitate Gebensi. vel in Castro de Aneissieu, donec de predicta pena Episcopo fuerit satisfactum, Dominus de Geth pro M. solidis, Humbertus de Laroche pro D. sol; Petrus de Ternieu pro M. sol; Albertus de Compeis pro M. fol, Radulphus de Nangieu pro M. fol. [Willelmus de Willeta, pro D. sol; Thomas de Willeta, pro D. sol; Jacobus de Casteillon pro D. sol; Petrus Marescalcus, pro D. sol.; Jacobus Portarius, pro D. sol.; Bremundus, pro D. sol; Raimondus de Rumillieu pro D. fol., Willelmus Dominus de Menthons, pro M. fol.; Raimondus Doint, pro M. fol.; Jocerandus de Clees, pro M. sol; Ugo de Cornilon, pro D. sol; Willelmus de la Tor, pro D. sol. Ad majorem autem pacis firmitatem & dilectionem Episcopus Gebeñ., Willelmum, tanquam hominem suum ligium & Castellum Geben. sub sua defensione & protectione recepit. Similiter & Willelmus Episcopum Gebeñ. tanquam Dominum suum, & Munitionem de Insula sub suâ desensione & protectione bona fide rece, pit; Ita quod neuter aliqua occasione vel discordia in personis, vel predictis munitionibus fibi ad invicem nocere vel dampnum inferre vel machinari poterunt, nisi prius Episcopus Willelmo, & Archiepiscopo Viennensi & Willelmus Episcopo & Archiepiscopo conquesti suerint & injurians & injuriato satisfacere contempserit, eo salvo quod de muro supra dictum est. & Dominus Episcopus sub Religione Ordinis sui, & Willelmus Juramento interposito promiserunt se servare; Et additum est quod si forte quod absit alteruter contravenire presumpserit omnem penam & omne dampnum subeat, quam vel quod in tali casu vel consimili jura precipiunt insligenda. Preterea Dominus Archiepiscopus promisit quod sententia Geben. Episcopi . quam

quam in W. si predicta non observaverit, promulgare voluerit, in tota Provincia Viennensi nunciari precipiet & servari. Sententia vero, que pro muro supradicto in Willelmum & uxorem, & familiam ejus lata erat, est ab Archiepiscopo relaxata, nec nisi mandato Archiepiscopi poterit de cetero innovari. SANE WILLELMUS HOMINIUM LIGIUM FE-CIT EPISCOPO ET FIDELITATEM CUM JURAMENTO PROMISIT, EPISCOPUS VERO IPSUM WILLELMUM DE FEUDO COMITATUS, CUM ANULO INVESTIVIT: & sic amici facti, omnem injuriam & omnem querelam, quas quondam inter se habuerant, sibi ad invicem remiserunt. Actum apud Disingieu in domo Capellani. Testibus presentibus Abbate De Intermontes, Priore Sancti Victoris, Raimondo Preposito Gebeñ. Giroudo Decano de Salanche, Ludoico & Aymone De Graisieu, Graslo de Alta-villa, Ugone de Sallanova, Berlione Vicario Vivariensi; Morardo Capellano Domini Archiepiscopi, Guifredo de Brenenes. Canonico Viennensi, Bellino Clerico. Ad perpetuam autem firmitatem & memoriam rei geste, Dominus Johannes Viennensis Archiepiscopus & Aymo Gebenn. Episcopus, & Nobilis vir Willelmus Gebenn, presens Instrumentum Sigillorum suorum munimine confirmarunt. Dat. per manum Petri de Harenis Cancellarii Viennensis.

Il y avoit trois Sceaux à cet Acte dont il ne reste que celui du Comte.

# XXI.

Declaratio Domini de Gen circa Villam Moinx.

Collat. cum Origin.

IN nomine Sancte & Individue Trinitatis, Amen. Noverint 1236universi presentes & suturi. Quod ego Amedeus, Dominus de Jay, recognovi & confessus sum, in presentia Venera-G 3 bilis

bilis Patris in Christo, Aymonis Gebennensis Episcopi, me nic hil juris habere, in hominibus & Villa de Moinx, & ejus pertinenciis, jure bagnorum, justiciæ, usagiorum, juris consuetudinisque cujus-libet, de jure vel de facto; Et si quid in hominibus & Villa de Moinx predicta, de jure vel de facto, & ejusdem Ville appendenciis habebam, vel habere in illis me dicebam, totum fine retencione qualibet, laudante & consentiente uxore mea Domina Beatrice, dedi & concessi, & quictavi Capitulo Gebenñ. libere, pacifice, perpetuo possidendum; Et juramento prestito, promisi bona side, nunquam huic concessioni, per me, vel per alium im posterum obviare. Quapropter Gebenn. Capitulum, de denariis suis, & ejusdem Ville de Moinx, michi dedit triginta & novem libras, & tres solidos Gebenn,; quas me confiteor habuisse. Ad hec vero, mihi & anime Patris mei, remisst omnem injuriam rerum quam in predictis eidem Capitulo me injuste confiteor intulisse. Quod ut ratum permaneat, ego A. Dominus de Jay, & dicta uxor mea, presentem chartam fecimus sigillorum nostrorum testimonio roborari. Actum Gebennis, in Insula dicti Venerabilis Aymonis Gebenn. Episcopi, Presentibus Petro Muret, Aymone de Annessy Sacerdotibus, & Aymone de Massie habitatore Gebenn. Ebalo de Mouz Domino Coenuz de Cosfonay, Girardo de Fernay, Stephano de Rossillum existentibus ibi, & multis aliis, Anno Domini millesimo ducentesimo trigefimo fexto, XII. Cal. Maii.

## XXII.

Concordium inter Episcopum & Dominum de Gayo, circa certos Articulos cum Homagio facto per Dominum de Gayo, anno 1261.

Coll. cum Origin,

1261. Voy. Tom. I. pag. 52. au Fexte & aux Notes.

Niversis presentes litteras visuris vel audituris, Simon de Joynvilla Dominus de Jayz, & Leoneta uxor ejus, Salutem,

lutem, & noticiam rei gestæ, Ad omnium noticiam volumus 1261. pervenire quod, cum contentio sive discordia esset inter nos, ex una parte, & Venerabilem Patrem Dominum Henricum Dei gratia Gebenn. Episcopum, ex altera, super hiis videlicet, quod nos dicebamus, nos habere Jus & Jurisdictionem in Terra del Morter, scilicet apud Satigniacum, Burdignyns, Peocie & Pinetum & dicebamus Castrum Pineti edificatum esse, in prejudicium nostrum, & Castri nostri de Jayz, sive Dominii ejusdem Castri, & furcas levatas ibidem, similiter contra Jus & Jurisdictionem Dominii nostri de Jayz, & alia quedam vendicabamus in predictis locis, vel pertinentiis eorumdem. bamus Villam de Avuyson, debere esse de feodo nostro, quam Paganetus de Buffyz Domicellus Diocesis Lugdunensis, tenebat in feodum a dicto Episcopo, & recognoscebat ab ipso. dicebamus nos habere Jus & Jurisdictionem, Banna, Consuetudines, & alia quedam, in ponte Gebenn. & Villa Sancti Gervasii, & pertinentiis eorumdem. Ex adverso dicebat presatus Dominus Episcopus, nos teneri sibi, ad homagium faciendum, pro foro Castri nostri de Jayz, quod tenebamus ab ipso. Item petebat a nobis, sibi fieri emendam de dampnis, gravaminibus & injuriis illatis predecessoribus suis, a predecessori-Tandem post multas altercationes, mediante nobili Domina Agnete Domina Fucigniaci, uxore Illustris viri Domini Petri de Sabaudia, sic suit amicabiliter compositum internos, pro nobis & successoribus nostris, & prefatum Episcopum, pro se, & successoribus suis, quod nos libere & quiete, & spontanea voluntate non cohacti, nec dolo inducti, nec in aliquo circumventi, quitamus & guerpimus, pro nobis & successoribus nostris, memorato Episcopo & successoribus suis, si quod Jus, Jurisdictionem, sive Banna, aut Consuetudines, vel alia usagia, seu alia quecunque sint, habemus, vel habere poslumus, vel nobis competunt, aut competere possunt, aliquo modo, in omnibus locis superius nominatis, & pertinentiis eorumdem, Retinentes nobis albergum Hugonis quondam del Gerdil, de sancto Gervasio, cum heredibus & posteritate iphus 55

ipsius; Ita quod dictus Episcopus, habeat in ipsis Banna & Jurisdictionem, sicuti habet, in aliquo de hominibus, de Villa Sancti Gervasii; Et recognoscimus & consitemur, nos tenere a presato Episcopo in feodum, forum Castri de Jayz, Et tenemur nos & successores nostri, prefato Episcopo & succesforibus ejus, fine aliquo placito, vel aliqua alia petitione, facere homagium prefato Episcopo & successoribus ejus, pro foro supradicto, & pro feodo de Avuson, quod Paganus predictus tenebat ab eodem Episcopo, de quo feodo aumentavit nostrum feudum. Ita quod dictus Pagan, teneatur, nobis, sicuti tenebatur, dicto Domino Episcopo, de dicto seodo respondere. Et nos dictum Episcopum, a dicto Pagano, in omnibus & per omnia servabimus indempnem. Dictus vero Episcopus precepit, presentibus litteris, Pagano memorato, quod nobis respondeat de dicto feodo, sicut ei respondebat, & nos predictum homagium, manualiter facimus eidem Episcopo. Citra Jurim., salva sidelitate trium Dominorum, videlicet Illustris viri, Domini Petri de Sabaudia, & Rodulphi Comitis Gebenn., & Abbatis Sancti Eugendi: Et promittimus & nos obligamus, nos facturos & curaturos, quod forores nostre & heredes earumdem rata & firma habebunt omnia supradicta, & nunquam per se, vel per alium venient contra predicta. Dictus vero Episcopus, nobis dedit in peccunia numerata, pro omnibus supradictis, si quod jus habebamus in eisdem, ducentas & quinquaginta libras Gebennenses, & viginti quinque libras Gebennenses, pro quibus viginti quinque libris Gebennensibus, habebat feodum de Avuson pignore obligatum. Et nos renuntiamus exceptioni non numerate peccunie, exceptioni doli, & in facm Senatus-consulto Velleiano Juri dicenti generalem renuntiationem non valere, nisi precesserit specialis, & Juri dicenti de deceptione, ultra dimidiam justi precii, actioni de dote, & Legi Julie prohibenti dotes alienare; & restitutioni in integrum specialiter, vel de quacunque causa, & omni Juri Canonico & Civili, per que posset dicta compositio impugnari. Hec autem omnia & singula supradicta nos Simon,

mon, & nos Leoneta uxor nostra, & dictus Episcopus, jura- 1261. mus prestito super Sancta Dei Evangelia, corporaliter juramento, pro nobis & heredibus & successoribus nostris, firmiter attendere & servare, & nullo tempore contravenire. Et nos dicti Simon & Leoneta uxor nostra promittimus sub eodem juramento, omnia supradicta garentizare contra omnes, & defendere in judicio & extra. In cujus rei testimonium; nos dicti Simon & Leoneta uxor nostra, & dictus Dominus Episcopus, una cum Sigillo Illustris Domine Agnes de Fucignie, & Sigillo Capituli Gebennensis, presentem Litteram sigillamus. Testes ad hoc vocati & rogati, Aymo Sacrista Ecclesiæ Gebennensis. Aymo Decanus Anassyaci, Magister Willelmus de Ursis, Domnus Petrus Thuret, Canonici Gebennenses; Humbertus Officialis Curie Gebennensis, Magister Petrus de Borray, Willelmus Capellanus Sancti Gervasii Gebennensis, Stephanus de Rossellyone Castellanus Castri Insule Gebennensis, Jacobus de Sergye, Rodulphus de Livron, Milites, & plures alii. Datum & actum Gebennis, Anno Domini millesimo ducentesimo sexagesimo primo, feria tertia post quendenam Pasche.

Il y a cinq Sceanx pendans à cet Acte.

### XXIII.

Conventiones facta inter Comitem Sabaudia & Cives Gebennenses, anno 1285.

Collat. cum copia vidimata an. 1395.

70s Amedeus Comes Sabaudie, vobis universis & singulis Civibus, & Clericis & Habitatoribus Gebenn. bona fide & per juramentum nostrum, ad Sancta Dei Evangelia an Texte. prestitum, pro nobis & heredibus nostris & successoribus in Comitatu Sabaudie promittimus, quod vos, & quemlibet vestrum & omnes alios Concives vestros, Clericos & Laycos, qui juramentis & conventionibus infrascriptis, esse & Tome II. H

1285. Voy. Tom. 1. pag. 53.

consentire voluerint, villam vestram, nec non bona, & jura vestra, & franchesias vestras, cum rebus omnibus vestris, ubique tanquam homines nostros, & res nostras proprias, contra omnes, & ab omnibus, toto posse nostro manutenebimus, gardabimus, & deffendemus. Promittentes vobis etiam, modo quo suprà, quod si Dominus Episcopus Gebenn. vel alia persona nomine dicti Domini Episcopi, racione vel occasione dictorum Juramentorum, seu conventionum infrascriptorum, vel alia de causa, vel occasione, vos, vel aliquem vestrum, in curia Romana vel alibi, in causam traheret, vel vobis, vel alicui vestrum, violenciam vel injuriam inferret, quod vobis confilium, auxilium, & juvamen prestabimus, cum expensis nostris propriis, quomodocumque & quotiescunque nos duxeritis super hoc requirendum, seu nostrum Castellanum Gebennen, vel alios Castellanos nostros, promittentes vobis insuper, quod cum aliquo, qui vos vel vestrum aliquem, occasione dictorum Juramentorum vel conventionum hujusmodi, vel alia de causa, teneret in aliqua mala suspicione, vel de quo malam suspicionem habebitis, sine vobis & consensu vestro, pacem aliquam vel treugam, aliquo modo non faciemus. Volumus autem, & vobis, modo predicto, promittimus, quod omnes Castellani nostri, & specialiter Castellanus Gebennen, Baleysonis, Alingii, Thononii, Aquiani, Chillionis, & Turris Viviaci, qui nunc funt, qui illud idem juramentum una nobiscum secerunt, & illi, qui pro tempore predictorum Locorum fuerint Castellani, jurent ad requisitionem vestram, seu certi nuncii vestri, quod vos & villam vestram cum omnibus bonis vestris, juvabunt ubique, & deffendent ab omnibus, & contra omnes, & in secursum vestrum & Ville vestre Gebenn, venient per aquam & per terram, cum efforticio gentis nostre, & cum expensis nostris, cum necesse fuerit, & per vos fuerint requisiti, seu per literas vestras. Ceterum universos & singulos venientes ad mercatum Gebenn., morando & recedendo, a dicta Civitate, infra Civitatem Gebennensem & banna ejusdem,

de nobis & nostris assecuramus, & de omnibus aliis, quibuscunque poterimus, deffendemus. In quorum Universorum omnium predictorum, & singulorum, testimonium, sigillum nostrum presentibus duximus apponendum. Datum Gebennis, die Lune proxima post festum Sancti Michaelis, Anno Domini Mo. ducentesimo octogesimo quinto.

#### XXIV.

Actum Infeudationis facta per Episcopum & Principem Gebennens. de Officio Vicedompnatus, Comiti Sabaudia, & Homagium per dictum Comitem factum dicto Episcopo 1290.

Collat. cum Origin.

TOverint universi presentes literas inspecturi; Quod cum Voy. Tom. 1. discordia verteretur inter nos Guillelmum Divina gra- Texte, & tia Gebennensem Episcopum, nomine Ecclesie nostre Geben- pag. 54. nensis, & nostro ex parte una, & nos Amedeum Comitem aux Noses. Sabaudie, nomine nostro ex altera; super eo quod nos dictus Episcopus nomine nostro, & quo supra petebamus a predicto Domino Comite Castrum Insule Geben. seu prope Gebenn., cum ipfius Castri appendiciis universis, & Vicedomnatum Gebenñ., cum ipsius appendiciis universis, Piscariam Gebenñ. que vocatur piscaria Episcopi, pedagia rerum que vehuntur Gebenñ., per pontem Rodani Gebenñ., seu per navigium & casalia molendinorum que sunt juxta pontem Rhodani Gebensi. que omnia dicebamus ad nos, ratione Ecclesie nostre predicte & ad ipsam Ecclesiam nostram, pertinere jure Domini vel quasi. Et ipsam nostram Ecclesiam, in possessione vel quasi fuisse predictorum, & dictum Dominum Comitem ipsam Ecclesiam spoliasse de predictis. Quare petebamus omnia predicta nobis nomine quo supra a dicto Domino Comite restitui, & restitutionem fieri predictorum. Item super eo quod nos Comes predictus dicebamus, respondendo ad petitiones predicti Domini H

I 290.

mini Episcopi, omnia predicta suisse occupata, per inimicos capitales Ecclesie memorate, & nos Comitem Vassallum dicte Ecclesie, dedisse subsidium & juvamen, manu armata dicte Ecclesie contra predictos ejusdem inimicos ad eripiendum supradicta de inimicorum manibus predictorum, & dando dictum subsidium dicte Ecclesie, nos expensas secisse, ad utilitatem, & in utilitatem ejusdem Ecclesie conversas, & utiliter gerendo negocia Ecclesie memorate, quas expensas extimamus quadraginta mille marchas argenti propter quarum restitutionem nobis faciendam, per dictum Dominum Episcopum, nomine quo supra ex causis predictis dicentes nos habere debere legitimam retentionem predictorum, quousque de dictis expensis per dictum Dominum Episcopum, nomine quo supra fuisset nobis plenarie satisfactum, cum nemo teneatur propriis stipendiis militare maxime gerendo utiliter alterius negocium, ne unde meremur premium incidamus in jacturam, afferebamus nos non teneri dicto Domino Episcopo, ad restitutionem predictorum ex causis predictis, & pluribus aliis dessentionibus & rationibus quas habemus. Tandem inter nos predictos Episcopum & Comitem uno eodemque consensu, super predictis omnibus composuimus in hunc modum. In primis quod nos Comes predictus ex nunc restituimus & reddimus dicto. Domino Episcopo Gebenn, nomine suo & Ecclesie sue predicte piscariam, pedagia, & casalia molendinorum predicta. Item nos Episcopus supradictus grantamus, laudamus, commitimus & concedimus dicto Domino Comiti in feudum, dictum Vicedompnatum tenendum & regendum toto tempore vite nostre, & Domini Comitis supradicti; Et ulterius heredibus seu successoribus ejusdem Domini Comitis, quamdiu placuerit successori nostro in Episcopatu predicto; Et si contingeret quod successor noster in Episcopatu, non vellet observare predictas conventiones predicto Comiti, vel heredibus seu successoribus suis, salvum sit eidem Comiti & successoribus ejus in predictis omnibus, jus suum pristinum & modernum. Item nos Comes predictus, pro dicto Vicedompnatu, fecimus ho+ magium magium dicto Domino Episcopo, recipienti nomine Ecclesie 1290. sue predicte, & eidem juravimus sidelitatem, & ea que ad fidelitatem pertinent, seu pertinere noscuntur. Propterea nos idem Comes eidem Domino Episcopo juravimus, quod de aliis juribus, possessionibus, vel Seignioria ipsius Domini Episcopi, nichil occupabimus, nec invademus, nec usurpabimus, nec impediemus in Civitate Gebenñ: vel extra, immo totaliter erimus contenti hiis, que pertinent ad officium & jus Vicedompnatus Gebenn. & ipsum Episcopum esficaciter juvabimus & deffendemus, contra omnes personas in omnibus Juribus, possessionibus & Seignioria sua in Civitate Gebenn. & extra, exceptis hiis, quibus nunc tenemur homagii ratione. Infuper actum est inter nos Comitem & Episcopum supradictos, quod illi qui pro tempote exercebunt pro nobis Comite supradicto, Officium Vicedompnarus Gebenn, tenentur jurare ipsi Domino Episcopo, quod ei & suis erunt sideles & diligentes, in omnibus hiis que spectant ad Officium Vicedomni Gebenn. & ad alia jura & res Episcopi non extendent manum suam eo invito & Officium Vicedompnatus diligenter & fideliter exercebunt, & de omnibus hiis que spectant ad Officium Vicedompni fideliter computabunt, respondebunt & satisfacient dicto Domino Episcopo, vel mandato suo pro portione ipsum Dominum Episcopum contingente. Super aliis autem questionibus, videlicet Castri predicti Insule, & expensarum prædictarum inter nos Comitem & Episcopum predictos, extitit Compromissum, ut in Instrumentis ejusdem tenoris inde confectis, per manus Johannis de Russins, Clerici & Alberti de Vercellis publicorum Notariorum plenius continetur. Ita quod pendente Compromisso predicto, in predictis nichil debeat innovari, & in tractatu Compromissi fuit actum & ordinatum, quod super dictis duabus questionibus videlicet Castri predicti. Insule, & expensarum predictarum eligantur per dictas partes, duo amici Arbitri. Arbitratores, seu amicabiles compositores; unus ex una parte, & alius ex alia; Qui duo amici habeant plenam potestatem, a partibus supradictis, predictas questiones H 3

1290. terminandi, jure vel concordia. Ita quod unus ex amicis predictis, nichil possit facere sine alio quorum potestas duret usque ad obitum Episcopi supradicti. Et etiam actum est inter nos predictos Episcopum & Comitem, quod si contingeret, unum ex predictis amicis decedere, vel alias negotiis aliis impeditum fore, quod loco illius possit alius subrogari, per partem a qua fuerit electus, & etiam quotiescunque placeret utrique parti vel alteri possit quelibet pars, si sibi placuerit, alium subrogare & mutare, & quod pendente Compromisso predicto, una pars contra partem aliam, aliquam innovacionem non faciat. Porro actum est inter nos predictos Comitem & Episcopum, quod si successor vel successores, qui nobis predicto Episcopo in predicto Episcopatu Gebennensi succedet, vel succedent, nollet vel nollent observare Pactiones, Conventiones & Compromissum superius memorata, seu etiam Sententias, Concordias, Arbitria seu Arbitriamenta dicta, vel Pronunciaziones, que fierent per Amicos, Arbitros, Arbitratores seu amicabiles Compositores, superius memoratos, vel ut supradictum est, subrogatos aut etiam subrogandos eidem Domino Comiti & suis successoribus, sit suum jus salvum pristinum & modernum, in omnibus hiis que continentur in petitionibus & responsionibus superius memoratis. Item Actum est, inter nos predictos Episcopum & Comitem, quod Castellanus Castri Insule predicti teneatur custodire captos Gebennenses Domini Episcopi, supradicti ad requisitionem ipsius Domini Episcopi, & cosdem sibi restituere, cum ab codem Domino Episcopo, vel mandato suo super hoc fuerit requisitus. Promictentes nos ambo predicti Episcopus & Comes, per stipulationem & per juramentum, ad Sancia Dei Evangelia corporaliter prestitum a nobis Comite supradicto, & a nobis Episcopo predicto in presentia Evangeliorum, coram nobis propositorum, & manu nostra propria ad pectus nostrum propter hoc posita, & sub obligatione omnium bonorum nostrorum Comitis & Episcopi, presentium & suturorum omnia predicta & singula firmiter observare, & non contravenire de jure vel de facto re-

1290

nunciantes nos ambo, predicti Comes & Episcopus exceptioni doli metus, & in factum & fine causa omni actioni & exceptioni, & omni juri que nobis vel alicui nostrum possent competere, vel juvare contra predicta vel aliquid predictorum, & specialiter Juri dicenti generalem renunciationem non valere. In cujus rei testimonium nos ambo, predicti Episcopus & Comes, Sigilla nostra presentibus duximus apponenda; Et Sigillum Venerabilis Patris in Christo Domini Petri, Dei gratia Episcopi Bellicensis rogavimus apponi; Unde nos Episcopus Bellicensis predictus ad preces & requisitionem predictorum Domini Comitis, & Domini Gebennensis Episcopi, cum Sigillis eorumdem Sigillum nostrum presentibus duximus apponendum, in testimonium veritatis omnium predictorum. Acta funt hec apud Ast in domo Domini Philippi Escara, ubi ad hec testes fuerunt vocati & rogati, & presentes Gauterus de Naves, Martinus de Chambeuil Canonici Sancte Catherine de Aqua - bella, Dominus Johannes de Flori, Dominus Guido de Billiema Presbyteri, Magister Petrus de Vercellis Phisicus, Dominus Andreas de Nantuaco Legum Professor, Dominus Martinus de Sancto Jorio, Dominus Willelmus de Septemo, Dominus Guillelmus de Juis, & Dominus Theobardus de Cort Milites, & Albertus de Vercellis, publicus Notarius; Et ego Johannes de Russins Clericus Imperiali auctoritate Notarius publicus, hiis omnibus interfui, & de mandato predictorum Domini Comitis, & Domini Episcopi Gebennensis, presentes literas scripsi & signo meo signavi die Martis ante festum Beati Mathei Apostoli, decima nona mensis Septembris, anno Domini MCCXC. Indictione tertia.

Les Sceaux des Evêques de Geneve & de Belley, & celui du C nte de Savoye pendent au bas de l'Atte.

### XXV.

Instrumentum Monitionum & Prohibitionum factarum per Reverendum Dominum Guillelmum Episcop. Gebenň. Illustr. Dňo. Comiti Sabaud. ejusque Famulis & Satellitibus super facti operibus per eos contra ipsum Episcop. & ejus Ecclesiam perpetratis, anno 1290. & 1291.

Collat. cum Origin.

1290. 1291.



Ano Dominice Incarnacionis millesimo ducentesimo nonagesimo, indicione tertia, die veneris in festo Purificationis Beate Marie Virginis, cum Reverendus Pater in Christo Dominus Guillesmus Dei gratia Gebennensis Episcopus Missam celebraret in majori Altari Ecclesie Sancti Petri Gebennensis, presentibus ibidem Capitulo & Clero ipsius Ecclesie & magna parte Gebennensis, ipse cantato Offertorio

conversus ad eos, & brevi Predicationis Sermone ad eos per ipsum habito; Idem Dominus Episcopus in presentia dictorum Capituli, Cleri & Populi Gebennensis coram me Notario publico & testibus infra scriptis quasdam monitiones & inhibitiones emisit in hec verba. In nomine Patris & Filii & Spiritus Sancti, Amen. Noverit ille qui nichil ignorat quod nos Guillelmus Divina miseratione Gebennensis Episcopus, Jurisdictionem, Jura & Seignoriam ac honorem Illustris Viri hominis sidelis Ecclesse nostre Vassalli Domini Amedei Comitis Sabaudie nullo modo volumus perturbare, impedire, minuere, sed ea pro posse nostro conservare potius & augere. Sic & ipse Juridictionem, Jura & Seignoriam ac honorem Ecclesse nostre non debet minuere, impedire nec aliquatenus usurpare. Nuper autem inter nos & ipsum orta dissensione super Seignoria & Dominatu nostro Civitatis nostre Gebennensis, quem Domi-

natum

matum ipse auctoritate propria per potenciam suam invaserat, occupaverat & occupatum tenebat; Nos dictus Episcopus Princeps unicus & Dominus dicte Civitatis Gebennensis dictum Dominatum nostrum seu Seignoriam nostram dicte Civitatis ab ipso recuperare & retinere cupientes, & nichilominus in ipsius Civitatis regimine dicti Domini Comitis auxilio quamplurimum indigentes, ac de ipso firmam spem & fiduciam obtinentes. Et idcirco voluntati sue quantum potuimus obtemperare volentes, Vicedomnatum in dicta Civitate eidem concessimus in feudum tenendum & regendum toto tempore nostro & suo; Ipse vero Comes tactis Sacrosanctis Evangeliis statim juravit nobis quod de Seignoria nostra seu aliis possessionibus & juribus nostris nichil deinceps invaderet, occuparet seu etiam impediret, sed nos efficaciter juvaret & dessenderet in dicta Seignoria nostra & in aliis juribus & possessionibus nostris in Civitate Gebennensi & extra contra quascunque personas secundum formam & tenorem literarum super hoc confectarum. Non enim intendedimus nec in animo nostro ullatenus gessimus, nec etiam intendere potuimus Dominatum nostrum dicte Civitatis seu Seignoriam aut temporalem jurisdictionem prefertim ea que meri sunt Imperii sibi concedere, vel aliquatenus concessisse, vel etiam commissise, nec nosmet ipsos ac Judices feu Ballivos nostros a predictis seu exercicio predictorum excludere, nec in ipsum predicta modo aliquo transtulisse, sedpurum ministerium & officium Vicedomni & ea dumtaxat que ad jus & officium Vicedomni pertinere noscuntur de jure seu

de equitate aut de consuetudine pacifica, rationabili & preferipta, ad instar & exemplum vicinorum Vicedomnorum in diversis locis constitutorum sub principatu & territorio nostre Ecclesie ac etiam Diocesis Gebennensis. Quibus etiam ad jus & officium Vicedomni spectantibus idem Dominus Comes in concessione dicti Vicedomnatus sibi facta juravit se fore contentum. Adiciens in juramento suo quod de aliis Juribus nostris seu Seignoria nostra nichil occuparet vel invaderet seu etiam impediret, sed nos ut supradictum est essicaciter juvaret

Tome II.

1290. & 1291. 1290. 80 1291.

& deffenderet contra omnes personas in omnibus juribus, possessionibus & Seignoria nostra in Civitate Gebennensi & extra, exceptis hiis quibus tunc ratione homagii tenebatur, sicut in predictis litteris super hoc confectis plenius continetur. Verum prefatus Dominus Comes predictis non contentus sed falsa ac flagiciosa quorumdam ut credimus suggestione seductus, jura Seignoriam & temporalem Jurisdictionem nostram & nostre Ecclesse Gebennensis invadit, occupat & usurpat, ac pretextu dicti Vicedomnatus nostrum & Ecclesie nostre in dicta Civitate invadit & occupat Dominatum, ea non folum que sunt Jurisdictionis, sed ea que meri sunt Imperii contra voluntatem, immo contra expressam inhibitionem nostram, in dicta Civitate nostra per suos Satellites exercendo; Et quod dictu quoque horribile est nosmet ipsos & Officiarios ac Judices nostros. ab hiis totaliter repellendo & aliis multis modis. Nos igitur tantam & tam enormem Ecclesie nostre Gebennensis exheredationem, ac sui status & libertatis tantam subversionem disfimulare, ac sustinere sine reatu perjurii non valentes, monemus & requirimus per hoc seriptum dictum Dominum Comitem publice, ut ipse a predicta predictorum invasione, occus pacione & usurpacione omnino desistat, ac ipsa nobis & Ecclesie nostre in pace dimittat; Et Judices seu Officiales nostros in predictis non impediat aut perturbet, sed juramentum suum nobis super predictis prestitum diligenter observet. Si tamen prefatus Dominus Comes Jurisdictionem aliquam seus merum aut mixtum Imperium, vel aliquam Seignoriam occasione dicti Vicedomnatus in dicta Civitate nostra se haberecontendat parati sumus & erimus audire quicquid ipse super hoc coram nobis vel Curia nostra legitime poterit comprobare, & super propositis & probatis eidem justitiam & gratiam quantamcunque poterimus exhibere. Ad hec fuerunt testes, vocati predicti Capitulum & Clerus & Populus dicte Civitatis, -& ego Johannes de Russins Clericus Imperiali auctoritate Notarius publicus hiis omnibus interfui, & inde presens Instrumentum publicum rogatus scripsi & signo meo signavi. Item eodem

codem anno die Mercurii in capite jejunii, convocatis & con-

1290.

1291.

venientibus coram eodem Domino Episcopo, Capitulo Clero & Populo Gebennensi in atrio Cathedralis Ecclesie Sancti Petri Gebennensis, factoque ut moris est per ipsum Episcopum Predicationis Sermone; Idem Episcopus in presencia dictorum Capituli, Cleri & Populi, ac mei Notarii infrascripti & testium infrascriptorum eastem inhibitiones & monitiones suprascriptas

emisit Idem Dominus Episcopus & innovavit. Et ad hec suerunt testes vocati & rogati Dominus Jacobus de Soyrie Curatus de Marigine, Dominus Johannes Curatus de Siez, Johannes de Duyn Clericus & plures alii una cum predictis Capitulo, Clero & Populo Gebennensi; Et ego Johannes de Russins predictus Notarius publicus auctoritate Imperiali omnibus his intersui & presens idem publicum Instrumentum rogatus

\$ \$

scripsi & signo meo signavi.

ITEM, Anno Dominice Incarnationis millesimo ducentesimo nonagesimo primo, Indicione quarta, tertio idus Maii, in Ecclesia Beate Marie Magdalenes Gebennensis, convocatis & convenientibus ibidem Civibus Gebennensibus coram eodem Reverendo Patre in Christo Domino Guillelmo Dei gratia Episcopo Gebennensi, in presentia mei Notarii infrascripti & testium infrascriptorum, idem Dominus Episcopus supradictas monitiones & inhibitiones emisit & innovavit. Et ad hec fuerunt testes vocati & rogati Dominus Petrus de Duyn Canonicus Lugdunensis, Dominus Jacobus de Soyrie Curatus de Marrigine, Dominus Boso Barz Curatus dicte Ecclesie Beate Marie Magdalenes, Dominus Martinus Vicarius ejus, Jaquetus de Vendovres publicus Notarius & plures alii cum civibus supradictis. Et ego predictus Johannes de Russins Clericus, Imperiali auctoritate Notarius publicus, predictis omnibus interfui, & presens Instrumentum publicum rogatus scripsi & signo meo Ici est le même Signet que ci-dessus.

# XXVI.

Quarela & Protestationes Episcopi Guill. de Constans adversus Usurpationes Amedei Comitis Sabaudia.

Collat. cum Origin. Copia vidim. an. 1487

1293. Os Officialis Curie Gebennensis universis ac singulis pre-sentibus & suturis harum seriem inspecturis patesiat, quod ad instanciam & requisicionem Venerabilis Domini Procuratoris fiscalis Episcopatus Gebennensis litteris citatoriis & monitoriis à nobis emanatis decenter exequutis quarum & exequucionis illarum tenores seriatim subscribuntur in hec verba. Officialis Curie Gebennensis universis ac singulis Presbyteris, Clericis Notariis, Tabellionibus publicis juratis & ceteris quibus presentes suerint exhibite salutem in Domino. Instante ac requirente Venerabili Domino Procuratore fiscali Episcopatus Gebennensis vobis ac vestrum cuilibet in solidum qui super hoc fuerit requisitus in virtute sancte obediencie mandamus expresse quatenus omnes & singulas personas cujuscunque status, ordinis, gradus, ac condicionis existant sua in his nunc vel in futurum simul, divisim aut alias quomodolibet interesse putantes per affictionem presentium in valvis Cathedralis Ecclesie Gebennensis citetis & moneatis quas atque quamlibet earundem harum serie citamus & monemus ut infra tres dies juridicos, Dominicam post octavas festi Episanie Domini proxime venturi continue sequentes, quorum unum pro primo, alium pro secundo ac reliquum pro tertio atque perhemptorio terminis a solis ortu usque ad occasum cujuslibet ipsorum dierum sibi Canonicis citacione & monicione premissis precise assignamus, Gebennis in Capella secreti conservatoria jurium Ecclesie supradicte per se vel procuratorem ydoneum compareant omnia ac singula jura, merum mixtum Imperium atque omnimodam jurisdictionem altam mediam & bassam ac jura regalia

lia fupremumque dominium & eorum usus ac excercicia dicte Gebennensis Ecclesie totaliter aut in parte directeque seu per indirectum nunc vel in futurum quomodolibet concernencia & tangere valencia ab Archivis ipsius Ecclesie ibidem existentibus fideliter extrahi atque quarta die juridica post hujusmodi dominicam que erit decima nona mensis proximi Januarii a Solis ortu usque ad occasum ipsius diei coram nobis in Claustro ipsius Ecclesie ubi Tribunal nostrum teneri consuevit, jura hujusmodi omnia & singula per Secretarios & Scribas Curie nostre eorumve Vicesgerentes seu duos ex ipsis debite exemplificari ac exemplificata in formam probatoriam auctenticam redigi visure cum comminatoria intimacione perhemptoria proomnibus que sive simul sive divisim venerint & ut prefertur comparuerint, vel ne ad premissa ac cetera igitur oportuna qualiacunque procedetur previa racione. Decernentes propterea hujulmodi citacionem & monicionem sic siendas tanti valoris existere, ac roboris sirmitatem obtinere, personasque omnes & fingulas ut supra citandas ac monendas perinde artare ac si in propria cujuslibet earumdem legitime fierent debiteque fuissent exequite, has in testimonium licteras per Secretarium ac Scribam ejusdem Curie subsignatum denique sieri concedentes impressione soliti ipsius Curic Sigilli debite communitas de quarum exequucione exequenti plenam dabimus fidem & volumus ubique ab omnibus indubitabiliter adhiberi. Datum Gebennis die vigesima mensis Decembris anno Domini millesimo quatercentesimo octuagesimo sexto. Richardi. Reverenter receptis licteris supra scriptis per me Henricum de Nanto, Notarium publicum & juratum Curie Officialatus eas exequendo affixi in Valvis Cathedralis Ecclefie Gebennensis in quorum testimonium Gebennis me subsignavi die tres decima mensis Januarii Anno Domini millesimo quatercentesimo octuagesimo septimo. Ego prenominatus Henricus de Nanto. Nulla personarum ibidem citatarum & monitarum terminis dierum trium inibi affignatis comparente nec comparere curante, sed contumaçiis earum atque cujuslibet ipsarum parte cujus su-

pra

pra instantis debite accusatis diligenterque perquisitis & tand dem compertis veraciter juribus memoratis eadem jura ab Archivis de quibus ac prout supra nostre hujusmodi lictere faciunt mencionem fideliter extracta sunt, interque publicum quoddam monicionum & inhibicionum Instrumentum per bone memorie Reverendum in Christo Patrem Dominum Guillermum Gebennensem Episcopum Illustri Domino Amedeo Comiti Sabaudie factarum consistebat. Quod quidem instrumentum parte ipsius Domini Procuratoris hodie nobis pro Tribunali more folito judicialiter sedentibus realiter exhibitum debiteque subscriptum & signatum vidimus terminis, palpavimus, legimus & de verbo ad verbum inspeximus non viciatum, cancellatum, abolitum abrasum, nec in quavis ejus parte quomodocunque suspectum sed sanum penitus & integrum omnibusque vitio ac suspicione eminentibus totaliter carentes, cujus vero instrumenti tenor integraliter subscribitur. In nomine Domini Amen, Anno. ejusd. millesimo ducentesimo nonagesimo tertio, die Sabbathi ante carnisprenium vetus, indictione fexta, coram me Notario infrascripto & testibus infrascriptis Venerabilis Pater Dominus Guillermus Dei gratia Episcopus Gebennensis Illustri viro Domino Amedeo Comiti Sabaudie personaliter presenti fecit & in scriptis exhibuit & tradidit quasdam moniciones, requisiciones, exhortaciones prohibiciones, & comminaciones quarum tenor fequitur in hec verba. Certum est quod Ecclesia Gebennensis Domina est & princeps unica & in solidum tocius Civitati, & Suburbii & Castri Insule Gebennensis non habens in dominatu ejusdem Civitatis aliquem participem vel consortem, sed habens & excercens per se aut per Vicedonnos & Officiales & alios Ministros & Judices suos in ea & in pertinenciis ejus omne merum & mixtum Imperium & omnimodam jurisdictionem temporalem & spiritualem & in plena & continua possessione vel quasi omnium predictorum fuit & stetit a longissimo tempore cujus contrarii memoria non existit, & quod ipsa Ecclesia per dictam Civitatem & Castrum & alia Castra, possessiones & Villas, homi-

nes, jura & jurisdictiones ac libertates ac universa bona temporalia ad se pertinencia ab Imperatore Romano immediate dignoscitur obtinere, nulli alii Regi Principi, vel Baroni seculari in hos in toto vel in parte subjecta. Vos etiam Vir Illustris Reverende Domine Amede Comes Sabaudie multa Castra & possessiones intra eandem Diocesin tenetis in feodum ab ipla Ecclesia pro quo seodo debetis & fecistis homagium-& promissis fidelitatem tam vos quam Predecessores vestri Ecclefie Gebennensis. His autem nonobstantibus vos dicte Comes Sabaudie, olim Vicedonnatum Gebennensem ac deinde vacante Ecclesia Gebennensi Castrum Insule predictum ac Universalem Seignoriam quam ipsa Ecclesia habet in dicta Civitate per vestram potentiam invasistis & universaliter occupastis, licet nec ipsa Ecelesia, nec Civitas, nec dictum Castrum Insule, nec aliqua bona, seu jura, nec possessiones dicte Ecclesie sint vobis nec Comitatui Sabaudie, nec alicui Principatus Vestro, jure aliquo seu titulo, vel occasione subjecta. Post hec autem nos Guillermus divina mileracione assumptus in Ministrum ejusdem Ecclesie Segnioriam predictam de manibus vestris eripere & retinere cupientes & nichilominus in ipsius Civitatis regimine vestris auxiliis indigentes ac de persona vestra pre cunctis aliis Ecclesie nostre hominibus & Vaxallis sirmam spem & fiduciam obtinentes & idcirco voluntati vestre quantum potuimus obtemperare volentes dictum Vicedonnatum in ipsa Civitate vobis concessimus in feodum tenendum toto tempore vite vestre. Vos vero pro predicto Vicedonnatu nobis homagium fecistis ad opus Ecclesie supradicte, juravistis etiam nobis fidelitatem & ea que ad fidelitatem pertinere noscuntur, juravistis etiam nobis quod de aliis juribus possessionibus vel Seignoria nostra nichil occuparetis, invaderetis, impediretis, nec etiam usurparetis in Civitate Gebennensi nec extra, & quod nos efficaciter juvaretis, & defenderetis contra omnes personas in omnibus juribus, possessonibus, & Seignioria nostra in Civitate Gebennensi & extra, exceptis his personis quibus tunc tenebamini hommagii racione, Actum 1293. Actum eciam fuit inter nos & vos quod illi qui pro tempore exercebunt pro vobis officium Vicedonni tenentur nobis jurare quod nobis & nostris erunt fideles & diligentes in omnibus que spectant ad officium Vicedonni & ad alia jura & res nostras non extendint manus suas nobis invitis & officium Vicedonnatus fideliter excercebunt & de his omnibus que spectant ad officium Vicedonni specialiter computabunt & respondebunt, & satisfacient nobis aut mandato nostro proporcione nos contingente ficut continetur in Instrumentis exinde confectis. Quam vero qualem aut quantam potestatem actoritatem seu administracionem Predecessores nostri commiserint olim seu scienter permiserint Vicedonnis suis quos in Civitate Gebennensi plures tam Clericos quam Laicos diversis temporibus statuerunt, hoc penitus ignoramus, illud tamen constanter asserimus quod in Concessione dicti Vicedonnatus vobis facta intencionis nostre non fuit nec esse debuit nec potuit nosmet ipsos ac Baillivos & Judices nostros à temporali jurisdictione nostra & Imperio nostro in Civitate nostra Gebennensi excludere nec in vos nec Ministros vestros eam transferre, nec vobis aut Ministris vestris in ipsa Civitate judiciariam auctoritatem concedere vel conferre, sed ea duntaxat que ad jus & officium Vicedonni pertinent de jure vel de consuetudine pacifica, racionali, & perscripta ad instar vicinorum Vicedonnorum sub dominatu & territorio ipsius Ecclesie constitutorum & in pluribus aliis locis in Diocesi Gebennensi. Ex quibus omnibus nichil omnino volumus vobis diminuere subtrahere vel aufferre, sed potius, quantum salvo jure Gebennensis Ecclesie poterimus, augmentare. Nonobstantibus autem hommagio, fidelitate & pactionibus supradictis, vos predictam invasionem & occupacionem dicte Segniorie nostre continuantes jurisdictionem nostram temporalem in ipsa Civitate ac judiciariam auctoritatem nostram contra voluntatem nostram per vestram potenciam invasistis & occupastis invaderitis & occupatis & nimis graviter impeditis ea non folum que sunt jurisdictionis sed & ea que sunt meri & mixti Imperii

perii per Ministros vestros excercendo & nosmet ipsos ac 1293. Judices & Baillivos nostros ab his per comminaciones eorundem arcendo & recompellendo & fine examinatione & approbacione nostra Ministros ad excercendum Vicedonnatus officium pro voluntate vestra statuendo & clave nostri Pontis in Fluvio Rhodani retinendo & captos Gebennenses spreto carcere nostro ad alienos Carceres detrudendo & quasdam domos & possessiones nobis excheitas occupando & vobis appropriando vel aliis conferendo: Item quosdam homines de jurisdictione nostra contra nos fovendo & jurisdictionem Ecclesiasticam Curie nostre Gebennensis dampnabiliter in terra vestra impediendo & novas & illicitas exactiones a viduis mulieribus nostris ad secundas nuptias transire volentibus extorquendo & aliis multis modis: Ministri etiam vestri de his que ad officium Vicedonnatus pertinent nobis non responderunt nec satissecerunt, nec computum reddiderunt. Nos vero pluries personaliter & viva voce frequenter etiam edictis publicis in Civitate Gebennensi coram Clero & Populo publice propositis vos ac Ministros vestros requisivimus & monuimus ut à predictis invasione, occupacione, impedimento & perturbacione desisteretis, permissive tamen nobis placebat quod Minister vester idoneus nobis per vos presentatus & à nobis approbatus ac nobis Juxta predictas convenciones juratus jurgia inter Cives nostros orta vel imposterum oriunda que de plano & sine scriptis & sine solemnitate juris expediri possunt adjunctis secum aliquibus bonis viris de plano & fine scriptis & sine solennitate Judiciorum audiret & discuteret ac sopiret secundum consuetudinem in ipsa Civitate longissimis temporibus observa-Quamvis Valterus de Confignions quondam Vicedonnus Gebennensis ipsam attemptaverit impugnare. Quamvis enim personam vestram elegissemus & preelegissemus, necesfarium tamen atque justum est ut diligenter discuciamus qui & quales sunt & erunt illi qui pro vobis in Civitate nostra Vicedonnatus officium excercebunt, placebat etiam nobis quod hujusmodi Minister vester minora maleficia per Laicos in ipsa Tome 11. CIVI

Civitate commissa, que penam sanguinis vel bonorum publicationis, confiscationis, deportationis seu relegationis non exigunt, corrigeret & puniret, & de maleficiis tam majoribus quam minoribus per Laicos commissis inquireret, arrestando arrestandos, capiendo capiendos & captos ad nostrum carcerem reddendo per nos vel per Curiam nostram judicandos, & quod judiciales tenitiones de stando juri & parrendo juri in Curia nostra a reis reciperet, nisi forte nosmet ipsi recipere vellemus eas ficut continetur in quibusdam publicis Instrumentis exinde confectis. Sed & vos & Ministri vestri parere neglexistis monicionibus & requisicionibus supra dictis. Cumque vos tam & virtute fidelitatis & homagii quam ex debito juramenti deberetis nos contra adversarios nostros defendere efficaciter & juvare, Ministri vestri nuper in terram Ecclesie Gebennensis apud Piney insultum subito facientes quosdam de hominibus ipsius Ecclesie ibidem occiderunt quosdam graviter vulneraverunt & inutiles reddiderunt super quo dampno nulla satisfacio nostre Ecclesie suit facta quamvis super hoc per nos personaliter fueritis requisiti, nuper etiam Ministri vestri Johannem de Chonmont Clericum & Johannem de Russins burgenses nostros & homines Ecclesie Gebennensis ceperunt, incarceraverunt & eorum bona rapuerunt & asportaverunt in maxima quantitate, que bono notissimo ac plenissimo jure Fisco nostro cederent si quocunque casu vel culpa eorum publicanda vel caufiscanda fuissent, & eosdem Johannem de Chonmont & Johannem de Russins per minas & per impressionem compulerunt ad subiciendum se dominacioni vestre & ad obligandum se & cetera bona sua eisdem ad opus vestrum ad dandam vobis maximam pecunie quantitatem quos etiam vos in speciali protectione vestra contra qualdam personas ut dicitur suscepistis, & quod dictu quoque perquam horrendum est, hidem Satellites vestri nuper cum ingenti multitudine armatorum ad domum nostram de longi mala venientes & januis demandato nostro pacifice patefactis ad tum furore ingressi & personam nostram contumeliosis verbis terri-

terribiliter agressi quosdam de familia nostra juxta latus nos- 1293. trum ceperunt & captos turpiter abduxerunt & tandem morte nobis ut astantibus videbatur per ipsos intentata, nos ad Ecclesiam Dei fugere compulerunt super quibus omnibus nulla prorsus satisfacio nobis nec Ecclesse Gebennensi per vos vel Ministros vestros facta est quamvis super hoc diligenter fueritis requisiti. Quam vero dispendiosa, quam prejudicialis, quam dampnosa, quam timenda, quam horribilis fuerit Ecclesie nostre Gebennensi nunc & in futurum per dicta per vos & Ministros vestros tam dampnabiliter attemptata, quam clare & manifestissime vergent & cedant ad immensam exheredacionem & subvercionem status & libertatis Ecclesie Gebennensis nec non & vobis carissime Domine Comes ac Coadiutoribus & Consiliariis vestris in detrimentum eterne salutis nemo sane mentis potest excusabiliter ignorare. Nos igitur qui tam ex injuncto nobis officio quam ex proprio juramento tenemur non solum indempnitati nostre Ecclesie Gebennensis cui licet indigni sumus spirituali matrimonio cunjuncti summo studio prospicere sed etiam errantes & sluctuantes ad viam veritatis & portum falutis, reducere cariffimorumque nobis in Christo filiorum & subdictorum nostrorum animabus Pastorali diligentia providere predicta per vos & Satellites vestros contra dictam Ecclesiam Gebennensem taliter perpetrata & etiam attentata dissimulare seu tacendo sustinere sine reatu negligencie dampnabilis & perjurii ac fine depositionis perpetue metu probabiliter non valentes, licet propter juramenta predicta & predictas convenciones per vos & Ministros vestros non observatas ac propter intolerabilem & manifestam Ministrorum vestrorum culpam pariter & offensam vobis scientibus & non emendantibus commissam sententiam privacionis super ipfo Vicedonnatu contra vos merito proferre possemus vel forsitan deberemus. Persone tamen vestre nobis in Christo carissime quantum & in quibuscunque possumus deferre volentes. Vos merito ac Ministros & cooperatores & Consiliarios veltros in hoc facto tenore presencium monemus requirimus &

rogamus quatenus a predictis invasione, occupacione, impedimento & perturbacione dominatus, seu Seignorie ac jurisdictionis nostre temporalis & meri & mixti Imperii nostri in Civitate & Suburbio Gebennensi omnino dissistatis & ea nobis & Ecclesie nostre libere & in pace possidere vel quasi & excercere permittatis. Monentes nichilominus & quantum poslumus exhortantes vos ut juramentum vestrum nobis super predictis prestitum sicut tantum Principem decet diligenter observetis sed tamen pretextu dicti Vicedonnatus aliquam Seignioriam dominatum merum aut mixtum Imperium vel Jurisdictionem in Civitate Gebennensi vos habere contendatis supra id quod habent vicini in suis locis & territoriis Vicedonni. Nos parati fuimus sumus & erimus diligenter audire ac etiam de plano & fine exacta juris solennitate quidquid coram nobis, vel Curia nostra super hoc volueritis & poteritis proponere & probare & super propositis & probatis libentissime faciemus vobis complementum justicie, parati etiam erimus vobis super hoc gratiam quantamcunque poterimus exhibere. Inhibemus etiam vobis sub pena privacionis & amissionis dicti Vicedonnatus ne ulterius in his & ab his maxime que funt meri & mixti Imperii & dominatus seu Segniorie in Civitate nostra Gebennensi nos seu Judices aut Baillivos nostros per vos vel per alium impedire, pertubare, seu quoquo modo molestare presumatis, in parte vel in toto, & quod de predictis seu in predictis vos nullathenus ingeratis vel etiam intromittatis in toto vel in parte, donec coram nobis vel Curia nostra probaveritis jus vobis competere in predictis nisi quatenus processerit de nostra voluntate libera & expressa. Monemus etiam vos quatenus predictos Johannem de Chonmont & Johannem de Russins homines nostros ac bona & res eorundem per Ministros vestros raptas & asportatas libere & integre nobis restitui faciatis ipsosque ab omni obligacione & ab omni subjectione & servitute vestra de novo contractis omnino & sine difficultate & fine dilacione deliberetis & quittetis ac de predictis per Ministros vestros contra nos tam nequiter perpetratis & attemptatis:

ratis nobis & Ecclesie nostre plenam & condignam satisfacionere faciatis vel fieri procuretis, abstinentes etiam de cetero a similibus attemptandis contra jura & libertates Ecclesie Gebennensis alioquin reatum perjurii diutius sustinere & ulterius differre non possumus quim contra vos & Ministros vestros faltim mandata Viennensis Concilii prout ordo racionis exegerit, exequamur. Datum apud Palays in orto Fratrum Predicatorum Gebennensium anno die & indictione quibus supra presentibus Domino Abbate Habundancie, Fratre Marcho Priore Fratrum Predicatorum Gebennensium, Dominis Petro de Sancto Jorio, Petro de Poulie, Rodulpho de Sancto Jorio, Matheo ejus fratre, Petro de Thoiri, Wullermo de Mentunay, Jacobo Cothaiz, Stephano de Compeys, Wullermo de Bogniaz, Symondo de Vercellis Canonicis Gebennensibus, Domino Wullermo de Setenni Milite, Domino Hugone de Botesel Milite, Domino Nicolao de Sancto Germano, Domino Petro Balli, Domino Nicolao de Foraz, Benedicto Allianiz, Domino Johanne Curato de Siez, Johanne de Meyrins Clerico, cum pluribus aliis testibus ibidem astantibus. Et ego Girardus de Confignions Clericus Alme urbis prefata auctoritate Judex° ordinarius atque publicus Notarius predictis omnibus interfui, rogatus per dictum Dominum Episcopum scripsi fignoque meo consueto signavi. Verum quia diligenti collacione facta de premissis literarum nostrarum & exequcionis earum ac Instrumenti tenoribus cum suis originalibus premencionatis utrumque comperimus concordare nichil addito detracto nec mutato per quod facti substancia qualitercunque varietur neque possit quomodoliber inmutari parte presati Venerabilis Domini Procuratoris qui in absencia personarum memoratarum omnium & singularum ad hodiernam diem & locum subscriptos ut ex predictis litteris nostris ac earum exequcione legitur eciam citatarum & monitarum per se nec alium nullimode comparencium licet debite proclamatarum & expectatarum earum ac cujuslibet ipsarum contumaciam accusavit super hoc requisiti omnes hujusmodi personas & quamlibet earun-K 3

dem suis exigentibus negligencia ac remissu pro contumacibus reputantes & habentes mentem premissarum literarum nostrarum insequendo ipsas originales literas earum exequcionem ac Instrumentum per duos Notarios publicos Curieque nostre Secretarios & Scribas subsignatos in has tenorum formas transcribi ac exemplificari jussimus & fecimus, tantam ubique sidem dictis tenoribus adhibendam fore & adhiberi debere; propterea decernentes quanta originalibus predictis adhiberetur & adhiberi deberet nostras autem & Decretum pro Tribunali more majorum sedendo nichilque de contingentibus omittendo, his denique interponentes presentes quas per eosdem Notarios Secretarios & Scribas subsignatos tot ac tociens sieri concedimus quot & quociens fuerint requisiti, nostra manuali subscripcione solitique Curie nostre Sigilli appensione debite communitas. Datas Gebennis in Claustro Venerande Cathedralis Ecclesie quo Tribunal nostrum est teneri solitum, die decima nona mensis Januarii anno Domini millesimo quatercentesimo octuagesimo septimo ab ejus natali sumpto.



Et quia ego Petrus Levrerii Civis. Gebennensis Imperiali & Ducali Sabaudie auctoritatibus Notarius publicus & Ducalis Secretarius ac Curie Officialatus Gebennensis communis Conscriba visioni, lectioni & collacioni premissis cum sub nominato egregio Anthonio Richardi presens sui, ideo hic cum eodem me subscripsi & signavi, signo & subscrip-

cione meis solitis in testimonium premissorum.

Quibus visioni, lectioni & collacioni premissis cum supraferipto egregio Petro Levrerii presens sui, ideo hic cum eodem me subscripsi & signavi, ego Anthonius Richardi de Albiaco Gebennensis Dioceseos, Curie Officialatus Gebennensis communis Scriba in testimonium premissorum. Idem Richardi.

Il y a a cet Acte le Scean de l'Official.

XXVIL

#### XXVII.

Instrumentum circa Monetam cudendam, anni 1300.

Coll. cum Origin.

1300.

TOs Martinus divina permissione Gebensi. Episcop. nos- Voy. Tom. I. que Capitulum Ecclesie S. Petri Gebensi. notum faci- pag. 57. mus universis presentes literas inspecturis: Quod cum jus Monete cudende spectet & spectare debeat ad solum Episcopum & Ecclesiam Gebenn. in tota Diocesi Gebenn. tam ratione privilegiorum Imperialium, quam consuetudinis longissimis temporibus observate, maxime tantis temporibus, quod de contrario memoria non existit, sic quod necessitate urgente & utilitate communi suadente Episcop. Gebenñ. habeat nunc Monetam cudere, que non possit cudi propter diminutionem aliarum monetarum secundum cursum antiquum & secundum pondus legitimum & legem aprobatam, nisi cum magnis expenfis Mense Episcopalis ex quibus dicta Mensa non modicum lederetur, & nist sierent dicte expense, oporteret dictam monetam legitimo pondere defraudari; ex quo tam dicte Gebenñ. Ecclesse tam in capite quam in membris, totique Reipublice & personis singularibus enorme periculum & dampnum non modicum emineret. Consideravimus multotiens qualiter circa predicta posset salubre remedium adhiberi; Pretera cum fabrica Cathedralis Ecclesie Gebenn, sit non modico debitorum pondere honerata, in qua etiam fabrica expense essent necessarie de novo faciende, quibus omissis hiis que jam ibi facta sunt emineret periculum & longe essent jam ibi facta deteriora futura, & fic providendum erat, qualiter dicte expense possent fieri, ut posset dictum periculum evitari, & quod dicta urgentia debita solverentur; similiter multotiens advertimus & consideravimus qualiter posset predictis occurri, ita quod cessarent dicta pericula & predicta debita solverentur; Unde

Unde multiplici collatione inter nos habita pluribusque habitis tractatibus diligenter ad honorem Dei, Beate Marie, Beatorum Apostolorum Petri & Pauli, totiusque celestis Curie, volentes predictis occurere periculis, & tam Reipublice quam dicte Ecclesie & singularibus personis totius Dioceseos providere super predictis deliberate & provide duximus ordinandum, Et presentialiter ordinamus & disponimus, Quod fructus exitus & reditus Beneficiorum que vacare contingit in Civitate & Diocesi Gebenn. videlicet Decanatuum & Ecclesiarum Parochialium, ad collationem seu presentationem cujusque persone vel Ecclesie spectantium & nichilominus Prioratuum ad nostram collationem spectantium primo anno dicte vacationis cedere debeant ad predicta honera supportanda & ad dicta negocia feliciter peragenda, & hoc per continuum trihennium a die presentium numerandum ita quod media pars dictorum fructuorum, exituum & redituum cedat ad utilitatem & expeditionem memorate monete & alia medietas cedat ad utilitatem dicte fabrice, tam pro dictis expensis faciendis de novo, quam pro prefatis debitis persolvendis; Et quod quicunque infra dictum terminum trianorum annorum, tale beneficium quoquo modo nactus fuerit, seu ita beneficium collatum extiterit de predictis fructibus, exitibus & reditibus primi anni respondere & satisfacere teneatur personis infra declaratis a nobis super hoc deputatis; Vel quod dicte persone una cum auctoritate nostra predicti Episcopi possint ordinare super exactione & accensatione dictorum fructuum prout eis fecundum Deum & non defraudato Divino Officio videbitur faciendum que persone debent rescipere & custodire obventiones dictorum rediuum, fructuum, exituum in predictis & ad usus predictos feliciter & salubriter expendendas & de receptis tenentur reddere legitimam rationem personas autem predictas deputamus predictis omnibus faciendis, presentes recipientes, videlicet Dominum Rodulphum de Sancto Jorio, Guichardum de Pontevitreo nunc operarium dicte fabrice, & Nicolaum de Sancto Germano Canonicum Gebenñ. Hoc acto inter

inter nos & ordinato comode quod si dicta parte que cedere debet ut supra ad expeditionem dicte monete prefatis necesfariis & utilibus expensis dicte monete aliquid superesset, vel si contingeret quod dicta moneta aliquo casu non cuderetur, illa pars vel residuum dicte partis cedat & cedere debeat ad munitionem, edificationem & reedificationem Castrorum Ecclesie Gebenn, quod est valde necessarium, eo quod male sunt munita & edificata, & quedam eorum minantur ruinam & propter hoc multis periculis sunt objecta & illud residuum cum Consilio nostro, scilicet Episcopi & Capituli per dictas personas, in dictis negociis dictorum Castrorum fideliter expendantur. In quorum omnium robur & testimonium, nos predicti Episcop. & Capitulum, Sigilla nostra duximus huic presenti Instrumento apponenda. Datum Gebennis in Ecclefia predicta in Capitulo, Kal. Juniis anno Domini M. CCC.

Il y a pendans à l'Acte, le Sceau de l'Evêque & celui du Chapitre.

### XXVIII.

Littera quomodo Episcopus, cum suo Capitulo & Burgensibus faciebat sieri monetam. 1300.

Coll. cum Origin.

A condicion de la monea de Geneva, en la quel ele se Voy. Tom. I. doit batre, est tele. Ce est a savoir que nos li Eve- page 58. ques de Geneva, per nos e per nostres successors, dou Confeil de nostre Chapitre de Geneva e de nostres Borgeis, donons & outroyons a Benjamin Thomas Lombar de Ast, e a ses Compagnions, les quez il voudroit metre en ceste letre, nostre monee de Geneva, a faire e a batre six ans per entier, li quez se deviont comancier a feste tos Senz prochayn, ou ancors se plus tost la poiont comancier a batre; Ce est a savoir a 1111. d. e melli de ley dargent de Monpeller, e Tome II.

1300.

a xvIII. foz, e IIII. d. de blanchix de peis le march de tires, en tel condicion que se li march de xvIII. soz e IIII. d. estoit ralliés a III. d. trop fors que autretant, quan en seroit fait de ceay fors puissont faire e retorner de foibles, e se des foibles estoit fait de III. d. le march, que autretant deussont faire de fors. Apres nos volons e outroyons, que se ladite monea estoit faite e batue, a mais 11. grans, ou a mains de ley, que tant quant en seroit fait a mais, que lon en puit faire a tant mains, autre fois enfy quant il est acustume es autres monees. Apres lour donons e outroyons, e lour prometons en bone foi de tenir totes les franchises e les custumes, les quez sont acustumees de tenir, e de doner ax Maitres, e ax moneors de monees. Apres lour prometons prefter aut comancemant de la monea x I. m. livres de la monea de Geneveis, qui cort orendroit a Geneva, par les pace de un ant, e passe ledit ant, il nos deivont payer celes de x 1. m. livres, ce est a savoir gros tourneis de peis trezein d. Apres lour prometons de mantenir la dite monea six ans perentier, en tel manere que quant nos li devant diz Eveques, doit prendre IIII. d. par march, e plus a nostre volunte, nos es diz monneors fazans grace, tel que des diz IIII. d. nos lour laissons III. d. per march, les II. premers anz, e por les autres IIII. ans enseguenz II. d. por march. E ceste grace nos lour facions pour melioremant de la monea. Apres lour prometons doner, e faire doner cors a la dite monea a nostre pooir, per nos e per les Barons dou pays en toz les lues ou la monea de Geneveis est acustumee de corre en l'Eveschie de Geneva. E se ce estoit que nos ce ne feisans, nos lour prometons en bone foi, rendre e restourir toz les damages, les cuez, il sostiendroiont por tele ochison. Apres lour outroyons e prometons, que tant tost quant la dite monea nova sera overte e comancie a livrer, que nule autre monea ne coret, a nostre pooir en bone foy, fors que ladite monea nova, la quel il feroiont; E se ce nos ne facions, nos lour prometons de rendre les damages qu'il por ce sostiendroiont.

Apres lour outroyons, quil puissont de xxx. mars, faire un march de mellies Geneveises dou peise de la ley, que mellies deivont estre selone la valour des deniers quil seront, e qui mellies sont acustumees de valoir es autres monees, ce est a savoir v. mellies a la valour de 11. d. E totes cetes choses devan dites, je li devandiz Benjamins Thomas prometu en bone foi, por moi e por mes compagnions a randre faire e garder a mon pooir, e ce je outroye e consentu, e que je ne venray en contres. En tegmoyen de la quel chose je hay bailie aut dit nostre Seigniour lEsveque, cest escrip sellee de mon sael pandant. Done a Geneva le Dijous apres feste sein Lorent, en lant de nostre Segniour corant, mile trois cenz.

Le Sceau de Thomas Benjamin d'Ast, ici figuré, pend au bas de l'Atte.



## XXIX.

Homagium prastitum Episc. Gebennensi, per Comitem Geb. anno 1305.

Collat. cum Origin. vidim. 1398.

Nno Domini Mo. CCCo. quinto, Indictione tertia, III. Voy. Tom. I. Kal. Maii, per hoc presens publicum Instrumentum, pag. 58. au. cunctis appareat evidenter, quod in presentia mei infra scrip- aux Noues. ti Notarii, & testium subscriptorum, personaliter constituti, Reverendus in Christo Pater Dominus Aymo divina permissione Gebenn. Episcopus, ex una parte, & Illustris vir Dominus Amedeus Comes Gebenn. ex altera; idem Dominus Comes, sciens & spontaneus, secit & recognovit sidelia. tatem & homagium ligium, predicto Domino Episcopo, re-CI-

cipienti nomine suo, successorum suorum, in Episcopatu & Ecclesia Gebenn, prout moris est, oris osculo mediante, excepto homagio, seu fidelitate Imperatoris. Preterea ad interrogationem ipsius Domini Episcopi nomine quo supra interrogantis, confitetur & publicè recognoscit dictus Dominus Comes, infra scripta esse & debere esse, & movere de seudo ligio ipsius Domini Episcopi & Ecclesie Gebenn. videlicet Castrum Gebenn. & omnia alia, que idem Dominus Comes tenet seu possidet, vel quasi infra banna Civitatis Gebenn.; Item Castrum de Ballesone; Item piscariam Rodani Gebenñ. quam ibidem debet percipere seu consuevit die Mercurii Dominus Fucigniaci. Item ea que possidet apud Lancye. Item cursum Rodani cum ejus piscaria & Dominio, ab aqua dictà Aronda inferius, usque ad Clusam, que cursum, piscariam & Dominium asserit idem Dominus Comes, sibi data fuisse in augmentum feudi, à bone memorie Domino Guillelmo quondam Episcopo Gebenn.; Item tractus sen piscariam aque Araris, videlicet quidquid ibidem habet, & etiam quidquid Dominus Fucign. ibidem habet, percipit seu percipere consuevit die Mercurii. Item Castrum de Ternie; Item Riemilliacum in Arbanesso. Item Castrum Montisfalconis. Item Castrum de Scalis. Item ut credit pendentia Castri de Castellione, in terra Fucign. & pendentia Castri de Fucign., Et amplius non recolit idem Dominus Comes, ad presens de facto seudo ut asserit, & si amplius recolat declarabit. Et super hiis requifivit Dominus Episcopus, predicto nomine quo supra, me infrascriptum Notarium, ut sibi facerem publicum Instrumentum. Datum apud Saconay in domo ipsius Comitis, in Capella juxta Altare; Presentibus venerabilibus & discretis viris, Dominis Nicholao de Sancto Germano, Cantore Gebenñ. Guichardo Decano Anens. Decano Davull, Rodulpho de Sancto: Jorio, Stephano de Compesio Can. Gebenn., Stephano de Sancto Jorio, Anfermo Davi Clericis, Amegodo Davi, Jaquemeto de Bosellis Notariis fratribus, Petro & Hugone Hospitalariis de Compesieres, Domino Aymone Suchet, Capellano, dica.

dicti Domini Comitis, Petro de Bons Burgen. de Bastia, & pluribus aliis testibus ad predicta vocatis specialiter & rogatis. Anno, die, loco, & indictione quibus supra; Et ego Petrus de Albarofa, publicus Imperiali auctoritate Notarius predictis interfui, una cum testibus supra scriptis, & Notario infra notato, & predicta de mandato Domini Comitis predicti scripsi & in formam publicam redegi, fideliter & more solito, signa-

vi à predicto Domino Episcopo nomine quo supra instanter requisitus & rogatus. Et ego Jacobus de Bosellis Notarius publicus, auctoritate Imperiali, & Illustris Dñi. Comitis Sabaudie, hiis omnibus super scriptis, presens interfui una cum Notario & testibus supra scriptis, & rogatus huic Instrumento publico, appolui figna mea consueta, in teltimonium veritatis.



Le Sceau de l'Official pend au bas de ce Vidimus.

### XXX.

Homagium prastitum Reverendo Domino Episcopo Gebennensi per Dominum Guillelmum de Jonvilla Dominum Gay, anno 1305.

Collat cum Origin: vidim. ann. 1487.

TOs Guillames de Jonville Sirez de Geyz facons savoir a Voyez Tom: tot cez qui verront cez presens letres, que nos con- anx Novess. fellons estre & devoir estre hons de en Crit Pare de Sire Aimu, par la grace de Deu Evelque de Geneva, & tenir de celluy en feu le feu de Avison & le marchie de Geyz, lyques est le Dylons, & la feyre de Geyz & le marchie de L 3 Di-. 5.22

Divone, leques est le Dimars, & le marchie de Sant Johant de Goveillies, liques est & doit estre le Dimescre, lequel homage nos li avons fait à Sessie le Dimenge aprest feste Sent Johant Baptite, lant de nostre Seniour corant p. M. & tres cens & cinq antz, en nom de luy & de lEglese de Genevas saltres Seniour su est asavoir, sal la feitee dou Seniour de Fucignie, & sal la feitev du Conte de Geneva, & sal la feitey de l'Abey de Sent Toant de iour. Et li prometons en nostre bonne foy, en non que desus porteir & tenir bonne foi, ensy que bons Vassas doit porter & tenir a son bon Seniour, voluns & outreyons que ly feitey, que nos ly avons fait a Sessie, a lenavant ne pout porteyr prejudice audit Evelque, ne a ses successors, ne a lEglese de Geneva, que nos & nostre heir non fussent tenu fayre ladite feitee en lEglese Sant Pere de Genevaz, ou temoin de laquel chose, nos li devans Sirez de Geyz, avons mis nostre Sel pendant en ces presens letres données en lant & ou jour que desus.

Le Sceau de l'Official pend au bas de ce Vidimus.

### XXXI.

Homagium Dni Ludovici de Sabaudià, nomine Moneta Nyviduni Dioceseos Gebennensis cudenda.

Coll. cum Origin. Vidim. An. 1487.

IN nomine Domini Amen. Anno à nativitate ejusdem millesimo tercentesimo octavo. Indictione sexta, secundo no-Voy. Tom. 1. nas Aprilis, apud Verneyr Dioces. Gebenn. Videlicet retro aux Notes. Ecclesiam, in presencia nostrum Notariorum & testium infra scriptorum, Venerabiles viri Dominus Nicolaus de S. Germano Cantor Gebenn. Dominus Berardus Decanus Albone, Dominus Verllio Ravoyri Miles, & Magister Guido Canonicus Arbitri, arbitratores seu amicabiles Compositores, communiter electi per Reverendum in Christo Patrem Dominum Aymo-

Aymonem, Dei gratia Episcopum Gebenñ., ex una parte, & 1300. illustrem virum Dominum Ludovicum de Sabaudia, Dominum Waudi, ex altera, prout utraque pars asserebat, & extat publicum Instrumentum, per manum mei Aymonis Notarii infra scripti, scriptum super discordia inter eos vertente, occasione monete, quam idem Dominus Lodovicus, & pater suus, per aliquod tempus fabricari seu cudi secerunt, Villa Nyviduni Gebenn. Diocelis, pro eo, quia idem Dominus Ludovicus pater, tempore suo & idem Dominus Ludovicus filius, asserebant se posse cudere monetam, in terra sua, tam racione sui generis Sabaudie, quam ex privilegio. Regis Alamagnie, sibi concesso, quod tamen dictus Dominus Episcopus nullathenus confitebatur; Et super hoc diu questio, tam inter dictos Patrem & filium, quam inter dictum Dominum Episcopum, & ejus Predecessores ventilata fuisset. Volentes dicte discordie finem imponere concorditer pronunciaverunt & arbitrati fuerunt presentibus dictis partibus, & dictam pronunciationem fieri postulantibus. Imprimis, quod idem Dominus Episcopus, suo & Ecclesie sue nomine, consensum & auctoritatem prestet eidem Domino Lodovico, & heredibus suis, in terra quam nunc obtinet, & imposterum obtinebit ipse vel dicti heredes sui in Diocesi Gebenn, quod ipsi de cetero, licite possint quandocumque eis placuerit in quolibet loco dicte terre excepta terra Ecclesie fabricari seu cudi facere, bonam & legalem monetam, in alio caractere quam fi caracter Gebenn. monete; Et quod idem Dominus Episcopus cursum dicte monete non impediat, sed mandare debeat simpliciter, fine alia exactione, quam facere non teneatur, universis & singulis in dicta Civitate & Diocesi Gebensi. constitutis, quod ipsam monetam, pro justo ipsius valore habito respectu ad predictam Gebenn. monetam, sine difficultate recipiant. SECUNDO quod idem Dominus Ludovicus, suo & heredum suorum nomine, publice recognoscere debeant, se dictam monetam, seu jus cudi faciendi, in seodum perpetuo tenere, a Domino Episcopo & Ecclesia Gebenn, predictis,

& fibi & successoribus suis, homagium facere. Salvis homagiis, in quibus tenetur, seu teneri dicitur Regibus Alamagnie, Francie, Anglie, & Vienne, & Comitibus Sabaudie & Burgundie, vel eis qui dicto Comiti Burgundie successissent. vel succederent in Castro de Morges, Lausannensis Diocesis, pro quo Castro idem Dominus Ludovicus, prout asserit, dictum homagium prestare tenetur; Et eo salvo quod si contingeret eidem Domino Lodovico aliquam terram, ex causa dotis vel hereditarie successionis obvenire, pro qua homagium prestari deberet, quod idem Dominus Lodovicus dictum homagium prestare possit, ante homagium predicti Domini Episcopi; Quodque idem Dominus Lodovicus & heredes sui, Dominum Episcopum & Ecclesiam predictos posse suo tueri & dessendere teneantur, tanquam boni Vasalli, contra omnes, supradictis personis duntaxat exceptis: Et e converso idem Dominus Episcopus, & successores sui, tanquam boni Domini Prelati, exceptis personis quibus idem Episcopus racione homagii ante dictas convenciones tenebatur, eumdem Dominum Lodovicum & heredes suos, thueri & defendere teneantur. TERCIO quod dictus Dominus Episcopus & ejus successores habeant & percipiant quartam partem, integre & sine fraude, tocius emolumenti dicte monete, Et quod magiftri ipsius monete qui pro tempore fuerint, jurent & jurare teneantur, in manibus dicti Domini Episcopi, & successorum suorum, vel nunciorum suorum, ad locum in quo cudetur dicta moneta, destinandorum bonam & legalem monetam cudere, seu cudi facere, & ipsam nullo modo falsare, eidemque Domino Episcopo & successoribus suis, vel eorum nunciis ad hoc deputatis, dictam quartam partem integre solvere, & de hiis tradere, seu tradi facere publicum Instrumentum. QUARTO quod idem Dominus Episcopus & ejus successores; debeant si velint, per se vel per nuncios suos, examinationi & distributioni dicte monete interesse. Quinto quod dictus Dominus Lodovicus & heredes sui, teneantur posse suo, dicte monete Gebenñ. facte & faciende cursum dare per totam terram

1308.

fuam habitam & habendam. Sexto, quòd idem Dominus Episcopus, bona fide procuret, si poterit, quod Capitulum Gebenn., hanc presentem concordiam approbet & ratificet. Et si hoc procurare non possit, supplicet summo Pontifici, quod ipsam concordiam confirmet. Quibus sic pronunciatis, Domini Episcopus & Lodovicus prefati, facta prius protestatione, per dictum Dominum Lodovicum, quod per hanc concordiam non vult nec intendit, quoad alias personas privilegiis suis, que habet ut asserit, de Moneta, ubique in terra sua licite cudendâ, in aliquo derogare, dictam pronunciationem expresfe emologaverunt & approbaverunt, ac sibi ad invicem nominibus quibus supra solenniter promiserunt dictus Dominus Episcopus sacro Sanctis Evangeliis coram eo propositis, & dictus Dominus Lodovicus dictis Evangeliis corporaliter tactis, predictam concordiam, perpetue, firmiter attendere & observare, & contra eam in aliquo non venire, nec alicui contravenienti consentire; Idemque Dominus Lodovicus, suo & heredum suorum nomine, confessus fuit, & publice recognovit, se tenere in feodum, dictam monetam, seu jus cudendi ipsam monetam, in dicta terra sua, quam habet & habiturus est, in predicta Diocesi Gebenn., a Domino Episcopo & Ecclesia Gebenn. predictis; & sibi homagium fecit, salvis homagiis supradictis; & inde preceptum est nobis Notariis infra scriptis, duo fieri Instrumenta ejusdem tenoris. Testes autem ad predicta vocati & rogati fuerunt, Religiosi viri, Dominus Stephanus Prior de Satigniaco Diocesis Gebenn. Dom. Jacobus Corbelli Prior S. Johannis Gebenñ. Dominus Nicolaus de Foraz Decanus Rumilliaci, Dominus Rodulphus de Cornillione Curatus Sallanchie, Dominus Johannes de Montibus Miles; Dominus Joffredus de Grandimonte Miles, Dominus Guillelmus Chantonay Miles, & Dominus Nicolaus Curatus de Chaloes. Datum anno die loco quibus supra. Et ego Franciscus de Solerio de Yporregia, Imperiali auctoritate Notarius publicus, a dictis partibus vocatus & rogatus, una cum infrascripto Notario & testibus supra scriptis, predictis omnibus Tome II.

presens fui, eaque manu propria scripsi, & in forma publica redegi, & signum meum consuetum apposui, in testimonium veritatis. Et ego Aymo Gondrandi de Sancto Brancherio Clericus Sedunensis Diocesis publicus Notarius, sacri Imperialis Palacii, rogatus a dictis partibus his predictis omnibus una cum Notario & testibus supra scriptis presens sui, & me subscripsi, & presentem Cartam signo meo consueto signavi, in testimonium veritatis. Et nos Episcopus & Lodovicus presati consitemur & recognoscimus, universa & singula in suprascripto Instrumento contenta, vera esse. In cujus rei testimonium & dicti Instrumenti majoris roboris sirmitatem, Sigilla nostra eidem presenti Instrumento duximus apponenda.

# XXXII.

Homagium Comitis Gebenn, anno 1313,

Coll. cum Origin.



A Nno Domini Mo. CCCo. XIIIo. Indictione XI. Non. Martii, coram me Notario & testibus infrascriptis, Personaliter constituti Reverendus in Christo pater, Dominus P. permissione divina, Gebens. Episcopus, ex una parte, & Illustris vir Dominus Guillelmus, Comes Gebens., ex altera, dictus Dominus Guillelmus, Comes Gebens., confessus fuit & publice recognovit, se esse, &

esse velle, & debere hominem ligium predicti Domini Episcopi Gebenn. salva sidelitate Imperatoris, consessulque suit & recognovit ipse Dominus Comes Gebenn., se tenere & tenere

velle

velle & debere in feudum, a predicto Domino Episcopo Ge-. benñ., omnes res quas Pater ipfius Domini Comitis, recognovit, tenere a predecessoribus ipsius predicti Domini Episcopi Gebenn,; Et specialiter predictus Dominus Comes confesfus fuit & publice recognovit, se tenere & tenere velle & debere in feudum, a predicto Domino Episcopo Gebenñ. Castra & mandamenta de Gebenn. de Ternyer, de Balleyson, de Rumillier in Arbaneys, Monfalcon, les Exchyelles, cum fuis juribus, pertinentiis & appendentiis. Item illud, quod tenet in cursibus Araris & Rodani; Item forum de Togini, & pendentia Castellionis. Promitens predictus Dominus Comes bona fide, predicto Domino Episcopo firmiter stipulanti, quod sibi erit & successoribus suis obediens & fidelis prout in capitulis fidelitatum novarum & veterum continetur, & ipsum juvare contra omnes, excepta fidelitate supradicta. Datum & actum Gebenn. in Ecclesia Sancti Petri, inter duo majora altaria; Ubi ad hec fuerunt testes presentes & rogati, videlicet viri Venerabiles & discreti, Dominus Nicolaus Cantor Gebenn., Dominus Guichardus de Pontevitreo, Guillelmus de Veramullino, Dominus Stephanus de Compeys, Emericus de Vosserie, Canonicus Gebenn. Hu-

go Dardelli, Dominus Petrus de Ternyer, Dominus Abbas de Intermontibus, Prior de Rumillie, plures alii. Et ego Henricus de Balmis auctoritate Imperiali Notarius, juratusque Curie Gebenñ, qui predictis presens fui & rogatus scripsi, signis meisque nomine roboravi.

XXXIII.

- 1212

# XXXIII.

Patta inita inter Episcopum Gebenn. & Comitem Sabaudia, & promissiones per ipsum Comitem facta, faciendi eidem Episcopo, homagium & sidelitatem, anno 1319.

Collatum cum Originali.

Os Petrus divina permissione Gebenn. Episcopus, Et nos Amedeus Comes Sabaudie. Notum facimus Universis, quod mediantibus procuratoribus & nunciis nostris, Conventiones ad invicem inivimus infrascriptas, imprimis, nos dictus Episcopus, salvo per omnia juramento, quo Ecclesie nostre tenemur obnoxii & protestatione nostra premissa, quòd per ipsas conventiones non intendimus, nec volumus, alicui juri, nobis seu dicte Ecclesie, in Civitate Gebenn. & ejus suburbiis vel alibi competenti aliquathenus derogare. Nec eidem Domino Comiti, in Civitate & suburbiis supradictis, jus aliquod, de novo conferre, bonâ fide promisimus, & tenore presentium îpsi Domino Comiti iterum bona fide promitimus homagium, quod nobis Gebenn. infra majorem Ecclesiam facere tenetur, ibidem quandocunque sibi placuerit eo modo recipere, quo ipsum Predecessores nostri ab ipso Domino Comite aliàs receperunt, seu recipere consueverunt. Nullamque conjurationem seu confederationem, contra prefatum Dominum Comitem, liberos suos, nec gentes suas, modo aliquo facere, nec facientibus, feu facere volentibus, consensum, auxilium, vel favorem, scienter prebere, dampnum, dedecus, seu vituperium, nec diminutionem honoris & status ipsorum, scienter quomodolibet procurare. Nec procurantibus, seu procurare volentibus, aliquathenus consentire, nec etiam dolo, vi, vel clam procurare, seu consensum prebere quod status & amicitie, quem & quas idem Dominus Comes habet Gebenn., in aliquo minuantur. Et versa vice nos dictus Comes,

eidem Domino Episcopo, pro nobis & liberis nostris, bonâ fide promisimus; Et iterum tenore presentium, bonâ side promitimus, supradictum homagium, sibi eo modo secere, quo alias Predecessoribus suis, cum homagium fecimus, seu facere consuevimus, quandocumque super hoc, suerimus requisiti, honorem, comodum, & statum suum Gebennis, & alibi perpetuò procurare, personam suam & jura sua, & dicte Ecclesie sue, ubique dessendere, prout ratione dicti homagii facti & faciendi de jure tenemur, ac etiam eidem Domino Episcopo, bonum computum reddi facere, per Vicedonnos, qui pro tempore fuerint Gebenn., de omnibus exitibus ad ipsum Dominum Episcopum spectantibus, juxta declarationem contentam in litteris figillatis, figillis Reverendi in Christo Patris Domini Archiepiscopi Tharentasiensis, nostri dicti Comitis, & bone memorie Domini Aymonis de Quarto, Predecessorum ipsius Domini Episcopi, & quam-plurimorum aliorum qui ipfam declarationem fecerunt. In quorum omnium robur & teltimonium, figilla nostra duximus presentibus apponenda, secundo Nonas Decembris, anno Domini Mo. trecentesimo, decimo nono.

Les Sceaux de l'Evêque & du Comte pendent au bas de l'Acte.

## XXXIV.

Recognitio & Homagium Ludovici de Sabaudiá. Domini de Vuaudo, factum Episcopo, 15. Augusti 1343.

Collat. cum Origin.

IN nomine Domini, Amen. Anno ejusdem M. CCC. 1343. XLIII. Indictione XI. die XV. Mensis Augusti, coram me Notario & testibus infra scriptis, personaliter constitutus, Vir Illustris Dominus Ludovicus de Sabaudia, Dominus de Vaudo ex una parte, & Reverendus Pater Dominus Alaman-

dus Episcopus Gebenñ., ex altera. Ipse Dominus Ludovicus confitetur, & .... recognoscit se esse, velle esse, & debere esse, hominem dicti Domini Episcopi & successorum suorum. Ipsumque homagium fecit ipse Dominus Ludovicus. manu & ore, prefato Domino Episcopo recipienti, nomine suo & suorum successorum, promittens ipse Dominus Ludovicus fide bona, facere & prestare ipsi Domino Episcopo recipienti, ut supra, ea que bonus Vassallus, Domino suo facere debet & prestare, secundum quod in novo & antiquo capite, de forma fidelitatis continetur; Recognoscens se tenere a prefato Domino Episcopo, ea que alias recognovit in manu predecessorum ipsius Domini Episcopi, & que in instrumentis inde factis continentur; Quibus sic peractis, peciit prefatus Dominus Episcopus, inde per me Notarium infra scriptum fieri publicum Instrumentum. Actum Gebenn. in domo habitationis dicti Domini Episcopi, presentibus Magnifico viro Domino Amedeo Comite Gebenñ., Dominis Nycodo de Farneij, Petro de Compeys militibus, Humberto Primat, cive Gebenn. Girardo de Valier Jurisperito, testibus ad predicta. Ego vero Ansermodus Ambrosii de Clusis Clericus auctori-

tate Imperiali publicus Notarius, omnibus & singulis premissis, dum sic agerentur, presens sui una cum testibus memoratis, presensque Instrumentum exinde recepi, quod scripsi manu propria, signo que meo solito consignavi sideliterque tradidi....

Datum ut supra, Ans. Ambrosii.

#### XXXV.

Homagium factum per Comitem Gebennensem, Episcopo, in Castro de Claromonte, anno 1346. cum debuisset in Ecclesia S. Petri.

Collatum cum Originalis.

70s Amedeus Comes Gebenn., Notum facimus univer- 1346. sis presentes literas inspecturis. Quod cum nos & antecessores nostri Comites Gebenn., consueverimus facere & exibere homagium & fidelitatem ad quam, & quod tenemur Episcopo Gebenñ. consueverimus inquam, predicta facere & exibere in Ecclesia Sancti Petri Gebenn, ; seu infra claustrum predicte Ecclesie, prout Episcopis predicte Ecclesie, qui pro tempore fuerunt in Ecclesia predicta placuit: Reverendus in Christo Pater Dominus Alamandus, Dei gratia nunc Episcopus-Gebenn., Dominus noster de gratia speciali anno Domini M. CCC. XLVI. die Jovis post assumptionem Beate Marie Virginis, fidelitatem & hommagium predictum recepit à nobis in Castro nostro de Claromonte, cum nos assereremus, quod ad dictam Ecclesiam Sancti Petri Gebenn, ad presens commode non poteramus accedere, quibusdam inevitabilibus negotiis impediti, & predicta recepit sub protestatione, quod non prejudicet in posterum ipsi Domino Episcopo, nec successoribus suis in dicto Episcopatu, nec Ecclesie Gebenn, quin in posterum perpetuo teneamur nos & nostri successores Comites Gebenn., predicto Domino Episcopo & suis successoribus Episcopis Gebenn. facere & prestare dictam fidelitatem, & dictum hommagium in Ecclesia Sancti Petri Gebenn., seu infraclausuras dicte Ecclesie ad voluntatem Episcoporum, qui pro tempore fuerint in Ecclesia memorata; Quam protestationem ratam habemus, pro nobis & nostris successoribus atque firmam. In cujus rei testimonium Sigillum nostrum presentibus

duximus apponendum. Anno, die & loco quibus supra. Per Dominum in Consilio, presentibus Dominis Petro de Compeys milite, Stephano de Compeys Canonico Gebenñ., Judice & Humberto de Navi, Jo. Alberti.

Le Sceau du Comte de Genevois pend au bas de l'Acte.

### XXXVI.

Prima Revocatio Vicariatus contra Comitem Sabaudia, anno 1366.

Collat. cum Origin.

Voiez Tom.

AROLUS QUARTUS Divinâ favente clementià Romanorum Imperator semper Augustus & Boëmie Rex: Notum faci-1. pag. 69. mus tenore presentium universis; Quod licet alias Illustrem Amedeum, Comitem Sabaudie, Principem & consanguineum nostrum carissimum, innonnullis Civitatibus, Locis & Terris Comitatus Sabaudie, & aliis locis vicinis adjacentibus, ad nos & facrum Imperium pertinentibus, tunc confidentes nostram operationem esse utilem, & ad Reipublice vergere commodum & profectum, pro nostra sacra Imperiali Majestate Vicarium constituerimus generalem, sicut hoc litere nostre date de super lucidius protestantur. Tamen experientia rerum efficace magistra docente, constitutio ejusdem Vicarii vergit cottidie, in nostrum & sacri Romani Imperii, ac libertatis Ecclefiastice magnum prejudicium & jacturam, sicut de hoc sumus documentis legitimis informati. Ne igitur hujusmodi officium Vicariatus, nobis & Romano Imperio, ac Ecclesiis & ipsarum Ministris dampnosum existat, moti ex certis causis rationabiliter deposcente utilitate publica, sano Principum, Comitum, Baronum & Procerum facri Imperii fidelium nostrorum accedente confilio, ex certa nostra scientia, & de Cesaree potestatis plenitudine, predictum Officium Vicariatus resumimus,

& ad nos, ac Imperium, à Comite predicto penitus revoca- 1366. mus litteras nostras, quas desuper dedimus, cujuscunque tenoris existant, in omnibus suis sententiis, punctis, & clausulis, etiam si in eis contineretur, quod dictus Comes revocari non possit, annullantes, destruentes, annichilantes, & auctoritate prefata Cesarea, penitus revocantes, ac mandantes seriosius, universis & singulis Principibus Ecclesiasticis & secularibus, Comitibus, Baronibus, Vicariis, Nobilibus, Militibus, Officialibus, Judicibus, Conciliis & Civitatum, locorum communitatibus, omnibulque & fingulis aliis nostris & facri Romani Imperii fidelibus, quos dictus Vicariatus complectitur, quatenus ratione Vicariatus hujusmodi ad predictum Comitem vel suos, quos ad hoc deputavit hactenus, seu deputaverit in futurum, nullum respectum habeant, nec sibi tanquam Vicario Imperii obediant, aut intendant; Quos etiam ab ejusdem obedientia & fidelitate in totum eximimus, liberamus & absolvimus per presentes. Et si aliquid tempore preterito contra intencionem nostram, adversus presentem nostram revocationem, juta privilegia, & libertatem Ecclesiasticam à dicto Comite, vel ipsius vices gerentibus, occasione seu pretextu dicti Vicariatus, foret attentatum, administratum seu factum hactenus, aut fuerit in futurum, de Cesaree potestatis plenitudine predicta, hoc ipsum qualicunque modo gestum, administratum, seu factum, fuerit, cassamus, irritamus, vacuamus, cassum, irritum & vacuum omnimode nunciamus, nec debet ullis temporibus in futurum, habere roboris firmitatem universos & singulos Principes Ecclesiasticos & seculares, Comites, Barones, Cives, & Universitates Civitatum & locorum; Nec non Principatus, Dominia, possessiones & subditos eorum, cujuscunque gradus seu conditionis existant, ad jura pristina, libertatem, franchesiam & statum pristinum reducentes, non obstantibus litteris nostris predictis, quas à nobis idem Comes Sabaudie obtinet. Quibus omnibus proinde ac si ipsarum tenores de verbo ad verbum, hic exprimerentur, de predicte potestatis plenitudine, ex certa scientia totaliter derogamus Presentium sub Im-Tome II.

Imperialis nostre Majestatis Sigillo, testimonio Litterarum. Datum Frankensurd, Anno Domini millesimo tercentesimo sexagesimo sexto, Indictione quarta, Idibus Septembris, Regnorum nostrorum xx1. Imperii verò x11.

Le Sceau de l'Empereur pend au bas de l'Acte.

### XXXVII.

Secunda Sententia seu notificatio precedentis cum mandato exequendi, anno 1366.

Coll. cum Origin.

I 366. Voy.Tom.I. pag. 69. an Texte. AROLUS QUARTUS Divinâ favente clementiâ Romanorum Imperator semper Augustus & Boëmie Rex; Venerabilibus Arelatensi & Gratianopolitano Archiepiscopis, & Valentinensi Episcopo, Spectabili Comiti Valentinensi & Nobilibus Rudolpho de Lupeyo Gubernatori Delphinatus, Domino de Vinagro, & Audiberto de Castronovo, & aliis suis & Imperii sacri sidelibus, ad quos presentes pervenerint, graciam suam & omne bonum; Fidelitati vestre significat nostra ferenitas qualiter Vicariatum, quem alias Comiti Sabaudie commissis dignoscimur, revocavimus per nostras litteras patentes, sub nostro majori sigillo, quarum tenor sequitur in hec verba; Carolus quartus, &c.

Les précedentes Lettres sont ici inserées mot à mot, après quoi l'Empereur continuë de parler de la maniere suivante.

Ne igitur prefatus Comes ex ignorantia nostre revocationis se tueri valeat; Et ne Capitanei, Officiales & Administratores sui, tempore ejus absencia excusari possint, quin prefata nostra revocatio transeat in effectum, sidelitati vestre mandamus & injungimus presentibus seriose, Quatenus vos unus aut plures, qui nostro nomine ad hoc requisiti fueritis, dictam nostram revocationem in omnibus & singulis Civitatibus, Oppidis & locis, ubi expediens

diens fuerit, & ubi verisimiliter nostra intencio ad aures dictorum Comitis Officialiumque suorum, & aliorum quorum interest pervenire poterit debeant cum omni diligentia publicare, & litteras nostras predictas coram omnibus legi publice faciatis presentium sub Imperialis nostre Majestatis sigillo testimonio litterarum. Datum Frankenfurd anno Domini millesimo CCCmo. LXVIo. Indictione quarta, x v 1110. Kal. Octob. Regnorum nostrorum xx1°. Imperii vero x11°.

Le Sceau de l'Empereur est pendant à cet Acte.

## XXXVIII.

Tertia Sententia cum Revocatione Vicariatus, contra Comitem Sabaudie, 1367.

Coll. cum Origin.

N nomine Sancte & individue Trinitatis feliciter, Amen. CAROLus quartus Divinâ favente clementiâ Romanorum Im- Voy. Tom. perator semper Augustus & Boemie Rex, ad perpetuam rei 1. pag. 69. memoriam; Quamvis alias ad importunam instantiam & vehementes preces replicatas pluries, spectabili Amedeo Comiti Sabaudie, Principi & confanguineo nostro dilecto, nonnulla Jura & Jurisdictiones in Civitate Gebennensi concesserit nostra Serenitas & super hoc privilegia ac Litteras duxerit erogandum; Quia tamen sicut probatione clarissimà in presentia nostre Majestatis ostensum est, ex eadem nostra Concessione, Juribus, Privilegiis, Jurisdictionibus, Franchisiis & Libertatibus, Venerabilis Gebennensis Episcopi Principis & devoti nostri dilecti & ejus Ecclefie multipliciter derogatur; Nos habita matura deliberatione & diligenti confilio super concessione predicta, Principum, Baronum, ac Procerum facri Imperii accedente consilio, rite deliberavit nostra Celsitudo Cesarea, sic interpretari declarare & dicere, & sic interpretamur, declara-N

1367.

mus & dicimus; Quod nostre intentionis semper suit & est hodie, quod ex Concessione predicta, quam Comiti Sabaudie fecisse dignoscimur, nullum debuit debet seu debebit aliquo modo, Gebennensi Episcopo & ejus Ecclesie dampnum seu prejudicium generari. Et ob hoc auctoritate Imperiali, ac de plenitudine potestatis Cesaree de certa nostra scientia ac motu proprio, cassamus, annullamus, revocamus, irritamus, nec non cassata, annullata revocata, ac irrita pronunciamus, quidcunque actionis, potestatis, Jurisdictionis, preeminencie & Juris cujuslibet alterius cessi, concessi, translati, seu promissi per Majestatem nostram Cesaream, dicto consanguineo nostro Sabaudie Comiti, ejus heredibus, successoribus universis & singulis, & causam habituris ab ipsis, in Civitate Gebenn., ejus Suburbiis & Territorio & locis, & Terris universis & singulis, Jurisdictionibus & Juribus aliis quibuscunque, ad Episcopum & Ecclesiam Gebenn. pertinentibus, sub quocunque verborum tenore, omnesque universas & singulas litteras, & privilegia gracias & concessiones & alia quecunque, quomodolibet per nostram Majestatem Imperialem, dicto Comiti concessas & concessa concernentes, seu tangentes concernentia seu tangentia, directe vel indirecte, predicta de plenitudine potestatis Cefaree, ex certa scientia & motu proprio, cassamus, annullamus, revocamus & irritamus omnino certis rationabilibus causis, animum nostrum ad hoc rite & legitime moventibus, quas pro expressis declaratis & notorie significatis proinde haberi volumus ac si de his faceremus in presentibus de verbo ad verbum, distinctam specificam & clarissimam mentionem supplentes omnem desectum, si quis in premissis ratione solempnitatis obmisse, dubia vel obscura interpretatione verborum, seu quovis alio modo compertus fuerit de plenitudine Cesaree potestatis; Nulli ergo hominum liceat hanc nostre cassationis, annullationis, revocationis, irritationis, interpretationis, declarationis, & defectuum suppletionis paginam infringere, seu & quovis ausu temerario contraïre, sub pena mille marcharum auri purissimi, quas ab eo, qui contra fecerit, toties quoties contra factum suerit, irremissibiliter exigi volumus, & earum medietatem nostri Imperialis Erarii sive sisci; residuam vero partem, injuriam passorum usibus applicari, & pena soluta nichillominus nostre semper intentionis existit ut premissa omnia, & eorum quodlibet, prout expressantur superius in suo robore, vigore ac sirmitate, perpetuo tempore, absque cujuslibet difficultatis obice perseverent;

Signum Serenif Domini Domini manorum Impe mi & gloriofissi gis.



fimi Principis & Caroli IV. Roratoris Invictiffimi Boemiæ Re-

Testes hujus rei sunt venerabiles Johannes Pragensis Archiepiscopus, Sedis Apostolice Legatus; Johannes Olomucensis Episcopus, Regalis Capelle Boemie Comes & Aule nostre Cancellarius Petrus Lubucen. Petrus Curiensis Ecclesiarum Episcopi, & Burghardus Prepositus Wissegradensis; Illustres Przimko Thessinen. Ludovicus Bregen., Bolko Valkenburgen. Curadus Ulsnocensis, Henricus Bregen. Rupertus Lignitzensis, & Nicolaus Opavie Duces; Spectabiles Henricus de Swartzburg, Johannes Lantgravius Luttenbergen.; Nobiles Borsso de Risemburg, Thymo de Kolditz, Wilhelmus de Hasemburg; Bohuslaus de Swannenberg, & Hubardus de Elter, nec non alii quamplures Nobiles nostri & Imperii sacri sideles, presentium sub Imperialis nostre Majestatis sigillo testimonio Literarum. Datum Prage, Anno Domini millessimo trecentessimo sexagesimo septimo, Indictione quinta Vo. Calendas Martii, Regno-

rum nostrorum anno vicesimo primo, Imperii vero duodecimo.

Le Sceau de l'Empereur pend au bas de cet Acte.

#### XXXIX.

Litera impetrata super Ordinatione factà per Imperatorem, de Jurisdictione Gebenn. data Comiti Sabaudia, salvis Furib. Ecclesia, Anno 1367.

Coll. cum Origin.

1367. Voy. Tom, I. pag. 69. an Texte.

AROLUS QUARTUS Diviná favente clementiá Romanorum Imperator semper Augustus & Boemie Rex; Notum facimus tenore presentium universis; Quod alias vertente causa dissentionis inter Illustrem Amedeum Comitem Sabaudie Principem & consanguineum nostrum dilectum, parte ex una, qui tanquam Vicarius noster ratione Imperii sacri, Jura neglecta repetiit; Et olim Alamandum Episcopum Gebennensem, parte ab alia super Jurisdictione dicte Civitatis Gebennensis ad Imperium spectante, dictum Episcopum primo secundo ac tertio peremptorie termino ad instantiam dicti Comitis Vicarii nostri, qui ut predicitur ratione dicti Vicariatus, jura Imperii neglecta repetiit coram nobis fecimus evocari, ut una cum litteris & monimentis suis, si quas aut si quæ super dicta Jurisdictione haberet coram nobis compareret. Qui Episcopus primo & secundo peremptorie termino per suos Procuratores, coram nobis in Gebennis & Turri Viviaci comparuit, & multas litteras Predecessorum nostrorum Romanorum Imperatorum & Regum, coram nostra Celsitudine per eosdem fuos Procuratores produxit, in quibus inter alia generalia verba continebatur videlicet, salvis Jurisdictione & Justitia Imperiali, in Civitate Gebenn., (sicut hec verba, vel similia ejusdem intellectus in litteris ex parte dicti Episcopi producti funt

funt expressa) Quibus generalibus verbis ex inspectione dicta- 1367. rum Litterarum visis auditis & intellectis, memorato nostro consanguineo, & ad ejus instantiam tanquam Vicarii nostri, ut prefertur Jurisdictionem Imperialem que in Civitate Gebenñ. nobis, ut Romano Imperatori jure competebat, & ad nos spectaret absque litteris sed verbo tenus commissimus, salvis tamen in omnibus Juribus Episcopi & Ecclesie Gebenn. Comitis Sabaudie & quorumlibet aliorum; Et licet predictam commissionem, quam generaliter juxta formam litterarum predictarum, coram nobis pro parte dicti Domini Episcopi productarum fecimus Jurisdictionem & Justitiam Imperialem, que in dicta Civitate nobis, ut Romano Principi jure competebat, dicto nostro consanguineo fecisse dignoscimur; Per hoc tamen Episcopo & Ecclesie Gebennensi, & aliis quibuslibet in suis Juribus non intendebamus, nec adhuc nostre intentionis existit in aliquo prejudicium generare; Nam licet nostra & sacri Imperii Jura negligere non velimus, aliis tamen & presertim sacrosanctis Ecclesiis, quarum desfensio, protectio & tuicio, ad nos ut ad Romanum Cesarem pertinet in suis Juribus, Libertatibus, gratiis, privilegiis & Indultis, in aliquo nolumus derogari Presentium sub minori nostro pendenti Sigillo testimonio Litterarum. Datum Hertingsfelt anno Domini millesimo tercentesimo sexagesimo septimo, Indictione quarta, III. Kal. Januarii, Regnorum nostrorum anno vicesimo primo, Imperii vero duodecimo.

Per Dominum Imperatorem; Rud. Episcopus Verdeñ.

#### XL.

Bulla Papa Urbani V. qua deprecatur Comitem Sabaudia ut restituat Episcopo bona & Jurisdictionem temporalem.

Coll. cum Origin.

1369. Voyex Tom.

TRBANUS Episcopus servus servorum Dei dilecto filio Nobili viro Amedeo Comiti Sabaudie falutem & Apof-1. pag. 69. tolicam benedictionem. Salutem anime tue, & reintegrationem bonorum & jurium Ecclesie Gebennensis plenis desideriis cupientes, nobilitarem tuam, quam super hoc alias rogavimus, iterum affectuosius deprecamur, quatenus Jurisdictionem temporalem Civitatis Gebennensis ad prefatam Ecclesiam pertinentem, quam in dicte salutis dispendium detines, occupatam, ex quo plene tibi constat de revocatione Imperialis concessionis Jurisdictionis ejusdem quam impetrasse te asseris, licet minus juste & in prejudicium pregrande Ecclesie memorate, velis libere ac plene dimittere Venerabili Fratri nostro Guillelmo Episcopo Gebennensi, ne ipse contra te & terram tuam, justiciam suam, que sibi denegari non posset, prosequi compellatur & propterea fatigetur laboribus & expensis, tuque proinde divinam contra te provoces ultionem. Datum Viterbii IIIº. Kal. Septembr. Pontificatus nostri anno VIIº.

Bartholomeus.

Le Scean du Pape pend au bas de cette Bulle.

#### X L I.

Bulla Papa Urbani V. quâ hortatur Comitem Sabaudia ad restituendam Episcopo Gebennensi Jurisdictionem.

Collat. cum Origin.

TRBANUS Episcopus servus servorum Dei, dilecto silio 1370. Nobili viro Amedeo Comiti Sabaudie falutem & Apof- Voy. Tom. I. tolicam benedictionem. Tenemur ex debito pastoralis officii pag. 69. Ecclesias oppressas ab eorum oppressionibus quantum nobis posse conceditur relevare ac omnes Christi sideles presertim nobiles & sublimes personas, quas percepimus in hujusmodi oppressionibus delinquentes monere ac corripere, ut ipsi suarum animarum saluti consulentes, desistant ab oppressionibus fupradictis. Cum itaque sicut side digna relatione percepimus à pluribus annis citra jurisdictionem omnimodam Civitatis Gebennensis que ad venerabilem Fratrem nostrum Guillelmum Episcopum & ejus Ecclesiam Gebennensem pertinet & pertinuit à tanto tempore citra quod ejus contrarii memoria hominum non existit, tua Nobilitas pretendens jurisdictionem ipsam ex concessione Imperiali ad te pertinere, quamvis concessionem ipsam per Imperialem excellentiam revocatam fuisse eidem Nobilitati fuerit intimatum tenuerit & teneat occupatam in anime tue periculum & ipsorum Ecclesie & Episcopi non modicum detrimentum, Nos ejusdem Ecclesse indempnitati ac anime tue faluti tuoque honori quos fincere diligimus consulere cupientes, Nobilitatem tuam rogamus attente ac in Domino exhortamur quatenus pro divina & nostra & Apostolice Sedis reverentia ac tue falutis obtentu provide confiderans quanto peccato se alligant & quot & quantis gravibus sententiis invol.. vuntur, qui Ecclesiam bona & jura occupant jurisdictionem ipsam eisdem Episcopo & Ecclesie libere & absque contradictione dimittas ac prefatum Episcopum ipsam jurisdictionem ple-Tome II. narie

narie exercere permittas, ipsumque Episcopum qui adstringitur Ecclesie sue bona & jura defendere alia suscipias oportunis favoribus comendatum ne ipse adstrictus ex debito sui officii cui non possemus denegare justitiam cogatur in predictis alia juris remedia implorare. Datum Rome apud Sanctum Petrum duodecimo Calendas Januarii, Pontificatus nostri anno octavo.

Mariottus.

atus enatus

Le Sceau du Pape pend au bas.

### XLII.

Bulla Papa Gregorii undecimi, contra Comitem Sabaudia, anno 1371.

Collat. cum Origina

1371. Voy. Tom. 1. pag. 69. au Texte & aux Notes.

REGORIUS Episcopus, servus servorum Dei ad sutu-T ram rei memoriam. Nuper cum dilectus filius, Nobilis vir Amedeus Comes Sabaudie super discordiis, que inter Venerabilem Fratrem nostrum Guillelmum Episcopum & Ecclesiam Gebenn., & ipsum Comitem tunc erant, Ordinationi nostre tanquam Romane Ecclesie devotissimus filius obtulisset se super predictis facturum quidquid duceremus ordinandum; Nos per nostras alias literas eidem Comiti scripsimus, ut ipse nedum omnia & fingula occupata per iplum, quarumdam Imperialium Concessionum pretextu, quas se dicebat habere Episcopo & Ecclesie Gebennensi plene & liberè restituat, & etiam nobis mittat, vel ipsi Episcopo tradat seu tradi faciat literas Imperiales, continentes concessiones predictas, sine dilatione morosa, sed etiam omnia & singula occupata per ipsum, seu ejus gentes propter que Civitas Gebenn. jamdudum fuit, & adhuc est supposita Ecclesiastico interdicto restituere non postponat; Et insuper quod ipse contra Declarationes, Recognitiones seu Conventiones factas, super Iuribus Officii VicedogPOUR L'HISTOIRE DE GENEVE. 107

natus Gebenn, inter bone memorie Aymonem Gebenn. Epifcopum, & quondam Amedeum Comitem Sabaudie dicti Comitis Predecessorem aliquid non faciat vel attemptet, nec fieri seu attemptari permittat, sed eas inviolabiliter observet, & faciat observari, & quod eundem Episcopum & Ecclesiam in aliis ipsorum rebus & juribus quibuscunque non impediat, nec turbari seu impediri permittat. Per premissa tamen seu eorum aliquod in & fuper Castro Insule & Officio Vicedognatus Gebenn., que à dicto Comite petiit & petebat dictus Episcopus asserens ea ad se, & dictam suam Ecclesiam, pleno jure, folum & in solidum pertinere; Et juri si quod dicto Comiti, pro seu in Castris & Officio memorato competit, non intendimus quovis modo aliquod prejudicium generari. Sed de predictis Castro & Officio, intendimus alias inter eos mediante semper Justitia ordinare, quando & sicut videbitur expedire. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre intentionis infringere, vel ei ausu temerario contraïre; Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis Dei, & beatorum Petri & Pauli Apostolorum ejus, se noverit incursurum. Dat. Avinione X. Kal. Junii, Pontisicatus nostri anno primo.

Le Sceau du Pape est pendant au bas de l'Acte.

## XLIII.

Restitutio Jurisdictionis Civitatis Gebennensis facta per Comitem Sabaudia, anno 1371.

Collat. cum Origin.

MEDEUS Comes Sabaudie, universis & singulis pre- 1371. sentibus & futuris paginam presentem inspecturis, salu- Voy. Tom. 1. tem & notitiam rei geste. Pridem ex concessione nobis fac- Texte. ta per Serenissimum Principem Dominum nostrum Carolum Quar-

1371. Quartum Romanorum Imperatorem semper Augustum & Boemie Regem, certam Jurisdictionem merum mixtum Imperium & Jura in Civitate, Suburbiis & districtu Gebenn. & ipsorum possessionem & quasi cepimus, tenuimus & exercuimus annis pluribus, seu nostri familiares & Officiarii pro nobis. Quam & que Reverendus in Christo Pater Dominus Gulielmus Dei gratia Gebenn. Episcopus, sibi & sue Ecclesie pertinere dicebat & jura alia plura sibi & dicte Ecclesie pertinentia, per nos seu nostros Officiarios, in Civitate & Suburbiis predictis asserebat occupata fuisse super quorum restitutione & relaxatione sanctissimus in Christo Pater Dominus Gregorius Papa undecimus Dominus noster carissimus, cui super captis vigore concessionis Imperialis predicte, per nostros Ambassiatores tribuimus potestatem, nobis suas gratiosas litteras destinavit; Cui Domino nostro Pape ob Dei sui & Sancte Sedis Apostolice reverentiam tanquam verus obedientie filius, complacere & obedire volentes Jurisdictionem merum mixtum Imperium & Jura predicta per nos capta, & que tenemus in Civitate Suburbiis & districtu predictis vigore concessionis Imperialis predicte, de quâ dicti Domini nostri Imperatoris Literas testimoniales habemus datas in Hertingsfelt, anno Domini millesimo tercentesimo sexagesimo septimo, Indictione quarta, in Calendis Januarii, Regnorum dicti Domini Imperatoris, anno vicesimo primo, Imperii vero duodecimo; Nec non Jura alia quecunque Gebennensis Ecclesie memorate per nos vel nostros Officiarios occupata, una cum Litteris Imperialibus predictis, dicto Domino Episcopo Gebenni. reddimus, restituimus & expedimus per presentes, Castellanum & Judicem per nos ibidem constitutos, pro predictis exercendis captis vigore dicte concessionis Imperialis presentium serie, remonentes & promittentes pro nobis & nostris successoribus, bona fide dicto Domino Episcopo, pro se & suis successoribus sub nostrorum obligatione bonorum quorumcunque predicta omnia & singula, rata, grata & sirma habere perpetuo & tenere nunquam contra facere vel venire, nec contra fa-

cere vel venire volenti consentire; Mandantes tenore presentium Vicedonno nostro Gebenn. presenti & suturo, vel ejus Locumtenenti, quatenus predicta omnia & singula firmiter attendat & observet, in nullo contra, faciat, vel attentet. Datum Thononii cum nostri Sigilli majoris appensione in testimonium premissorum, die vicesima quinta mensis Junii, anno Domini millesimo tercentesimo septuagesimo primo, Reddatz Lr. port.

Per Dominum presentibus Dominis Guillelmo de Grandissono.

G. Destra Cancellario. B. De Chinio. Roberto Pugini. Antonio Champyonis.

Le Sceau du Comte est pendant à l'Aste.

# XLIV.

Declaratio Amedei Comitis Sabaudia, in favorem Episc. & Eccl. Gebenn., super Territorio ipsi concesso, anno 1391.

Collat. cum Origin.

TOs Amedeus Comes Sabaudie, notum facimus univerfis, quod per exercicium Jurisdictionis, quod fecerunt & facient dilectus fidelis confanguineus Dominus Ludovicus, Dominus de Cossonay Locumtenens noster citra Montes, nec non consilium nostrum residens nunc in Civitate Gebennarum usque ad primam diem proximi mensis Septembris, de speciali concessione Reverendi in Christo Patris Dñi. G. moderni Episcopi Gebennarum, non intendimus, nec volumus derogari alicui Jurisdictioni ipsius Domini Episcopi & Ecclesie Gebennensis, nec per ipsum exercicium nobis acquiri quidquam Juris.

Voiex Tom.

ris. Datum Gebennis, die 26. mensis April. anno Domini M. CCC. XCI.

Per Dominum Presentibus Dominis L. Dño. de Cossonay.

B. de Challans.

Joh. de Corgone.

P. Revoyrie, Priore de Pellioney.

resont les les pariers se Guillmo. Gevii. P. Boutzani.

G. Marchandi.

Galeysio de Viriaco.

Et Decano Seissci.

Le Sceau du Comte pend au bas de l'Acte.

## XLV.

# Alia similis Declaratio, anno 1398.

Collat. cum Origin.

1398. Voy. Tom. 1.

TOs Amedeus Comes Sabaudie notum facimus universis, quod per exercicium Juridicionis, quod nos & Consilium nostrum fecerimus & faciemus in Civitate Gebennensi qua de presenti residemus, usque ad ultimam diem proximi mensis Decembris, de speciali concessione Reverendi in Christo Patris, Dñi. G. miseracione Divina Gebenñ. Episcopi moderni, non intendimus, nec volumus derogari alicui Juridicioni ipsius Domini Episcopi & Ecclesie sue Gebenn, nec per ipsum exercicium nobis acquiri quidquam Juris. Datum Gebennis die nona Novembris, anno Domini millesimo tercentesimo nonagesimo octavo.

Per Dominum Presentibus Dominis Ludovico de Sabaudia.

Oddone de Villariis.

Joh. de Conflens Cancellario.

Petro de Anicis.

Guichardo Marchiandi.

Le Sceau du Comte pend au bas de l'Acte.

XLVI.

#### X L V I.

Litera Wenceslai Imperatoris, in gratiam Episcopi & Eccles. Gebennensis.

Collat. cum Origin.

ENCESLAUS Dei gratia Romanorum Rex, semper 1400. Augustus & Boemie Rex, Notum facimus tenore presentium universis, quod pro parte Venerabilis Episcopi Geben- an Texte. nensis nostri & Imperii sacri subditi & devoti dilecti, certa nobis sunt oblata privilegia intra scripta, sibi & Ecclesie sue per Serenissimum quondam Principem Dominum Karolum super certis, graciis declaracionibus & revocacionibus, tradita & concessa existitque Majestati nostre Regie cum instancia supplicatum quatenus hujusmodi privilegia ac eciam alias literas, privilegia, libertates, donaciones, largiciones, immunitates & jura Ecclesie Gebennensis per divos Predecessores nostros Romanorum Imperatores & Reges concessa & concessas approbare, ratificare, innovare & confirmare graciosiùs dignaremur. Quorum privilegiorum primi tenor per omnia sequitur in hec verba:

CAROLUS IV. &c. C'est l'Acte XXXIX. ci-devant pag. 102. Secundi vero privilegii tenor talis est, IN NOMINE

Ste. &c. C'est l'Acte XXXVIII. ci-devant pag. 99.

Nos igitur qui ad apicem Romane Regie dignitatis, pro quiete & comodo Reipublice dignante dextera Regis Regum evecti dinoscimur tanto amplius libenciusque Ecclesiarum indempnitati dignamur consulere, & sollicicius providere, quanto nedum per hoc nobis & Imperio facro, temporalia reddantur subjectionis & fidelitatis obsequia, verum eterne benediccionis munera redibentur justis & racionabilib. precib. inclinati, non per errorem aut improvidè, sed animo deliberato, sano, fidelium nostrorum accedente consilio, prefata privilegia

gia prout de verbo ad verbum expressantur superiùs, nec non alia omnia ipsorum privilegia literas, gracias & indulta dictis Episcopo & Ecclesie Gebenn. super ipsorum libertatibus, imunitatibus, donationibus, largicionibus & Juribus, per divos Predecessores nostros Romanorum Imperatores & Reges traditas & concessas, ac si earum tenores de verbo ad verbum interserti consisterent, approbavimus, ratificavimus, innovavimus & confirmavimus, approbamus, ratificamus, innovamus, & de certa nostra scientia, auctoritate Romana Regia graciosius confirmamus, decernentes in omnibus suis punctis, sentenciis, clausulis & articulis obtinere inviolabilis roboris firmitatem, falvis nostris nichilominus & Imperii facri Juribus, & quorumlibet aliorum. Decernentes eciam & declarantes, ac ex certa nostra scientia non improvide sed animo deliberato auctoritate eciam nostra Romana Regia expresse volentes, quod virtute concessionis Vicariatus Comiti Sabaudie, ejusque heredibus & causam ab eo habituris, per nos & Predecessores nostros Romanos Imperatores & Reges facti seu in antea per nos seu successores Romanos Imperatores & Reges dicto Comiti, ejusq; heredib. & causam ab eo habituris, concedendi virtuteve concessionis Vicariatus, alii cuilibet per nos feu successores nostros Romanos Imperatores & Reges facti seu fiendi, concessi vel concedendi, nullum debuit, debet, seu debebit aliquo modo Gebennensi Episcopo seu ejus Ecclesie dampnum seu prejudicium generari, in Civitate sua Gebennensi, ejus Suburbiis & Territoriis, & locis & Terris, & Dominiis universis, & singulis Jurisdicionibus & Juribus, franchisiis, libertatibus & privilegiis universis & singulis aliis quibuscunque, ad Episcopum seu Ecclesiam Gebenn. quomodolibet pertinentib. Eciamsi per nos, seu successores nostros Romanos Imperatores & Reges dicto Comiti Sabaudie, vel alii cuicunque de contrario scienter vel ignoranter, eciam Episcopo annuente & expresse consenciente, concederetur gracia, & presens eciam includeretur litera, & de hoc in tali decreto, de presenti eciam gracia mencio expressa fieret, ac eciam specialis.

ci alis. Nulli ergo hominum liceat hanc Confirmacionis & Decreti paginam infringere, seu ei quovis ausu temerario contraire, sub pena mille marcharum auri, purissimi, quas ab eo qui contra fecerit tocies quocies contra factum fuerit irremissibiliter exigi volumus, & earum medietatem, nostri regalis Erarii sive fisci residuam vero partem injuriam passorum usibus applicari, presentium sub Regie nostre Majestatis sigillo testimonio Literarum. Datum Prage anno Domini Mo. CCCCo. die xxIIa. mensis Junii, Regnorum nostrorum anno Boemie 38°. Romanorum vero 24°.

Sur le repli, P. d. W. Patriarcham Anth. Cancell. Franciscus Cancus. Pragensis. R. Jacobus de Praga.

Le Sceau de l'Empereur Wencestas pend au bas de l'Acte.

### XLVII.

Instrumentum Transactionis inter Episcopum Gebennensem, Comitem Sabaudia & Gebenn., & Dominum Terniaci; quo homagium continetur à Domino Terniaci prastitum Comiti, & a Comite, Episc. Gebennensi, anno 1405.

Collat. cum Origin.



IN nomine Domini Amen. No- 1405. verint universi presens publi- Voy. Tom. Z. cum Instrumentum inspecturi. au Texte. Quod anno millesimo quatercentesimo quinto, Indictione tertia decima, die prima mensis Octobris, in nostrum Notariorum publicorum & testium subscriptorum presentia, constitutis personaliter propter infra scripta Reverendo in Christo Patre Domino Guillermo de Lornay, Dei gratia Episcopo Gebennensi, ac

etam Venerabili Capitulo sue Ecclesse Gebennensis, in quo erant Tome II.

erant presentes Venerabiles Domini Jacobus de Monthoux 1405. Prepositus, Johannes de Arenthone Cantor, Johannes de Lavenay Sacrista, Amblardus de Jenville, Guillermus Mossieres, Petrus de Sancto Jorio, Humbertus Fabri, Ansermus de Chenay, Petrus de Lornay, Ademarus Conversi, Petrus de Moyrone, & Petrus de Magnyer Canonici Ecclesie predicte Gebennensis, Capitulantes & Capitulum suum tenentes propter hec more solito congregati in dictà Ecclesia, scilicet in Choro, prope majus Altare, ex una parte; Et Illustri Principe Domino nostro Domino Amedeo Sabaudie & Gebenn. Comite, Duce Chablaysii & Auguste, in Italia Marchione, ex altera parte; Nec non Spectabili Milite Domino Girardo, Domino Terniaci, ex alia parte; Dictus Dominus Episcopus exposuit & asseruit, quod Illustres Domini, quondam Comites Gebenn, tenebantur ad prestandum & faciendum certum homagium & fidelitatem eidem Domino Episcopo, nomine suo & sue Gebenn. Ecclesie, pro nonnullis Villis, Castris, Castel-Ianiis & Mandamentis, feudis, rebus & bonis, quas & que ipsi tenebant ab eo, & dicta sua Ecclesia; quodque ipse Ville, Castra, Castellanie, Mandamenta, atque res & bona pervenerunt, & nunc pertinent ad dictum Dominum nostrum Comitem, ratione dicii Comitatus Gebenn, per ipsum acquisiti, de quibus tamen rebus & bonis asservit esse inter cetera Castrum & Mandamentum Terniaci, una cum ejus juribus pertinentiis & appendentiis, quod & que nunc tenet possidet dictus Dominus Girardus; Quod quidem Castrum Terniaci, cum Mandamento, Juribus, pertinentiis & appendentiis suis asserebat idem Dominus Girardus sibi fuisse & esse donatum per quondam Illustrem Humbertum de Villariis Comitem Gebenn., donationemque predictam fore & fuisse per prefatum Dominum nostrum Comitem Sabaudie confirmatam & Jaudatam; Et quod postmodum dictus Dominus Episcopus asserens

> dictum Castrum Terniaci cum Mandamento, juribus, pertinentiis & appendentiis suis, fore & suisse sibi commissum pariter & apertum, diffinitivam Sententiam obtinuit contra dic-

tum Illustrem Humbertum quondam Comitem Gebenn., seu ejus Procuratorem legitimum, & alios sua interesse credentes; quod etiam asserebat dictus Dominus Episcopus ita esse, per quam fuit pronunciatum, diffinitum & declaratum, dictum Castrum, cum ejus Mandamento, juribus, pertinentiis & appendentiis, fore & fuisse escheutum, commissum, pariter & appertum. Post que dictus Dominus Episcopus contemplatione ejusdem Domini Girardi dictas commissionem, escheutam & aperturam, eidem Domino Girardo remisit, ac ipsum inde infeudavit & investivit, ac in feudum dictum Castrum cum suis Mandamento Juribus, pertinentiis & appendentiis, eidem Domino Girardo concessit, ipseque Dominus Girardus à dicto Domino Episcopo, & ejus Ecclesia Gebenni., dictum Castrum cum Mandamento, juribus, pertinentiis & appendentiis, se tenere in feudum confessus fuit, prout in diversis inde confectis literis dictarum donationis, concessionis & confirmationis Sententie definitive, escheute & commissionis, ac aperture ac feudi investiture predictorum latius premissa, & plura alia dicuntur contineri. Dicens insuper dictus Dominus Episcopus, quod propterea dictum Dominum nostrum Comitem Sabaudie & Gebenn. de predictis Castro Terniaci, cum Mandamento, Turibus pertinentiis & appendentiis suis investire non poterat. Hinc est, quod pacto inito & pretracto inter dictas partes, in recompensationem premissorum ipsius Domini Episcopi, ejusque Ecclesie utilitate pensata precepit ibidem & precipit expresse ipse Dominus Episcopus, pro se & suis in dicta Ecclesia successoribus quibuscunque, de consensu & voluntate dicti sui Venerabilis Capituli, dicto Domino Girardo, Domino Terniaci, ibidem presenti & audienti, quod ipse Dominus Girardus, pro se & suis heredibus & successoribus quibuscunque, dictum Castrum Terniaci, & quidquid ad causam ejusdem castri tenet de feudo & directo dominio dicti Domini Episcopi & dicte fue Ecclesie, recognoscat & confiteatur se tenere ex nunc in antea de feudo & directo dominio dicti Domini nostri Sabaudie & Gebenn. Comitis, tanquam Comitis Gebenn., here-P 2 dum-

1405. dumque & successorum suorum in dicto Comitatu Gebenn. & quod inde recipiat investituram à dicto Domino nostro Comite Sabaudie & Gebenn., eidemque Domino Comiti & suis jam dictis propterea faciat & prestet homagium ligium & sidelitatis sacramentum, salvis dicto Domino Episcopo & ejus Ecclefie juribus intra scripcis quictans idem Dominus Episcopus pro se & suis quibus supra ac de consensu & voluntare dicti sui Capituli dictum Dominum Girardum, Dominum Terniaci, pro se & suis heredibus & successoribus stipulantem de dicto feudo Terniaci, ac de omnibus que ad causam feudi homagiique, & fidelitatis dicti Castri Terniaci petere posset, vel deberet in futurum pro sidelitate inde prestanda, & recognitione predictorum facienda dicto Domino nostro Comiti Sabaudie & Gebenn. Ita tamen quod pressito dicto homagio per dictum Dominum Girardum de premissis Castro, Mandamento Terniaci, juribusque & pertinentiis ejusdem dicto Il-Iustri Domino nostro Comiti Sabaudie & Gebenn.: Idem Illustris Dominus Comes, tanquam Comes Gebenn. debeat & teneatur facere & prestare homagium & fidelitatem dicto Domino Episcopo, nomine suo & suorum successorum & dicte Ecclesie, tam pro dicto Castro Terniaci, suisque Mandamento juribus & pertinentiis, homagio inde facto, per dictum Dominum Girardum, quam pro aliis Castris, Mandamentis, Villis, feudis, rebus & bonis, que & quas actenus dicti Domini Comites Gebenn. tenebant ab Ecclesia Gebenn. de Comitatu Gebenn. & quod ipsum Castrum & Mandamentum Terniaci, cum directo Dominio eorumdem & homagium fiendum per dictum dominum Girardum, dicto Domino nostro Comiti, & alia Castra, Mandamenta, Villas, feuda, res & bona, cum juribus, pertinentiis ipsorum, que & quas prefati Domini Comites Gebenn, quondam tenebant ab Ecclesia predicta, dicto Domino Episcopo recognoscere specificare & declarare debeat & teneatur idem Dominus noster Comes sub homagio prædicto. Attento igitur precepto dicti Domini Episcopi, facto dicto Domino Girardo, ipse Dominus Girardus, Domiand the

1405.

nus Terniaci ibidem supplicavit prelibato Illustri Domino nostro Sabaudie & Gebenn. Comiti, quatenus ipsum Dominum Girardum, de dicto Castro Terniaci, Mandamento, Juribus pertinentiis & appendentiis eorumdem, & de ceteris bonis & rebus, que & quas tenet ad causam dicti Castri scilicet de hiis, que tempore retrosluxo erant de seudo, & directo dominio dicti Domini Episcopi & sue dicte Ecclesie, que & quas ipse Dominus Episcopus jussit & voluit recognosci per eundem Dominum Girardum dicto Domino nostro Comiti dignaretur ipse Dominus noster Comes ipsum Dominum Girardum investire & retinere, offerens se paratum facere & prestare eidem Domino nostro Comiti, pro eisdem homagium & fidelitatis ligie facramentum. Prefatus autem Dominus noster Comes, dicte supplicationi annuens gratiose, pro se & suis, quibus supra dictum Dominum Girardum supplicantem & solemniter recipientem pro se & heredibus & successoribus suis quibuscunque investivit & retinuit, per traditionem unius magni cultelli, quem ipse Dominus noster Comes tenebat in sua manu. Qua Investitura sic facta, dictus Dominus Girardus pro se & fuis heredibus & successoribus quibus supra, gratis, scienter & sponte fecit, prestitit & recognovit dicto Illustri Domino nostro Gebenn. Comiti, presenti, stipulanti & recipienti, pro se heredibus & successoribus suis quibuscunque in Comitatu Gebenñ., homagium ligium & fidelitatis ligie facramentum, tanquam Comiti Gebenn., & ratione dicti Comitatus Gebenn., junctis manibus osculoque fidelitatis interveniente: confitens & recognoscens ipse Dominus Girardus, pro se & suis quibus fupra ad instantiam nostram Notariorum infrascriptorum, more publice persone stipulantium & recipientium, vice, nomine & ad opus omnium & fingulorum quorum in futurum interesse poterit, se esse velle & debere esse deinceps perpetuo fidelem Vassallum & hominem ligium ejusdem Domini nostri Comitis Sabaudie & Gebenn., tanquam Comitis Gebenn., & suorum predictorum seque tenere velle & debere tenere, ac se tenere constituit sub dicto homagio ligio de seudo dicti

140s.

Domini nostri Comitis & suorum heredum & successorum quorum supra, videlicet dictum Castrum & Mandamentum Terniaci, cum suis juribus pertinentiis & appendentiis; Promittens idem Dominus Girardus, pro se & suis quibus supra bona fide sua, ac per juramentum suum corporaliter prestitum fupra Sancta Dei Evangelia, & sub obligatione omnium & fingulorum bonorum suorum mobilium & immobilium presentium & futurorum, deinceps perpetuo esle fidelis Vassallus & homo ligius dicto Domino nostro Comiti Gebenn., suisque heredibus & successoribus quibus supra per modum atque formam, per quos Domini quondam Comites Gebenñ., vel alter ipsorum actenus existentes fuerunt & extiterunt, ac fuisse & extitisse reperientur, & erant astricti Domino Episcopo Gebenñ., pro tempore existenti honoremque & commodum ejusdem Domini nostri Comitis facere & servare pro posse, & dedecus & prejudicium evitare, nec non facere & prestare erga dictum nostrum Comitem & suos jam dictos, quidquid fidelis Vassallus & homo ligius erga suum Dominum facere & prestare tenetur; Et generaliter omnia & singula, que in forma fidelitatis nova & veteri continentur. Renuntians idem Dominus Girardus ex certa scientia per dictum suum Juramentum in hoc facto, omni exceptioni doli mali, vis, metus, & generaliter omnibus juribus & exceptionibus, quibus mediantibus contra premissa facere posset, dicere vel venire, aut in aliquo fe tueri, & specialiter juri dicenti generalem renunciationem non valere nisi precesserit specialis. Preterea prefatus Illustris Dominus noster Dominus Amedeus Sabaudie & Gebenñ. Comes, volens bonam fidem recognoscere erga dictum Dominum Episcopum, & suam dictam Ecclesiam matura deliberatione prehabita gratis scienter & sponte pro se heredibus & successoribus suis quibuscunque, petiit se retineri & investiri à dicto Domino Episcopo de feudis rebus & bonis. que & quas prefati Domini Comites Gebenn. tenebant in feudum & de feudo dicti Domini Episcopi & sue dicte Ecclesie, paratum se offerens se facere & prestare velle dicto Domino EpifEpiscopo fidelitatem & homagium ad quam & quod ac eisdem 1405. modo & forma, quibus dicti Domini Gebenn. Comites reperirentur teneri & fecisse pro premissis. Dictus autem Dominus Episcopus de consensu dicti sui Venerabilis Capituli, pro se & suis in dicta Ecclesia successoribus quibuscunque, prefatum Illustrem Dominum nostrum Comitem, tanquam Comitem Gebenn., & ratione dicti Comiratus Gebenn. stipulantem solempniter & recipientem pro se suisque heredibus & successoribus universis, in dicto Comitatu Gebenn. de predicto Castro, Mandamento Terniaci, juribusque & pertinentiis eorumdem, & de dicto homagio prestito per dictum Dominum Girardum dicto Domino nostro Comiti, & de omnibus aliis Castris, Villis, Mandamentis, feudis rebus & bonis, cum juribus & pertinentiis eorundem, que & quas dicti Domini Comites Gebenn, quondam reperirentur tenuisse in feudum à dicto Domino Episcopo, seu ejus dicta Ecclesia investivit & retinuit per traditionem unius magni cultelli, quem idem Dominus Episcopus in manu sua tenebat salvo sibi & dicte Ecclesie jure homagii, feodi directique Dominii, alteriusque cujuslibet in eis ratione. Et ulterius contemplatione prestationis fidelitatis infrascripte idem Dominus Episcopus pro se & suis, quibus supra de consensu jam dicti Capituli dicto Illustri Domino nostro Sabaudie & Gebenn. Comiti, presenti stipulanti & recipienti pro se & suis dictis heredibus & successoribus, remisit & quittavit penitus & perpetuo omnem commissionem & escheutam, ac omne jus actionem & rationem, quas & quos ex quavis ratione titulo, seu causa habere, vel petere posset & deberet in predictis feudis rebus & bonis, vel aliquo premissorum à toto tempore preterito usque ad diem presentem, salvo in premissis omnibus sibi & dicte sue Ecclesie jure feudi, & dicti dominii directi homagii & fidelitatis, volens semper idem Dominus Episcopus dictam remissionem escheute & commissionis factam dicto Domino Terniaci, in suis viribus permanere. Quibus quidem investitura & aliis supra sic factis presatus Dominus noster Comes tanquam Comes Gebenn, gratis scienter 82

1405.

& sponte, maturaque deliberatione prehabita confilii, ut dicebat de & pro dicto Castro Terniaci, Mandamento, Juribusque, & pertinentiis ejusdem & dicto homagio dicti Domini Girardi eidem prestito & pro aliis feudis rebus & bonis, que & quas dictus Dominus Episcopus, aut alter, ejus nomine informabit predictos Dominos quondam Gebennenses Comites tenuisse, ut dictum est de feudo & directo Dominio ejusdem Domini Episcopi & Ecclesie sue predicte secit prestitit & recognovit eidem Domino Episcopo, pro se & suis quibus supra stipulanti solemniter & recipienti homagium & fidelitatem, ad quod & quam ac sub eisdem modo & formâ duntaxat, quibus prout supra suit dictum dicti Domini Comites Gebenn. fecerunt & tenebantur, fecisseque & teneri reperirentur eidem Domino Episcopo & dicte ejus Ecclesse, positis manibus dicti Domini nostri Comitis inter manus dicti Domini Episcopi, oris osculo interveniente. Promittens ipse Dominus noster Comes, tanquam Comes Gebenn., pro se & suis quibus supra bona fide sua & per juramentum suum corporaliter prestitum supra Sancta Dei Evangelia ac sub obligatione bonorum suorum predicto Domino nostro Episcopo ut supra stipulanti & recipienti, ac nobis Notariis publicis infrascriptis, more publice persone solempniter stipulantibus & recipientibus vice nomine, & ad opus omnium & singulorum, quorum poterit interesse esse fidelis facereque & prestare dicto Domino Episcopo & sue dicte Ecclesie prout in Capitulis formarum nove & veteris fidelitatis continentur & ea omnia & singula, ad que propterea dictus Dominus Episcopus informabit teneri dictos Dominos Comites Gebenn.: Nec non de presenti recognoscit se tenere in feudum & sub homagio predicto, prefatum Castrum & Mandamentum Terniaci, cum Juribus & pertinentiis eorumdem, & dictum homagium sibi prestitum per dictum Dominum Girardum, à dicto Domino Episcopo & ejus Ecclesia; alia autem Castra, Villas, Mandamenta, seuda res & bona eidem Domino Episcopo, & sue dicte Ecclesie recognoscere, specificare & declarare tociens quociens requisitus

& informatus fuerit de eisdem per dictum Dominum Episcopum, vel alterum ejus nomine prout supra habereque & tenere, attendere perpetuo rata & grata omnia & fingula supra & infra scripta, & nunquam in contrarium facere dicere vel venire nec alicui contra facere, dicere vel venire volenti in aliquo consentire de jure vel de facto; Renuncians idem Dominus noster Comes ex sua certa scientia, & per dictum suum Turamentum in hoc facto omni exceptioni doli mali, vis, metus, & omnibus aliis Juribus & exceptionibus, quibus mediantibus contra premissa vel premissorum aliqua facere posset, dicere vel venire, specialiter juri dicenti generalem renunciationem non valere, nisi precesserit specialis. Prenominatus Dominus Episcopus etiam promisit & juravit de consensu predicti Capituli sui, jam dictis nobis Notariis ut supra stipulantibus, manum ad pectus erigendo more Prelati, supra dicta omnia & fingula habere, tenere, attendere perpetuo, rata grata, & nunquam contra facere de jure vel de facto, per se vel per alium nec contra facere dicere, vel venire volenti in aliquo consentire renunciansque ex ejus certa scientia, & sub vi dicti sui Juramenti in hoc facto omni exceptioni doli mali, vis, metus, & omnibus aliis Juribus Canonicis & civilibus, quibus mediantibus contra premissa, vel premissorum aliqua facere posset dicere vel venire, & specialiter juri dicenti generalem renunciationem non valere, nisi precesserit specialis. De quibus supra scripti dicti Domini Episcopus & Comes, voluerunt & petierunt tam eis, quam prefato Domino Girardo Domino Terniaci si habere voluerit sieri & expediri per nos infra scriptos Notarios, tot publica Instrumenta unius & ejusdem tenoris quot fuerint requisita: que levata vel non levata, producta in judicio vel non producta, possint dictari, corrigi, reffici & emendari semel, & pluries ad dictamen cujuslibet sapientis, facti tamen substantia in aliquo non mutata. Acta fuerunt premissa in dicta Ecclesia Gebennensi, scilicet in Choro juxta majus Altare, presentibus pro testibus ad ea vocatis & rogatis, videlicet Reverendis in Christo Patribus, Do-Tome 11.

Dominis Dominis Savino Maurian. Episcopo, Domino Guillelmo de Chalant, Abbate Clusino Cancellario Sabaudie, Domino Hugone de Arciis Preposito Montis Jovis; spectabilibus & egregiis Militibus, videlicet Domino Johanne de Balma, Domino Waulluffini, Dño. Bonifacio de Chalant Marefchallo Sabaudie, Dño. Petro de Blonay, Dño. Sancti Pauli, Dño. Girardo Darlo, Dño. Guischardo Marchiandi legum Doctore, Dño. Johanne Bertrandi Legum Doctore, Dominis Jacobo Sostronis, & Johanne de Lenthenay, licentiatis in Legibus, nec non Guigone Dño. Salenove, Francisco de Russino Domicellis. & pluribus aliis adstantibus ad premissa; Meque Humberto de Rivo Secretario prefati Illustris Dñi. nostri Comitis Sabaudie, Imperialique & ejusdem Dñi. nostri Comitis auctoritate Notario publico, qui de premissis una cum Girardo de Rebouli de Beyssio Notario infrascripto, presens Instrumentum rogatus cum eodem Girardo recepi, ipsumque manu ejusdem Girardi scribi feci auctoritate mihi concessa per dictum Dominum nostrum Comitem, fignumque meum Tabellionatus in principio apposui, & manu meâ propriâ me subscripsi, cum appositione mei nominis. Idem Humbertus de Rivo.

Et ego Girardus Reboulli de Beyssio, Clericus habitator Gebenñ. publicus Apostolica & Imperiali auctoritatibus Notarius

dictique Domini mei Episcopi Secretarius qui de premissis una cum Humberto de Rivo Notario suprascripto prefens Instrumentum rogatus cum eodem Humberto recipi, ipsumque manu mea propria scripsi, signumque meum Tabellionatus appolui confuetum in testimonium veritatis premissorum.



## XLVIII.

Juramentum prastitum per Joh. de Bertrandis Episcopum Gebennensem manutenendi libertates & franchesias &c. Carper series

Coll. cum Origin.



IN nomine Domini Amen. Noscant prefentes, futurorumque posteritas non ignoret; Quod sicut altissimo placuit recolende 1. pag. 74. memorie Domino Guillelmo de Lornay du- Mu Textes dum & ultimate Episcopo Gebennense ab hac luce substracto, Venerabiles viri Domini Canonici Ecclesie Gebennensis, ad electionem pro futuro successore in eadem Ec-

clesia Pastore ad electionem procedentes, Venerabilem virum Dominum Johannem Bertrandi Legum Doctorem dicte Ecclesie Canonicum vite & moribus comprobatum, scientia conspicuum, ac elegantissimum unanimiter in futurum successorem, & Ecclesie predicte Gebennensis Pastorem elegerunt, ac deinde electione hujufmodi fanctiffimo Domino nostro Pape Benedicto XIII. debutata presentata; Idem Dominus noster Papa eundem Dominum Johannem Bertrandi Ecclesie predicte preficit in Episcopum & Pastorem prout ejusdem Domini Benedicti Pape literis Apostolicis inde super hoc confectis tam clero, quam populo Civitatis Gebennensis exhibitis latius continetur. Hinc est quod anno Domini millesimo quatercentesimo nono, Indicione secunda cum eodem anno sumpta, die vero decima mensis Januarii Pontificatus sanctissimi in Christo Patris Domini nostri Domini Benedicti divina Providentia Pape XIII. anno quinto decimo, existentibus & personaliter congregatis Venerabilibus viris Dominis Capitulo & Canonicis dicte Ecclesie more processionali cum cruce ac Kapis Ciriceis & Damacis ornatis infra portam majorem claustri dicte Ecclesie Gebenbennensis, causa ipsum Dominum Johannem sicut premittitur electum & per dictum Dominum nostrum Papam recognitum dicte Ecclesie presectum recipiendi, ac in possessionem realeme & corporalem Sedis Episcopalis admittendi dicti Domini Canonici capituli videlicet, Venerabiles viri Domini Jacobus de Monthoux Prepositus & Johannes de Arenthone Cantor, tanquam majores dicti Venerabilis Capituli, proque & nomine totorum Dominorum Capituli ibidem astantium, cum ornamenmentis suis more processionali bene honorifice, ac cum honore & reverentia debitis per pacis osculum singulis videlicet Dominorum Capituli Canonicorum. Receperunt pariter & admiserunt deinde ipsum Dominum Johannem electum & confirmatum infra Ecclesiam majorem predictam usque supra majus altare introducentes more hattenus solito, adhibittoque Missale super Altare majus dicte Ecclesie, dictumque Missale apertum, deventoque ad illum scripture dicti Missalis ubi legitur, Te igitur Clementissime Pater &c. Idem Reverendus Pater Dominus Johannes Bertrandi electus & confirmatus Episcopus Gebennensis vertigiis Predecessorum suorum inherens sponte & scienter ac provide suaque mera & spontanea voluntate, omnes & quascunque Libertates, Immunitates & Franchesias, usus consuetudinesque hactenus qualitercunque introductas & observatas in Ecclesia & Civitate Gebennensi. Et dictis Civibus, Burgensibus, & Incolis a Predecessoribus dicti Domini Episcopi concessas se observaturum & manutenturum totaliter juxta ipsarum Libertatum, Franchesiarum, Immunitatum, usus & consuetudinum, clausularum, capitulorum ac pontorum continenciam & tenorem manibus appertis ac palmis ambabus fimul conjunctim positis supra Missale & locum scripture predictum corporale prestitit juramentum (& uti) contrarium se non facturum perpetue assistentibus, & ut sieri consuetum est postulantibus, stipulantibus & recipientibus ad opus Civitatis & communitatis, seu universitatis ejusdem videlicet viris prudentibus Allamando Vullietti cive Gebennense, Johanne de Bonenio & Mermeto de Wslens Burgensibus & Sindicis dicte Civitatis Ge-

ben-

bennensis nominibus suis & universitatis Civitatis ac pluribus aliis Civibus & Burgensibus ejusdem hoc idem nominibus predictis deposcentibus qui de premissis factis & juratis per prenominatum Dominum Johannem Episcopum precierunt per me subscriptum Notarium publicum sieri publicum Instrumentum datum ad opus Civium, Burgensium & tocius Communitatis & Universitatis Gebennensis. Datum & actum die & loco supra dictis presentibus Reverendo in Christo Patre Domino Guillelmo de Lugrino Abbate Filliaci, Venerabili viro Religioso Domino Nycolao de Montefalcone Priore Sti. Johannis Gebenñ., Viroque venerabili & Nobili Dno. Richardo Bernicii de Rotulo Legum Professore & Milite in armis, Venerabilibus viris Dno. Rodulpho Gavid, Aymoneto Mallieti Iurisperitis, Dno. Petro de Alex Curato de Arbusigny, Marmeto Naquat cive Gebenn, Hudriodo Heremite Hostellerio, Francisco de Stabulo Drapperio Burgensibus Gebennensibus, cum pluribus aliis Canonicis presentibus supra dicte Ecclesie ad premissa testibus vocatis specialiter & rogatis meque Guichardo Ballivi de Gebenñ. Clerico Imperiali authoritate Notario publico. Qui his omnibus premissis dum sic sierent & agerentur cum prenominatis testibus presens fui presensque publicum Instrumentum rogatus recepi manu mea propria scripsi, & in hanc publicam formam redegi signoque meo michi solito in testimonium omnium premissorum signavi fideliter & reddidi.

Idem Guichardus.

## XLIX.

Sigifmundi Imperatoris Bulla, qua evocationem à Comite Sabaudia Episcopi Genevensis factam, ad recipienda de manibus ejus, ceu Vicarii Imperii Regalia, seu ad obedientiam ei Casaris nomine prastandam, inhibet, & nullam declarat, Anno 1412.

Coll. cum Origin.

1412. Voy. Tom. I. pag. 74.

CIGISMUNDUS Dei gratia Romanorum Rex semper Augustus, ac Hungarie, Dalmatie, Croatie &c. Rex. Illustri Principi Amedeo Comiti Sabaudie &c. Confanguineo nostro Charissimo, gratiam Regiam & omne bonum. Illustris Princeps, consanguinee chariffime, etsi ad reprimendum quorumlibet nostro Culmini subjectorum gravamina & injurias, ex tradito nobis Divinitus dispensationis Officio, inter alias occupationum Curas, quibus solicitamur continuo animus noster ut plurimum fatigatur; circa illud tamen potissimam nostra verfatur follicitudinis intentio, qualiter facrum Romanum Imperium ad quod nos licet immeritos divina sublimavit Clementia, ab illatis fibi injuriis relevando in suis statu bonis & Juribus non minuendo, sed augendo potius conservemus, & tanto majoribus circa hec nostre benignitatis motibus provocamur, quanto idem Romanum Imperium ceteris mundi poteftatibus sublimius estimamus, & quanto etiam eidem Imperio pre aliis celitus est concessus Augustalis titulus, quo & nos prefati Imperii amplificator dicimur Augustus. Sane non fine mentis admiratione ad nostrum pridie pervenit auditum, quod quia Serenissimus & Invictissimus Princeps & Dominus, Dominus Karolus quartus Divina favente clementia Romanorum Imperator semper Augustus & Bohemie Rex, dive recordationis Dominus, & genitor noster Charissimus, Illustrem Amedeum bone memorie Comitem Sabaudie, avum tuum ac ipsius heredes -

redes & successores, Comites Sabaudie &c. Generales in Comitatu Sabaudie, & partibus eircumvicinis & notanter in Civitatibus Thauren., Maurianensi, Bellicensi, Lausannensi, Gebennensi, Augustenci, Sedunensi, Yporiporiensi, & Thaurauniensi, ac in temporalitatibus Ecclesiarum hujusmodi Civitatum, suos & Imperii sacri generales constituerit Vicarios, ipsisque concesserit quod iidem Episcopi & eorum successores juramenta fidelitatis subjectionis, obedientie & homagii, ac aliaque prefatis Romanorum Imperatoribus Regibus & Imperio prestare tenentur, Comitibus Sabaudie tanquam suis in hoc Vicariis & Imperii nomine prestare teneantur, ac etiam preceperit eisdem Comitibus quod prefatos Episcopos ipsis in premissis Rebelles mulctis, penis, legalibus & aliis remediis auctoritate Cesarea punire & constringere deberent &c., eosdem Episcopos & eorum quemlibet in specie ad presentiam tuam personaliter evocari curasti ipsis seriose mandando quatenus post duos menses citationis tue presentationem, immediate sequente, apud Chamberiacum aut ubi fueris personaliter veniant coram te comparituri, fidelitatem, homagium, obedientiam, subjectionem & omnia alia ad que Cesaree majestati tenebantur, de ipsis tibi vero dicti avi tui successori Vicario Imperiali facturi prestituri & recognituri juxta formam & continentiam supradictarum Imperialium litterarum eidem avo tuo super hoc concessarum. Alioquin ipsos penis condignis & aliis remediis quibus expediri tibi videatur cohercere velis & compellere ad predicta &c. Sicut hec nostra Serenitas in prelibate citacionis copia repperit plenius contineri. Cum autem Illustris Princeps consanguinee charissime, Vicariatus predictus per prefatum Dominum Carolum, Dominum & genitorem nostrum charissimum, ex certis & legitimis causis, animum suum ad hoc moventibus, publicis sue Majestatis literis, dudum sit revocatus, sicut hoc in Registris Cancellarie sue cernitur clarissime comprehensum. Cumque predictorum Regalium infeudationes, velut fingularis Romanorum Imperatorum & Regum preeminentie dignitates, in quibus accipiendis Imperatores & Reges hujusmodi, non nisi propter inevitabilia viarum discrimina, certas & legitimas causas, aut imminentes urgentesque necessitates inferioribus quandoque suas vices committere fint soliti, ad nos velut Regem Romanorum immediate pertineant, ac prenominati Episcopi Ecclesiarum suarum Regalia sive seuda, a presato Romano Imperio, & a Divis retro Romanis Imperatoribus & Regibus Predecessoribus nostris, hactenus recepisse & tenuisse noscantur, hac a nobis & nullo alio infra tempus ad hoc institutum homagiis fidelitatibus & cerimoniis debius recipere habere ac recognoscere teneantur & sic eos & quemlibet eorum hujusmodi feuda sive regalia a nobis recipi & teneri velimus. Ne nos qui semper Augustus & amplificator Imperii dicimur, & qui alios in ipforum juribus fovere debemus, nostra & dicti Imperii jura negligendo titulum Augustalem, nobis sicut premittitur divinitus concessum calumpniari quomodolibet reputemur. Et cum denique nobis ad defendendum & manutenendum nostra & Imperii sacri Jura, confiliis & auxiliis affiftere merito tenearis fidelitatem tuam seriose requirimus & hortamur volentes, quatenus evocatione tua prefata penitus annullata cassataque predictos Episcopos, ad recipiendum de manibus tuis antedicta Regalia five feuda nullatenus compellas seu compelli facias, aut ipsos alias in eorum juribus & libertatibus perturbes, aut perturbari permittas ullo modo; Quin potius ipsos prefata Regalia sive feuda, pro conservatione nostrorum & Imperii sacri dignitatum ac jurium earumdem Ecclesiarum de nostris manibus sicut justum est recipere patiaris, ad honorem & specialem reverentiam nostre Regie Majestatis, & sicut confidentiam de te gerimus pleniorem. Prefatis enim Episcopis & eorum cui libet scripta nostra pridie direximus sub obtentu nostre gratie strictius injungendo ut statim suscepta per nos Romanorum Regia Corona nostro conspectui nullis allegationibus seu excusationibus quesitis modis omnibus se presentem dicta regalia sive feuda de nostris manibus volente Domino personaliter recepturi. Datum in patria Fori Julii, in campo ante Castrum Savoroniani; Anno Domini

POUR L'HISTOIRE DE GENEVE.

Domini M. CCCC. XII. 202. die Decembris, Regnorum nostrorum Hungarie &c. anno 26. Romano vero IIIº. ad Mandatum Dni. Regis Johannes Birchen.

L.

Litera Declarationis Judicis & Conservatoris Curia parvi Sigilli Montispeßulani, auctoritate Regià deputati, super Declaratione, quod Represalia, sive Marcha indicta contra Dominum Ducem Sabaudiæ & ejus subditos non debent interpretari vel extendi contra Dominum Episcopum Gebenn. Castra, Mandamenta, Cives, Homines & Burgenses Gebennenses, anno 1416.

Coll. cum Origin.

Niversis & singulis Senescallis, Baylivis, Prepositis, Vi-cariis, Castellanis, Judicibus, Justiciariis, Officiariis, Voy. Tom. I. portuum & passagiorum Custodibus, Commissariis, Servienti- pag. 75. bus & Exequutoribus Curie Regie parvi Sigilli Montispessula- au Texte & ni, ad quos presentes Litere pervenerint, & eorum cuilibet, vel eorum locatenentibus; Urbanus Grimoardi, alias Senhoreti, legum Doctor Confiliarius Regius, ejusdemque Curie parvi sigilli Montispessulani, ac Jurium & privilegiorum ejusdem Judex & Conservator, auctoritate Regia specialiter deputatus, salutem & honoris augmentum. Ad Universitatis vestre notitiam deducimus per presentes; Quod nuper die vicesima nona mensis Decembris, anno presenti Reverendus in Christo Pater & Dominus, Dominus Johannes, miseratione divina Episcopus & Princeps Gebennensis, transitum seu regressum faciens per hanc Villam Montispessuli de partibus Arragonie, cum aliis Dominis Collegis suis à sacro Sancto Concilio Constantiensi, pro dispositione sance unionis Ecclesie illuc depputatis nobis querelosus exposuit, quod pretextu & occasione cujut-Tome II.

1416, cujusdam Marche, per nos pridem contra Illustres Principes Dominos, tunc Comitem, nunc vero Ducem Sabaudie & Principem Achaie seu Pignayrolii, ac eorum subditos, ad inftantiam nonnullorum Mercatorum de Grassa Senescallie Carcassonensis, per nos indicte seu concesse, quidam vestrum seu aliorum Officiariorum Regni Francie, aut eorum Locatenensium, Cives, Burgenses, homines & incholas Civitatis Gebenñ., & ejus Suburbiorum, nec non & Castrorum & Mandamentorum de Thyez, de Pineto & de Justiaco, ad prefatum Dominum Episcopum & suam Ecclesiam Gebenn, in so. lidum pertinentes & pertinentium ad seu per loca diversa dicti Regni Francie ex causa mercandiarum exercendarum, peregrinationis, aut alias licita se transferentes in eisdem locis personaliter, una cum bonis suis arrestaverunt, arrestatosque & arrestata detinuerunt, seu saltem arrestare & detinere attemptaverunt, aut comminati fuerunt quamvis Cives, Burgenses, homines & inchole, nec non & Civitas, Castra & Mandamenta supradicti, ad prefatos Dominum Episcopum & fuam Ecclesiam eorumque dominium, merum & mixtum Imperium ac Jurisdictionem omnimodam in solidum pertineant, nullique alteri Principi vel Domino sint subjecti, in magnum dictorum Domini Episcopi, Ecclesie & subditorum suorum prejudicium atque dampnum, contraque Juris dispositionem, que non patitur quemquam pro facto alieno opprimi seu gravari; Offerens se idem Dominus Episcopus de hujusmodi suis Dominio, mero & mixto Imperio & Juridictione, nos plenius informaturum, loco & tempore opportunis. Successu vero temporis videlicet die sexta hujus mensis Aprilis, nostro conspectui se presentans vir discretus Nicodus Festi de Salanchia Gebenneñ. Diocesis, prefati Domini Episcopi & Principis Gebennenn. Secretarius & Procurator, de suo Mandato fidem expressam faciens literis auctenticis, ejusdem Domini Episcopi ipsius sigillo rotundo, cera rubea impendente sigillatis, manuque Petri Ysambardi Notarii publici subscripti, sub anno Domini millesimo quadringentesimo undecimo, die 14. mensis Augusti,

Augusti, nomine procuratorio predicto, una cum Venerabili 1416. viro Domino Petro Dominici in utroque Jure Licentiato suo & Curie nostre predicte Advocato, predictas expositionem & requisitionem dicti Domini Episcopi dicti Advocati oraculo iterum proposuit & recensuit coram nobis in Auditorio publico dicte Curie nostre, offerens & producens idem procuratorie nomine procuratorio predicto, plura & diversa Documenta, ad verificationem expositionis supradicte; Cui quidem Procuratori assignavimus diem hodiernam, nonam hujus menfis Aprilis, hora audientie dicte Curie nostre, nec non Venerabili viro Magristro Johanni de Fonte in utroque Iure Bacallario, Procuratori Regio Fiscali substituto, ibidem presenti dicturo & allegaturo quidquid vellet pro interesse Regio in hac parte. Quibus quidem die & hora advenientibus, prius tamen & medio tempore predictis documentis per dictum Procuratorem Episcopalem, nomine & ex causa predictis productis & oblatis per nos una cum Notario & Scriba Curie nostre infra scripto, diligenter visis, lectis, & matura examinatione consideratis, prefatus Procuratori Episcopali & suo Advocato comparentibus, proponentibus & petentibus iterum prout & nomine quo supra prefato Procuratore Fiscali Regio etiam comparente, nichilque adversus proposita, petita, vel documenta dictorum Domini Episcopi, & sui Procuratoris in hac parte producta dicente, vel opponente, imo verius & expresse approbante tanquam justa & legitima; Nos presatus Judex & Conservator, premissis expositionibus & petitionibus auditis documentisque seriose persectis & visitatis, quas & que sufficientes & sufficientia, legitimas & legitima, reputavimus & reputamus in his scriptis, volentes propterea ut tenemur, predictis Domino Episcopo Gebenn., & suis Ecclesie subditis, ficut & quibuscunque aliis reddere quod suum est & justis eorum petitionibus debite providere communicato super hoc, maturo & deliberato confilio, in Auditorio publico dicte Curie nostre prefatis Procuratoribus Regio & Episcopali presentibus, videlicet Episcopali petente & instanter requirente, cum R 2

suo predicto Advocato. Regio vero nullomodo se opponente imo vero consentiente, Declaravimus & tenore Presentium Edictoque perpetuo declaramus Marche predicte, & quarumcunque aliarum Marcharum seu Represaliarum pronunciationem, concessionem seu indictionem, per nos vel Predecessores aut fuccessores nostros in nostre hujusmodi Judicature ac conservationis Officio, contra & adversus prefatos Illustres Principes, Dominos Ducem Sabaudie, Principem Achaye seu Pynayrolii, aut eorum subditos seu quemcunque alium Principem, Dominum vel Magnatem, & suos subditos factam, vel in futurum fiendam sub quacunque verborum forma vel expressione non debuisse, vel potuisse nonque debere, vel posse nunc vel in futurum interpretari vel extendi, contra & adversus prefatos Dominum Espiscopum & Principem, suasque Ecclesiam & Civitatem Gebenn, cum suis Suburbiis atque Castra & Mandamenta sua supradicta de Thiez, de Pineto & de Justiaco, vel ipsorum Civitatis Suburbiorum, Castrorum atque Mandamentorum Cives, Burgenses, Homines, Incholas & subditos, nec eisdem quovis modo prejudicari debuisse vel debere, nec ipfos Dominum Episcopum, Ecclesiam, Civitatem, Castra, Mandamenta, Cives, Burgenses, Homines, Incholas & subditos, suos hujusmodi in indictione seu concessione Marcharum seu Represaliarum predictarum fuisse comprehensos, nec in futurum comprehendendos nisi forsan ipse Marche vel Represalie contra eosdem Dominum Episcopum, vel suos successores in dicta Ecclesia, nec non Civitatem, Suburbia, Castra, Mandamenta, Cives, Burgenses, homines, incholas & subditos suos supradictos, pronunciatione speciali & expressa indicte seu concesse fuerint ad in futurum solemniter & debito modo indicerentur seu concederentur; Quo circa vobis universis & singulis Justiciariis & Officiariis supradictis deputatis vel in futurum deputandis, quibus nostre presentes litere diriguntur ac omnibus & fingulis aliis quorum interest, & quos presens potest vel poterit tangere negotium de presenti vel in futurum, quibuscunque officio vel auctoritate fungantur infra Regnum Francie, ubi-

ubilibet constitutis serie & auctoritate presentium, & nostri Officii predicti inhibemus ne occasione seu pretextu aliquarum Marcharum seu Represaliarum superiùs mentionatarum, vel similium per nos vel Predecessores aut successores nostros, in nostro hujusmodi Judicature & Conservationis Osficio contra predictos Illustres Principes Dominos Ducem Sabaudie & Principem Achaye seu Pinayrolii, aut quemcunque alium Principem, Dominum vel Magnatem & eorum subditos quovis modo, & sub quacunque verborum formula vel expressione indictarum, concessarum, vel in futurum indicendarum vel concedendarum, aut literarum quarumcunque executoriarum, seu processus inde emanatarum vel emanandarum predictum Dominum Episcopum & Principem Gebenn., suosque Cives Burgenses, homines, incholas & subditos Civitatis Gebenn., Suburbiorum, Castrorum & Mandamentorum suorum predictorum, aut eorum aliquem vel aliquos per Regnum predictum Francie & ejus partes, & loca quecunque causa mercandiarum peregrinationum, vel quacunque alia licita transitum vel statum facientes, vel facturos in personis, familiis vel bonis eorumdem quibuscunque, aliquatenus inquietetis, molestetis, impediatis vel turbetis, sed eos & eorum singulos, una cum familiis & bonis suis universis per predictum Regnum Francie, & ejus loca universa & singula, venire, transire, stare, exire, ire & redire libere & pacifice permittatis, fine turbatione, molestia vel impedimento quibuscunque, nisi ut prefertur alique Marche vel Represalie, contra dictos Dominum Episcopum, suosque subditos Civitatem & loca predictos & predicta, expressa & speciali pronunciatione fuerint indicte, aut indicerentur in futurum. Datum in Montispessulo in publico Auditorio dicte Curie nostre, sub parvo sigillo ejusdem Curie, die nona mensis Aprilis, anno Domini millesimo quadringentesimo decimo sexto.

Per D<sup>num</sup>. Judicem D<sup>no</sup>. Custo-Grimoardi de dicti Sigilli & Procuratore Regio presentibus.

T. Mathei.

Il y a un Scean pendant à l'Acte.

LI.

## LI.

Acordium perpetuum inter Episcopum, & Consilium Generale, circa supremum Dominium, contra Ducem Sab.

Coll. cum Origin.

IN nomine Domini Amen. Per hoc presens publicum Ins-. . . . vicesimo, Indictione decima tertia, die vero ultima mensis Februarii. Pontificatus Sanctissimi in Christo Patris & Domini nostri Domini Martini divina providentia Pape . . Claustri Ecclesie Gebenn, hora quasi tertiarum, personaliter constitutis Reverendissimo in Christo Patre, & Domino, Domino Johanne miseratione divina Patriarcha pro pace & concordia danda five procuranda, in Regno ac Christianissimà Domo Francie, & nonnullis aliis negociis auc-. . . . . . . . . Burgenfibus incolis & habitatoribus, ac etiam procuratoribus Civitatis Gebenñ., prout de eorum procuratione & Sindicatu procuratorioque, ac Sin-presentantibus, ipsisque ad diem horam & locum predictos, ad sonum campane ut moris est in talibus convocatis; & nichilominus ex habundanti fingulariter finguli habitantes, & & . . . tationibus, prout tunc per relationem discretorum virorum, Domini Humberti Quarterii Rectoris Parrochialis Ecclesie Sancte Crucis, Domini Johannis de Mechora Curati Parrochialis Ecclesie Sancte Marie nove, Domini Radulphi . . . . us Ecclesie Beate Marie Magdalenes pro Domino

Voyex Tom. 1. pag. 76. & suiv. au Texte. mino Johanne Martine Rectore ejusdem, Domini Petri de 1420. Thoras, Vicarii Ecclesie parrochialis Sancti Gervasii, pro Domino Petro de Lornay, Rectore ejusdem, Domini Johannis Pichot, Vicarii parrochialis Ecclesie Sancti Germani, pro Domino Petro de Maignier Rectorem ejusdem, Domini Nicodi de Monte gelato, Vicarii parrochialis Ecclesie Sancti Leodegarii, pro Domino Jacobo Boschart Rectore ejusdem, & Domini Petri Thomasset Rectoris parrochialis Ecclesie Sancti Victoris Gebenni., qui hoc publicè fecisse nobis Notariis publicis retulerunt, legitime edoctum est, quorum Consiliariorum, Sindicorum, Civium & incolarum nomina inferius describuntur, vocatis scilicet ad audiendum ea que proponerentur eisdem per prefatum Dominum Administratorem, & nichilominus ad consulendum, advisandum, respondendumque, quid agendum

& que fieri viderentur eis, & intenderent super eo quod Illustrissimus Dominus, Dominus Amedeus Dux Sabaudie modernus, petebat sibi concedi Jurisdictionem & Dominium Civitatis Gebenn., compensatione data, & quibusdam aliis negotiis, partibus ex altera. Prefatus Dominus Patriarcha & Administrator primus eidem Communitati, Consilio & Civibus, sic ut presertur convocatis, eorumque Procuratoribus &

Sindicis antedictis, Procuratorio & Sindicario nomine, quafdam literas Apostolicas ipsis tradidit, deditque & presentavit. Post quarum receptionem, cum qua decuit reverentia, Dixit eisdem ac voce intelligibili & in vulgari proposuit videlicet, quod pridem Illustrissimus Princeps Dominus Dux Sabaudie

prefatus, Sanctissimo Domino nostro Pape exponi fecerat nonnullas rationes & causas, propter quas asserebat esse utile & expediens in eum & suos successores Duces Sabaudie, in perpetuum transferri Dominium & Jurisdictionem temporalem Civitatis Gebennensis, ad Episcopum & Ecclesiam Gebennensem

spectantem pleno jure, recompensatione tamen sufficienti primitus eisdem Episcopo & Ecclesie assignata: Super quibus quandam suplicationem prefato Domino nostro Pape porrexerat,

quam etiam sub certo modo signari obtinuerat, cujus supplicatio-

cationis & ejus signature tenor sequitur de verbo ad verbum, & est talis. BEATISSIME PATER; Cum a tanto tempore quod hominum memoria non existit, administratio Jurisdictionis temporalis Civitatis Gebennensis, ad predecessores humilis & devoti filii vestri, Amedei Ducis Sabaudie olim Comites, tanquam Vicedompni Gebennensis jure hereditario pertinuerit, & eidem Duci pertineat absque eo quod Episcopus Gebennensis, ratione Ecclesse Gebennensis, ullum habeat dominium seu territorium, extra muros & Suburbia Civitatis & Diocesis Gebennensis, Castris Ecclesie & Episcopatus Gebennensis, satis à Civitate Gebennensi distantibus exceptis; Quodque circumcirca, & apud Civitatem predictam Gebennensem, funt multi Nobiles, plura Castra & terras multas possidentes, qui potius dominantur Civitati, quam faciat Epilcopus cum major pars civium predicte Civitatis adventitia existat, & si ipsos cives delinquere contingat submittunt se protectioni dictorum Nobilium, vel alicujus eorundem adeo quod per Episcopum vel ejus Officiarios justitia ministrari non potest; Ex quibus scandala, rixe, homicidia, robarie, injurieque & alia multa illicita sepius inde secuntur & perpetrantur maximè, cum commissa delicta infra Civitatem Gebenn. extra Civitatem eandem non puniantur nec Episcopi Gebennenses, nisi potentes in amicis, & quos Domini Sabaudie habuerunt in amorem, vel eorum alter factum in se assumpserit in Civitate Gebennensi antedicta, vivere non possunt pacifice; Et causantibus premissis etiam pro bono pacis & quiete Episcopi Gebenn. pro tempore existentis inter bone memorie Comitem, tunc Sabaudie Vicedompnum Gebennensem, & tunc Episcopum Gebennensem fuit tractatum, quod dominium temporale dicte Civitatis pro medietate, & pro indiviso spectaret & pertineret prefato Comiti suisque successoribus, sub certis conventionibus & compensationibus inter ipsos pro tunc Comitem & Episcopum concorditer inhitis, que quidem pacta & convenciones executioni demandata non fuerunt, fimiliter nec pactum, occasione premissorum, cum Duce Sabaudie moderno inhitum

inhitum de omnimodo dominio dicte Civitatis per ipsum retinendo, ut odia hominum restringerentur & favores ampliarentur, ita quod idem Dux facere teneretur, loco Dominii prefati recompensationem majorem de bonis suis, Episcopo Gebennensi excedentem dominium antedictum. Cum igitur Pater Sancte deffensiones & scandala, que ex premissis possent suscitari, & etiam perpetrari, sedari & tolli, quasi sit impossibile, nisi S. V. ad hoc dirigat oculos sue mentis pie succurrendo & providendo eisdem. Quapropter S. V. suplicat devotus filius vester, Amedeus Dux Sabaudie modernus, qui ad pacificationem & provisionem tantorum scandalorum illicitorum, pro exercicio debite justitie & reipublice tranquillitate animum gerit singularem, quatenus more pii partis, premissis opportune providendo committere & mandare dignemini, uni vel duobus fide & facultatibus dignis, quos S. V. ad id duxerit nominandos, ut de premissis omnibus & singulis se diligenter informent, & si per informacionem veridicam inde recipiendam, premissa repererint veritate fulciri conventiones & pacta hujusmodi jam ut premittitur inhita, sufficienti compensatione Jurisdictionis pretacte adjecta authoritate Apostolica confirment, Jurisdictionemque temporalem predictam omnimodam in prefatum Ducem ejusque successores eadem auctoritate perpetuo transferant, & transferre possint & valeant in contrarium non obstantibus quibuscumque. Sic signata. Fiat si est expediens & committatur. Datum Florencie V. Kal. Aprilis anno secundo. Et in fine dicte supplicationis erat scriptum. Et si placet Gratianopolitano & Matisconensi Episcopis, ac Abbati Monasterii Sancti Sulpitii Cisterciensis Ordinis Bellicensis Diocesis. Super qua supplicatione sic ut premittitur signata prefatus Dominus Dux, ad essectum translationis Dominii & Juridictionis hujusmodi, in eum & verificationem causarum, in predicta supplicatione expressarum certo Judici & Commissario unico in partibus committi, ac quasdam literas Apostolicas in Cancellaria Apostolica expediri voluit, & quantum in eo fuit, expeditionem procurari fecit. Tome II.

1420. Quarum quidem literarum expeditioni idem Dominus Patriarcha & Administrator, pro suo & dicte Ecclesse Gebennensis interesse, ac ut extimabat pro bono & utilitate civium & habitancium dicte Civitatis se opposuerat & opposuit, & tamen & causas oppositionum ipsarum propter hoc committi obtinuit in Romana Curia, Reverendissimis in Christo Patribus & Dominis, Dominis Anthonio Episcopo Portuensi, Bononiensi, & Johanni tituli Sancti Laurentii in Damaso, Presbytero Montis Arragonum, vulgariter nuncupatis Sancte Romane Ecclesie Cardinalibus; coram quibus proposuit & allegavit, & deduxit in viginti tribus articulis fibi tunc occurrentes causas, & rationes propter quas petita pro parte dicti Domini Ducis afferebat nullomodo fieri debere. Quodque novisfime post factam per eundem Dominum Patriarcham & Administratorem, super punctis sue legationis seu missonis, coram dicto Domino Duce & suo Consilio, in Chamberiaco propositionem, pro parte ejusdem Domini Ducis, suerat eidem Domino Patriarche & Administratori dictum & propositum, quod commutatio seu translatio Dominii seu Juridictionis Civitatis Gebennensis, Suburbiorumque & territorii ipsius per eundem Dominum Ducem requisita & petita, legitima tamen recompensatione Episcopo & Ecclesie Gebennensi facta & assignata, quam paratus erat facere cederet ad bonum & utilitatem Episcopi & Ecclesie, nec non civium & habitantium Civitatis Gebennensis, & propterea eum requirebat quatinus eum nollet impedire quovis modo, sed ab omni impedimento & oppositione factis, & per eum procuratis vellet desistere, ut petitio antedicta per ipsum Dominum Ducem facta suum posset fortiri effectum. Cui Domino Duci, Dominus Patriarcha & Administrator responderat, ut dicebat quod statum Ecclesie & etiam Civitatis Gebennensis, adhuc nesciebat cum ad ipsius Ecclesie regimen & administrationem esset noviter adsumptus, & propterea utrum expediret, vel non, aut utile vel dampnolum foret scire commode non poterat. Preterea ad factumtam grande, ficut esse alienatio vel translatio Dominii & Juri-

ridictionis Civitatis Gebennensis, etiam quacunque recompen- 1420. satione sibi data vel assignata, nullatenus procedere poterat nec debebat, nec etiam intendebat fine deliberatione, confilio & assensu Capituli, Civiumque, Consilii & Communitatis Gebennensis, nec non etiam Vassallorum Sedis Episcopalis & dicte Ecclesie Gebennensis, quorum consilium & deliberationem libenter requireret. Cui dixit idem Dominus Dux, quod fibi hoc placebat & contentabatur, ut dicebat dictus Dominus Patriarcha & Administrator. Et ad effectum habendi deliberationem confilium & confensum Capituli Gebennensis, hujus quod debere fieri videretur super hujusmodi materia similem cum circunstantiis plurimis, fecerat expositionem & narrationem, & jam super ipsis habuerat tractatum, consilium & deliberationem bene ad longum, cum prefatis Dominis Preposito & Capitulo Ecclesie Gebennensis predicte, & sciebat quid juxta eorum opinionem consilium & deliberationem esset acturus. Propterea omnia & fingula predicta dicebat, narrabat & exponebat dictis civibus & confilio, causa habendi confilium & deliberationem & quatenus opus est, consensum Sindicorum & Procuratorum, nec non Confilii civium & habitantium propter hoc convocatorum & ibi congregatorum, plane & simpliciter super omnibus premissis & eorum circumstantiis. Quibus sic actis, & per dictos Cives, Confilium & Sindicos ut dixerunt intellectis; Idem Dominus Patriarcha & Administrator, eisdem Sindicis & Procuratoribus, nec non Civibus & habitatoribus, Communitatem & universitatem Civium & Habitantium dicte Civitatis Gebennensis tunc presentium, & in maximo numero congregatorum facientibus & representantibus, cum instantia debita petiit & requisivit, petebat & requirebat eorum confilium & deliberationem, confensumg; auxilium & juvamen, super eo quod videretur eis debere sieri per eum, & utrum commutatio seu permutatio Civitatis Gebennensis, Suburbiorumque ejusdem, & territorii ac Jurisdictionis ipsius, recompensatione data vel assignata, expediret vel non expediret, & an honorabilis utilis vel dampnosa foret, potissime respectu

1420. pectu Civium & Habitantium ipsius Civitatis, & utrum petitioni dicti Domini Ducis, suis attentis rationibus esset condescendendum, & si in hoc vellent consentire, aut non & an ipse Dominus Patriarcha & Administrator in sua contradictione & oppositione, ne dicta commutatio fieret perseverare deberet, & in contrarium instare, & quid tunc ipsi Sindici & Procuratores Cives & Habitatores intenderent, & si videretur eis quod tale onus, cum folis Ecclesie facultatibus alio non suffultus auxilio posset & deberet sustinere. Qui quidem Sindici & Procuratores Civesque & Habitatores tunc congregati premissis auditis, & ut dixerunt intellectis se ad partem retrahentem, & spaciose ac morose habita deliberatione nomine ipsius Communitatis Civitatis Gebennensis, per organum Honorabilis viri Hudriodi Heremite Burgensis predicte Civitatis concorditer & nemine discrepante, eleganter & constanter, responderunt & dixerunt, quod attento quod a longissimis retroactis temporibus, puta a quadringentis annis citra & supra Civitas Gebennensis, cum suis Suburbiis territorio & confinibus sibi adjacentibus & adherentibus, cum totali & pleno dominio & Juridictione omnimoda reditibus & juribus, nec non populus eorumque patres & habitatores, tam preteriti quam presentes ipsius suerunt prout nunc sunt & existunt, in & sub pleno dominio & potestate Ecclesie Gebenn., & ejus Prelati sub quo dominio dicte Ecclesie Gebennensis, tam ipsi quam eorum predecessores dulciter benigne & amicabiliter tractati, ac in pace & transquillitate persecta gubernati more piorum Patrum extiterunt, nec unquam alium in eorum Dominum recognoverunt, ficut nec recognoscere possunt, volunt neque debent, sine expresso consensu & mandato Episcopi sive Prelati Ecclesie Gebenn. eorum Domini Superioris & immediati, premisso etiam consilio & consensu capituli & licentia Pape, nullo modo videbatur eis tutum expediens, utile, honorabile, nec securum Ecclesie neque Prelato, & minus ipsis Civibus, nec eorum statui & communitati, imo dampnosum & valde periculosum possetque verisimiliter, eventus trisses &

dampnosos ipsi Ecclesie & Civitati afferre, ad quamcunque translationem, alienationem vel comutationem, quacunque data recompensatione procedere, vel super hiis tractare; Nec vident ex hoc resultare posse utilitatem, honorem, vel comodum Prelato Ecclesie neque Comunitati vel Civibus, & diversis respectibus incommoda & pericula plura. Et quod hoc multotiens hactenus retroactis temporibus fuerat petitum, & adtemptatum & nunquam potuit ad effectum deduci nec perfici. Et licet fuerint temporibus preteritis magis apparentes cause & colorate, quam nunc, ex eo quod in territoriis & Dominiis adjacentibus & contiguis territorio Civitatis Gebennensis, erant magni Principes, Barones, & Domini, ut pote Comes Gebennensis, Dominus de Vaudo, Dominus Terre Fucigniaci, Dominus Terre Gaii, frater Comitis Gebennensis & plures alii tunc viventes, qui multotiens de facto turbabant pacem & quietem Prelati, Ecclesie Civiumque & civitatis Gebennensis, qui omnes & eorum familie de medio sublati sunt, & omnia talia dominia reducta ad unum, & ad Illustrissimum Principem Dominum Ducem Sabaudie, qui fovet justitiam & nullam permittit fieri violentiam, neque vult vel permittit pacem vel quietem alicujus conturbari, maxime Prelatorum ministrorumque Ecclesse, neque Juridictionem hominum, vel bonorum eorum, & dat eis favores & auxilia cum Deo, & eis sit devotus & valde prudens Princeps & Catholicus, & semper ipse & sui predecessores, fuerunt amici & benevoli Prelatis, Capitulo & Civitati Gebennensi. Et propterea non auderent, salva eorum fidelitate & conscientia bona consulere hoc debere vel expedire fieri. Subjungentes quod in hac commutatione nullo modo, nullo unquam tempore consentire nec consensum suum prebere intendunt, imo quantum possunt contradicunt; fuerunt enim, & funt omnino dispositi, conclusi & determinati vivere & mori sub Dominio predicte Ecclesie Gebennensis, & Juridictione ac regimine sui Prelati, qui est & fuerit pro tempore sicut patres & predecessores eorum sub eis continue vixerunt & perseveraverunt, & nunquam aliam

do-

1420. dominationem aut regimen cognoverunt, nec admiserunt, nec cognoscere aut admittere intendunt. REQUIRENTES preterea eundem Dominum Patriarcham & Administratorem, cum quanta potuerunt reverentia & honore, ex debito sui officii & administrationis pastoralis, nec non etiam in vim & efficaciam prestiti per eum juramenti, in suo jocundo adventu, de bene & fideliter regendo Ecclesiam & Civitatem Gebennensem & jura ejus servando &c., ut in ipso juramento latius continetur, & ei cum humilitate & instantia qua poterant supplicantes, quatinus omnia remanerent in statu & ordine, subjectione obedientia & dominio Ecclesse, in quo sunt & fuerunt, usque ad moderná tempora & esse debent. Et quia idem Dominus Administrator, ab eis consilium, tanquam a suis sidelibus & subditis postulavit, ipsi deliberati ut supra prout melius potuerunt & sciverunt, consuluerunt & eidem consulunt, quatenus pro honore & magnificentia Ecclefie Gebennensis, ac bono & utilitate ipsius & Civitatis, Civiumque & Habitantium predicte Civitatis Gebenn., ad alienationem commutationem, seu translationem Civitatis Gebennensis, Suburbiorumque ejusdem, nec non territorii, Juridictionis ac Dominii ipsius, per se vel alium directe vel indirecte, seu quovis quesito colore, aut quacunque recompensatione sibi & Ecclesie Gebenn, data vel assignata nullomodo procederet, sine expresso consensu ipsorum Sindicorum & Procuratorum, nec non Civium & Habitantium dicte Civitatis Gebennensis, sed toto posse totisque viribus, ut bene incepit alienationi, commutationi seu translationi hujusmodi, contra quemcunque, cujuscunque status, dignitatis, libertatis, preeminentie, vel honoris fuerit, se opponat & contradicat, viriliter & cum effectu, & tantum & taliter faciat, quod Civitas Gebenn, cum suis Suburbiis & territorio, nec non Cives & habitatores ipsius, in proprietate & dominio Ecclesse Gebenn, remaneant & perseverent perpetuò, sicut suerunt a quadringentis annis citra & supra, ut dictum est. DICENTES preterea & offerentes prefati Sindici & Procuratores, nec non Cives & Habitatores predicte

dicte Civitatis Gebenn, sic congregati, quod, si idem Dominus Patriarcha & Administrator, quantum ad eum spectabat & pertinet, pro se & suis successoribus Episcopis, seu Administrator

ministratoribus Ecclesie Gebenn, qui suerint pro tempore imperpetuum, per modum tractatus, conventionis, seu compositionis perpetuo valiture servande & habende, cum presatis

Sindicis & Procuratoribus, nec non civibus & habitatoribus predicte Civitatis Gebenñ., & eorum singulis suisque successo-

ribus, imperpetuum, conveniret, promitteret & juraret, videlicet, quod nullo unquam tempore procedet, progre procedet

licet, quod nullo unquam tempore procedet, neque procedere possit, debeat nec valeat, ad aliquem tractatum cum pre-

fato Domino Duce Sabaudie, suisve successoribus aut quocunque alio, cuinscunque status, gradus honoria diariani

que alio, cujuscunque status, gradus, honoris, dignitatis, preeminentie, vel conditionis fuerit, ad quamcunque translatio-

nem, commutationem, seu aliam alienationem Civitatis Subur-

biorumque, vel territorii, Jurisdictionis, vel Dominii ejusdem, procedet, vel etiam aliquem tractatum, per modum concor-

die vel compositionis, faciet, sine consensu expresso, & voluntate Sindicorum & Procuratorum, nec non Civium & Ha-

bitantium predictorum, qui sunt & qui erunt pro tempore

quodque se opponere debeat, & sui successores contra quemcunque, directe vel indirecte procurantem transmutationem,

alienationem, vel immutationem Dominii & Jurisdictionis predictorum, ac etiam contra quemcunque impetrantem vel actum

aliquem gerentem, facientem aut procurantem, per quem directè vel indirecte, ad hoc posset deveniri, vel occasio etiam dari, seu subjici, aliter quam sit 82 esse de debese.

dari, seu subjici, aliter quam sit & esse debeat, secundum retroacta tempora, cujuscunque status, gradus vel conditionis existat, talemque prosequi & etiam punire debeat rigide, rea-

liter, & cum essectu, per omnem modum possibilem, & prout sibi aut successoribus suis, vel alteri eorum videbitur; Tunc

ipsa Civitas, Consilium, Sindici & Cives memorati, sic ut premittitur congregati unanimiter & bene consulti tractatur

inter eos legitimo precedente, pro bono & evidenti utilitate ipsius Civitatis & Comunitatis ut dixerunt, sponte & libe-

ralit

raliter

1420. raliter obtulerunt & promiserunt, pro se suisque successoribus, prefato Domino Administratori, & etiam successoribus suis Canonice intraturis, ubicunque & in quocunque loco, & contra quamcunque personam cujuscunque status, gradus vel conditionis existat, toto posse, totisque viribus auxilio, consilio, assensu, obediendo & exequendo, quantum in ipsis erit, prestare assistentiam in omni modo resistendi, occurrendi, & providendi, contra omnes & singulos, verbo, facto, nutu vel impetratione, conantes vel procurantes in contrarium, vel gerentes aliquem actum, qui ad hoc tendat, quovis modo vel alias quoquomodo prefato Domino Patriarche & Administratori, suisque successoribus assistere, ac ejus mandatis obedire, ipsaque realiter & cum effectu, pro viribus exequi, nec non in omnibus & fingulis etiam deppendentibus, personaliter laborare & auxiliari, ac etiam in peccuniis & expensis, si quas occasione premissorum fieri contingat, realiter contribuere, tam comunibus predicte Civitatis, quam etiam propriis singularum personarum ipsius, presentium & futurorum, privatis nominibus juxta vires & facultates predicte Communitatis, & fingularum personarum ipsius; & alias taliter facere & viriliter & cum effectu peragere. Sicut boni & fideles subditi Dominum suum juvare eique subvenire tenentur. Intellectis igitur & auditis, confilio, voluntate, affectu & fidelitate predictorum Sindicorum & Procuratorum, ac etiam singulorum Civium & Habitantium predicte Civitatis Gebenn., tunc congregatorum, quam erga Ecclesiam Gebennensem eorum matrem gerunt, & voluntarie ostendunt, & attentata oblatione & presentatione quam fecerunt, ut Comunitas & singulares persone de Communitate, pro se & suis successoribus imperpetuum, quibuscunque tam in communi, quam in particulari; Dixit & respondit, idem Dominus Patriarcha & Administrator, quod postquam ita fieri bonum & pro meliori & utiliori, ac expeditiori, eis videbatur, tam pro honore & magnificentia Ecclesie Gebennensis, quam etiam bono & utilitate ac conservatione Civitatis Gebenn., nec non Civium & Habitantium iplius,

1420

ipsius, videlicet, quod non fieret alienatio, commutatio, seu translatio Dominii seu Juridictionis dicte Civitatis, Suburbiorum, Territorii, Juridictionis, neque Dominii eorundem, sed quod perpetuo apud Ecclesiam Gebennensem remaneant; Considerato etiam, quod oppinio Dominorum Prepositi & Capituli Ecclesie Gebennensis, ac deliberatio, quam cum eis habuerat, in effectu ad id condescendebat, non valens cum honore suo, sine Dei & juramenti per eum prestiti offensa, salva conscientia premissa refutare, ipse proponebat, prout proponit, ipsorum Sindicorum & procuratorum ac civium & habitatorum consiliis & etiam deliberationibus, acquiescere, & per eos oblata acceptare, prout & acceptabat, paratum se offerens, ad petitam per eos compositionem conventionemque & concordiam, cum suis qualitatibus & circumstantiis faciendam, ut illarum suffultus presidio & auxilio, melius rigidiusque & securius possit & valeat resistere, & media convenientia tenere, tam ipse, quam sui successores in sede Episcopali Gebenn, ad retinendum Civitatem Gebenn, ejusque Suburbia, Territorium, Juridictionem & totale Dominium in bonis & proprietate ipsius Ecclesie. Et ut omnia sub majori & fortiori vinculo solidentur & roborentur, ad premissa faciendum & tenendum, & etiam ad procedendum contra quemcunque subditum & non subditum, Clericos & Laïcos quorumcunque status, libertatis vel preeminentie existant, per Jurisdictionem Ecclesiasticam ac fecularem & refistendum cuicunque Principi & alteri etiam cuicunque nobili & ignobili, & aliis quibuscunque de quibus posset, & convenit considerationem haberi, & ut sic oblata advisataque, & hinc inde proposita, & mature pro bono & utilitate communi tam Ecclesie quam Civitatis Gebennensis etiam, Civiumque & habitantium in ea deliberata, perpetuis futuris temporibus, firmius observentur, civitasque Gebenn., & ejus Suburbia, Territorium, Jurisdictio temporalis omnimoda, & Dominium, nec non cives & habitatores ipsius, sint perpetuò apud Ecclesiam & Episcopum sive Sedem Episcopalem Cebensi. prout hactenus fuerunt, & esse debent, solidius & firmius re-Tome II.

neant, & ad omnes alios meliores & validiores fines & effectus, quibus melius & efficacius fieri potest. Partes ipse, videlicet prefatus Dominus Patriarcha & Administrator, pro se & suis in Ecclesia Gébenn. successoribus universis, sive sint aux fuerint Episcopi, aut Administratores, aut Commendatarii, perpetui vel temporales quocunque nomine contingat eos intitulari ex una; Et prefati Sindici & Procuratores dicte Civitatis Gebenñ., nec non Cives & habitatores ipfius tune congregati, nomine ipsius Communitatis & singularium personarum ejusdem, pro se & suis etiam successoribus Sindicis & Procuratoribus, ac Civibus & habitatoribus dicte Civitatis, imperpetuum per modum specialis conventionis tractatus, seu compositionis perpetuo valiture, & per eos inviolabiliter observande, partibus ex altera. Ibidem presentes, & ad hoc, ut premissum est, congregati, convenerunt, tractaverunt, & compositionem inierunt, & quanto essicacius potuerunt, atque possunt, solemniter statuerunt & ordinaverunt, statuuntque, conveniunt & ordinant expresse, videlicet quod prefatus Dominus Patriarcha & Administrator, aut sui successores, vel aliquis ex eis nunquam perpetuis futuris temporibus, ad translationem, transmutationem, commutationem, seu quamvis aliam alienationem Civitatis Gebennensis Suburbiorum, Territorii, Jurisdictionisque & Dominii ejusdem, in toto vel in aliqua parte, etiam ad requestam sollicitudinem, prosecutionem, vel aliam instantiam cujuscunque persone, cujusvis dignitatis status, gradus, ordinis, preeminentie, vel honoris fuerit, etiam quacunque recompensatione sibi vel Ecclesse Gebenn., data, assignata, oblata vel presentata suerit, procedet neque ipse saciam ipset, vel admittet, nec ei consentiet, vel etiam aliquem tractatum super hoc faciet, neque facere poterit, debebit, nec sibi licebit, quovis dato colore aut quovis modo, directe vel indirectè, sine expressa requisitione ante omnia, consilio & expresso consensu Sindicorum & Procuratorum dicte Civitatis seu Communitatis Gebenñ., vocatisque specialiter & expresse cum sono campane, singulariter, singulis, in domo propria seu ad eorum perfo-

sonas, sicut ad iniendum presentem compositionem suerunt con- 1420. vocati, congregatis civibus & habitatoribus dicte Civitatis, ac fine subscriptione dictorum Sindicorum & Procuratorum, ac etiam magne & notabilis partis, seu multitudinis Civium & habitatorum dicte Civitatis, qui sunt & qui erunt pro tempore. Quodque toto posse, totisque viribus, ipse Dominus Patriarcha & Administrator, & quicunque alius Prelatus ejus fuccessor operam dabit essicacem, & dare tenebitur, omni simulatione, fictione, metu & timore postpositis, ut predicta Civitas Gebenn., ejusque Suburbia, Territorium, Jurisdictio & totale Dominium in proprietate, subjectione, bonis & Dominio ipsius Ecclesie Gebenn., & ejus Prelati, qui suerit pro tempore perpetuo sint, perseverent, & in omni sua parte, & omni tempore remaneant ut fuerunt alias & funt de presentie; Quodque si casu aliquo contingeret in futurum, quod ratione hujusmodi tractatus, conventionis, vel compositionis, per Sindicos & Procuratores civesque & habitatores predictos, cum predicto Domino Patriarcha & Administratore facte, ipsi Sindici & Procuratores, civesque & habitatores vel in communi, aut eorum aliqui particulariter, in bonis, rebus vel personis, vexentur, turbentur, inquietentur, opprimantur, vel alias quomodolibet molestentur. Tunc prefatus Dominus Patriarcha & Administrator, ejusque successor qui suerit pro tempore, prefatos Sindicos & Procuratores, civesque & habitatores & eorum successores, ipsorumque quemlibet, a vexatione, turbatione, inquietatione, oppressione, vel alia quavis molestatione, toto posse, totisque viribus defendere tenebitur & defendet, & oppresso vel oppressis hujusmodi, in desensione sua, etiam contra quamcunque personam, cujuscunque status, gradus, libertatis, preeminentie, vel honoris fuerit, adherere, & se, cum ipso partem formalem facere, & ad ejus expeditionem totalem laborare tenebitur. Et similiter, prefati Sindici & Procuratores, civesque & habitatores dicte Civitatis Gebenn., singulariterque & singuli, pro se & suis successoribus quibuscunque, ut prefertur, nullo unquam tempore, ad T 2 alie-

1420. alienationem, translationem seu commutationem Civitatis Gebenñ., Suburbiorumque & Territorii, nec etiam Jurisdictionis & Dominii ipsius procedent, tractabunt, procurabunt, aut procurari consentient, quod Dominium in aliquem alium transferatur, neque in alium Dominum, quam in Prelatum Ecclesie Gebenn, directe vel indirecte, consentire poterunt, nec aliquis eorum poterit, nec fibi licebit, nec quovis modo, aliquo unquam tempore, consentient, neque etiam contra aliquod premissorum tractatum admittent, maxime sine expresso mandato & licentia, scitu & voluntate primitus & ante omnia, obtentis, expressoque consilio & consensu presati Domini Patriarche & Administratoris, aut sui successoris, pro tempore existentis, sed quod Civitas Gebenn, ejusque Suburbia, Territorium, omnimoda Jurisdictio & totale Dominium, apud Ecclesiam Gebenni., & ejus Prelatum, in proprietate, subjectione; bonis & Dominio fint, remaneant perpetuo & manuteneantur, pro viribus juvabunt & deffendent, Prelatoque pro tempore assistent veraciter, realiter & sine sictione, ac contra quamcunque personam, cujuscunque gradus, status, vel conditionis fuerit, etiamfi status Clericalis vel Ecclesiastici, cuiuscunque qualitatis, libertatis, dignitatis, vel officii seu Laicalis, Princeps, Baro, Nobilis vel ignobilis, burgensis, mercator, vel plebius extiterit, si quam forte contingerit, directe vel indirecte, per se, vel alium, verbo, facto, nutu, impetratione, aut alias quomodolibet procurare, dicere, consiliari cum uno, paucis, aut pluribus facere, gerere, conari, vel attemptare aliquid, per quod Civitas predicta, suburbia, Territoriumque ejusdem, Juridictio ac Dominium hujusmodi, ad alium quemcunque, quam Ecclesiam Gebensi, & Prelatum ejus, qui est vel qui erit pro tempore, transferatur, aut in aliquo subjiciatur quovis modo, seu absorbeatur vel impediatur, turbetur vel inquietetur à suo debito cursu, in toto vel in parte, aut relatione falsa quacunque, proditorie vel colorate, per quam inter dictos Cives Gebenn, inter se, vel inter iplos & Epilcopum, seu Ecclesiam prefatam, dissensio, divisio

divisio, aut discordia, seu turbatio pacis vel quietis Civitatis predicte exoriri possit, contra quam personam, etiam unam vel plures, & tot, quot fuerint idem Dominus Patriarcha & Administrator, vel ejus successor qui suerit pro tempore, procedere decreverit & voluerit, poterit, tenebitur & sibi licebit procedere, ad impositionem penarum, proscriptionem bonorum confiscationem, incarcerationem & quarumcunque aliarum penarum impositionem, majorem, equalem vel minorem, ac statuta & ordinationes, super hoc etiam, super bono regimine & convenienti politia predicte Civitatis, facere, condere & ordinare, quotiens sibi videbitur, & prout de jure suerit faciendum, aut alias sibi videbitur expediens, & decreverit ipse, vel aliquis successor suus, per se, vel officiarios suos, deputatos vel deputandos, etiam extraordinarie procedere. Ipsique Sindici & Procuratores, civesque & habitatores predicte Civitatis, & singulariter eorum singuli, qui sunt & qui erunt, pro tempore, eidem Domino Patriarche & Administratori, suisque successorlbus qui fuerint pro tempore, in omnibus premissis & circa deppendentia ex eis, obedient & parebunt, dabuntque & dare tenebuntur assensum, consensum, favorem, & consilium, ac in exequendo affistentiam & auxilium etiam personale, in valentibus secundum exigentiam, personaliter laborare: Et etiam viceversa, si casu aliquo in suturum contingeret, prefatum Dominum Patriarcham & Administratorem, seu ejus successorem pro tempore existentem super alienatione, commutatione, translatione, seu transmutatione dicte Civitatis Suburbiorumque ipsius, nec non Jurisdictionis & Dominii ipsius per quemcunque, cujuscunque status, gradus, ordinis, preeminentie, libertatis vel conditionis fuerit, in rebus, bonis, juribus, vel etiam persona, vexari, turbari, inquietari, opprimi vel etiam alias quomodolibet molestari, tunc presati Sindici & Procuratores, civesque & habitatores predicte Civitatis & eorum successores, ac singulariter singuli, prefatum Dominum Patriarcham & Administratorem, ejusque successores & eorum quemlibet a vexatione, turbatione, inquietatione, oppref-

pressione & alia quavis molestatione, toto posse, totisque viribus, defendere, & eis, in defensione sua & prosecutione justitie, etiam contra quamcunque personam, cujuscunque status, gradus, vel conditionis fuerit, adherere, & cum eo se partem formalem facere & ad ipsius, & bonorum, rerum ac jurium suorum totalem expeditionem laborare, etiam personaliter, si sit opus, ac etiam in peccuniis & expensis occasione premissorum necessariis, contribuere realiter & cum essectu tenebuntur; Prefatamque concordiam, conventionem, seu compositionem, statutumque & ordinationem, tam ipse Dominus Patriarcha & Administrator, & sui successores, in eorum novo seu jocundo ingressu ad Civitatem predictam, nec non etiam Sindici & Procuratores predicti, eorumque successores in eorum prima institutione, nomine civium & habitantium dicte Civitatis, perpetuo inviolabiliter servare & jurare, tenebuntur. Quas quidem conventionem, tractatum & compositionem, nec non statutum & ordinationem partes ipse, earumque quelibet. quantum eam tangere potest, pro se & suis, successoribus, ut prefertur, acceptarunt, laudarunt, voluerunt & approbaverunt, ac in eis specialiter & expresse consenserunt, ac etiam juraverunt, videlicet dictus Dominus Patriarcha & Administrator, manum ad pectus suum, more Prelati ponendo; alii vero omnes & finguli supradicti, ad Sancta Dei Evangelia, gratis & liberaliter per eos, sponte tacta. Promittentes bona fide, & per prestita juramenta, ut presertur nobis Notariis subscriptis recipientibus & stipulantibus, vice & nomine omnium & singulorum, quorum interest aut interesit quomodolibet in futurum, quantum quamlibet ipfarum partium tangit & concernere potest, perpetuo, inviolabiliter observare & nunquam venire contra directe vel indirecte, per se, vel per alium, quomodolibet, videlicet ipse Dominus Patriarcha & Administrator sub ypotheca & obligatione omnium & singulorum bonorum suorum & Ecclesie Gebenn. suorumque, in dicta Ecclesia, successorum. Et presati Sindici & Procuratores, civesque & habitatores Civitatis Gebenñ., sub ypotheca & obligatione omnium



nium bonorum Comunium predicte Civitatis, ac fingularum 1420. personarum ejusdem, suorumque successorum & heredum, mobilium & immobilium, presentium & suturorum, que nec non fuccessores ipsos, quo ad hoc specialiter, expresse & solemniter obligaverunt & obligata esse voluerunt. Et insuper voluerunt & consenserunt partes predicte, quod meliores & fortiores litere & instrumenta dictentur & concipiantur super premissis, ad dictamen sapientum grossentur & regrossentur, totiens quotiens ipsis partibus, vel alteri ipsarum videbitur faciendum; Quodque possit & debeat a Domino nostro Papa & Domino Imperatore, & eorum quolibet obtineri, omnium & fingulorum predictorum cum deppendentibus, confirmatio in pleniori forma, cum supplectione deffectuum & solemnitatum, & executoribus, ad folidiorum firmitatem & validationem. De quibus omnibus & singulis premissis, prefate partes, pro se & suis successoribus, ut prefertur, petierunt per nos seu duos ex nobis, sibi fieri, confici, & tradi publicum instrumentum, & publica instrumenta, unum & plura, etiam ad dictamen sapientum, substantia non mutata. Comparuerunt autem in premissis, honorabiles viri, Petrus Gaillardi, Nicodus Vigier & Johannes de Justiaco, Sindici & Procuratores, tam Sindicario & Procuratorio predicte Civitatis, quam suis propriis & privatis nominibus, quorum Sindicorum & Procuratorum Petrus Gaillardi, pro suis, certis suis negotiis, ut dicebat, prepeditus, ante plenam conclusionem & concordiam habitam in premiss, recessit. Sed Nicodus Vigier & Johannes de Justiaco, usque ad totale complementum omnium & fingulorum premissorum permanserunt, predictamque Civitatem Gebenn, ejusdemque Cives, burgenses, & habitatores, tam in communi, quam in particulari, & fingulariter corum fingulos, modis & forma superius designatis obligaverunt. TENOR vero potestatis predictorum Sindicorum & Procuratorum sequitur de verbo ad verbum, & est talis. In nomine Domini Amen. Per hoc presens publicum instrumentum, cunctis appareat evidenter, quod anno à Nativitate ejusdem - Do-

Domini millesimo quadringentesimo vicesimo, Indictione decima tertia cum eodem anno sumpta, die vero quarta mensis Februarii, constituti personaliter providi viri & honesti, Dominus Reymondus de Orseriis, Jurisperitus, Jacobus de Rotulo, Girardus de Villier & Girardus de Burdignin, Sindici & Procuratores moderni civium & burgenfium & incolarum Civitatis Gebeñ., Franciscus Camerarii, Johannes de Tingerone, Georgius de Sancto Michaele, Franciscus de Veygier, Johannes de Bonento, Mermetus Naquat, Petrus Balli, Petrus sine terra, Johannes Lombardi, Johannes de Albergamentis, Petrus Balli de Draliens, Nycodus de Maresto, Petrus de Ferro, Nicholetus de Castronovo, Petrus de Corberia, Amedeus Picardi, Hudriodus Heremite, Berthetus de Quarro, Johannes Gavit, Nycodus de Veygier, Robertus Ros, Stephanus Peyrolerii, Stephanus Delphini, Humbertus Baudet, Johannes de Wachio, Petrus Besanczon, Roletus Chopini, Guigo de Curtina poterius, Johannes Reyson greator, Johannes de Plantata, Stephanus de Cabillo, Johannes Perrotini, Marmetus de Chenea, Johannes Jacelli, Hugoninus Doubochet, Petrus Pecolat, Marmetus Verterii, Johannes Boni, Johannes Girardus Becuel, Petrus Quarterii Lathonius, Anthonius Epingneti condurerius, Johannes Sernonay, Hugoninus de Postella, Johannes de Fonte, Henricus Sermon, Anthonius de Bolco, Johannes de Leaval, Jacobus de Paymes, Johannes Ciclat, Petrus Barre, Roletus Fontanelli, Petrus Gachet, Petrus Cruselli capentrator, Anthonius de Versoya, Jaquetus de Arva, Franciscus de Capella, Petrus Riombosson, Johannes Rondet, Johannes de Strata Brodiour, Petrus de Ferro, Roletus de Peymes, & quamplurimi alii, in magna multitudine populi, Cives, Burgenses & incole, ad cri. dam dicte Civitatis, ad sonum campane Ecclesie Gebenn., loco publico & folito convocati, ut moris est, propter infrascripta congregati, ibidemque Consilium generale facientes communitatemque & universitatem dicte Civitatis representantes, & de negotiis suis dicteque Civitatis & Communitatis tractan-

tractantes, dictique Sindici & Procuratores attendentes, dictum 1420. eorum Officium Sindicatus, Administrationis, & Procure dicte Civitatis, Civium, Burgensium, & Incolarum finiri debere, quoniam steterunt jam per annum integrum, vel circa, in dicto Sindicatus officio, administrationisque & procure dicte Civitatis, Civium, Burgensium, & Incolarum, requisierunt juxta morem & consuetudinem dicte Civitatis, alios eligi Sindicos, Administratores, & Procuratores dicte Civitatis, & Communitatis, ad faciendum, procurandum, agendum & regendum dicte Civitatis & Communitatis negotia, & jura ipsius Civitatis & Communitatis defendendum. Quibus quidem auditis, & considerato, quod finitur de proximo eorum officium, habito confilio cum eisdem, ut moris est, volentes Sindicos & Procuratores dicte Civitatis utiles eligere eorum confilio. Quapropter ipfi Sindici, & dicti Cives, Burgenses & Incole dicte Civitatis, in multitudine predicta constituti, non nullis ex ipsis in quamplurimis electis, discrepantes, volentes mature procedere in hoc negotio hujusmodi confilium continuarunt, ad diem Martis proximam, sextam mensis hujus Februarii, ad confirmandum quatuor ex nominatis, in Sindicos & Procuratores ipsorum Civium, Burgensium & Incolarum, in Consilio ordinario ipsa die tenendo, ut moris est. De quibus petierunt fieri per me subscriptum Notarium publicum Instrumentum. Data & acta fuerunt premissa Gebennis infra claustrum, loco solito, actus hujusmodi fieri, presentibus Nobili Guillermo de Ponte vitreo, condomino dicti loci, Domicello, Glaudio de Capella Domicello, & Johanne Faverges, testibus ad premissa vocatis & rogatis.

SUBSEQUENTER Anno & Indictione quibus supra, die Martis sexta mensis hujus Februarii, in mei Notarii & testium subscriptorum presentia personaliter constituti, Dominus Richardus Bernicii Legum Doctor & Miles, Aymo Maillet, Aymo Salanchie Jurisperiti, Franciscus de Veygier, Johannes de Nanto, Petrus Pecolat, Johannes de Tingerone, Hugoninus de Postella, Johannes Buchon, Marmetus Verterii,

Tome II.

Guichardus Ballivi, Petrus Pageti, Mermetus Lullini, Stephanus Peyrolerii, Johannes de Faramant, Perretus Fabri, Johannes Sansonet, Stephanus Viramulini, Johannes Peronodi, Thomas Marquisii, Hudriodus Heremite, Petrus de Chisinova, Nycodus de Aeria, Petrus sine terra, Johannes Lombardi, Johannes Gay, Nycodus de Veygier, Johannes Gavit, Franciscus Camerarii, Jacobus de Rotulo, Georgius de Sancto Michaele, Henricus Sermon, Girardus de Villier, Nycoletus de Serreriis, Glaudius de Capella, Petrus Rupt, Johannes Ciclat, Franciscus de Capella, Johannes Coloni lathonius, Johannes Jacelli, Guigo de Curtina, Anthonius de Veygier alias Genty, Petrus Riombosson & Johannes de Strata, Cives, Burgenses & Incole Civitatis Gebenn., attendentes Consilium generale Communitatis dicte Civitatis ad diem hodiernam continuatum fore, ad confirmandum quatuor ex nominatis per eosdem, in Sindicos & Procuratores Civium, Burgensium & Incolarum dicte Civitatis. Igitur ipsi Cives, Burgenses, & Incole supra proxime nominati, scienter, prudenter, & sponte, nominibus suis & aliorum Civium, Burgenfium & Incolarum habitantium Gebenni., absentium & nomine dicte Civitatis, unanimiter, communi consensu & voluntate, participato confilio, fimul, & cum aliis Civibus, Burgensibus & Incolis dicte Civitatis, nemine ipsorum discrepante, Universitatem & Communitatem Gebenni., facientes & representantes, ex eorum certa scientia & voluntate, faciunt, creant, ordinant, constituunt, & eligunt, secerunt, creaverunt, constituerunt, & elegerunt ac ordinaverunt, corum certos & indubitatos Sindicos, Actores, Procuratores, Negotiatores, Geftores, Nuncios speciales, Defensores, & rerum dicte Civitatis & Communitatis Administratores, videlicet discretos & providos viros, Dominum Aymonem Salanchie graduatum in ..... Petrum Gaillardi, Nicodum de Veygier, & Johannem de Jussiaco, tam presentes, quam absentes; Dantesque supranominati, fuis & aliorum Civium, Burgenfium & Incolarum, Habitantiumque Gebenn, nominibus predictis, Sindicis, Actoribus, Procu-

Procuratoribus, Defensoribus, & Administratoribus constitutis, 1420. plenam & liberam potestatem ac mandatum speciale, negotia dicte Civitatis, Communitatis & Universitatis eorumdem, & dicte Civitatis, gubernandi, exercendi, officiandi, sententiasque diffinitivas & interlocutorias contra criminosos proferendi, & ad ipsas sententias proferendas, alium seu aliós, loco ipforum substituendi, subrogandi, & committendi, qui in premissis & circa premissa, similem habeant potestatem, ipsosque substituendos revocandi, & dictum officium & potestatem reassumendi, debitaque ipsius Civitatis & Communitatis, recuperandi, recipiendi, exigendi, & de recuperatis & receptis, literam quittationis dandi, proventus, possessiones, emolumenta, obventiones, census, servitia, & alia annualia, dicte Universitati & Communitati debita, & pertinentia, ad firmam seu annualem pensionem tradendi, ita tamen, quod, si omnes ipsi quatuor in premissis & circa premissa, interesse non valeant, quod saltem duo ex ipsis interesse debeant, salvo in premissis quod dicti Sindici non possint nec debeant, levam nec collectam aliquam facere, nec aliquid de dicte Civitatis, Universitatis & Communitatis juribus, bonis & rebus alienare, nisi sit de communi consensu Universitatis predicte, vocatis Civibus, Burgensibus & Incolis dicte Civitatis, voce preconis, cum sono & pulsatione campane solite vocari magne, more solito & congregatis ad predicta. Et dicti Dominus Aymo, Petrus. Nicodus & Johannes Sindici & Procuratores constituti, promiserunt juramentis suis, ad Sancta Dei Evangelia prestitis, & fub obligatione omnium bonorum suorum, presentium & futurorum, predicta fideliter exercere negotia, gubernare, procurareque totis viribus suis, commodum & utilitatem dicte Universitatis & ejus incomodum toto posse evitare, & dictam Universitatem non relinquent indefensam, salvo semper quod uti valeant & debeant veritate, & neminem hujusmodi, administrationis & officii pretextu opprimere nec offendere, & inde de administratis legitimam reddere rationem, finito officio predicto, reliquaque restituere dicte Universitati seu V 2 Sin-

Sindicis, & Procuratoribus dicte Universitatis & Communita-1420. tis, tunc pro tempore existentibus. PRETEREA dicti Constituentes, nominibus suis, & quibus supra, attendentes, quod dicti Sindici, Procuratores & Actores, non semper simul aut duo ex ipsis, commode in Causis judicialibus motis & movendis, tam contra ipsos Constituentes & Universitatem & Communitatem predictam, quam pro ipsis, non possunt interesse, nec etiam duo ex ipsis; ideirco dicti Constituentes, suis, & quibus supra nominibus, citra innovationem premissorum, predictos eorum Sindicos, Procuratores, Nuncios speciales, & negotiorum Gestores, constituunt, faciunt, creant, & ordinant eorum Procuratores, & nuncios speciales, ad causas & in causis ipsius Universitatis & Communitatis, & quemlibet ipsorum in solidum, ita quod non sit melior conditio occupantis, nec deterior subsequentis; sed quod per unum ipsorum suerit inceptum, per alium seu alios ipsorum, prosequi valeat, mediari, terminari, & finiri, in omnibus & fingulis causis, litibus & controversiis suis, motis pariter & movendis, tam pro se, quam contra se, contra quascunque personas Ecclesiasticas & seculares, coram quibuscunque Judicibus & personis Ecclefiasticis & secularibus, quacunque dignitate & auctoritate fungentibus ordinarie, extraordinarie delegatis, subdelegatis, & aliis quibuscunque. Dantes & concedentes dicti Constituentes, suis predictis Procuratoribus, & cuilibet ipsorum, in solidum, plenam, generalem, & liberam potestarem, & speciale mandatum, pro ipsis, in judicio standi, desendendique ipsos, exceptiones, nullitates, prescriptiones dilatorias, declinatorias, fori peremptorias, anormales, & alias quascunque, proponendi, & exigendi, Judicem, recufandi, libellumque pro ipsis dandi, petendi, recipiendi, articulos & positiones porrigendi & admittendi, conveniendi & reconveniendi, excipiendi, dupli-

candi, triplicandi, quadruplicandi, & fic deinceps, litem seu lites contestandi, jurandique in animas ipsorum Constituentium pro ipsis, tam de calumpnia, quam de veritate dicenda, ponendi, articulandi, positionibus & articulis respondendi, testes,

lite

literas & Instrumenta, & quevis alia probationum genera, in 1420. modum probationis producendi & exhibendi, & in eosdem Constituentes, producta, seu exhibita dicendi, opponendi, & reprobandi, Judicis officium implorandi, forum declinandi, in eausa & causis predictis allegandi, renunciandi, & concluendi, ius interlocutorias & diffinitivas sententias, unam vel plures audiendi, ab ipsis & quibuscunque gravaminibus aliis, illatis vel inferendis, & quibuscunque sententiis, decretis & ordinationibus, contra ipsos Constituentes prolatis vel proferendis, appellandi, provocationes & appellationes !prosequendi, intimandi, insinuandi, & notificandi, apellosque & literas dimissorias, principale debitum, & expresse, si que suerint eisdem Constituentibus adjudicate, vel taxate, petendi & recipiendi, si necessaria fuerit ad cauthelam jurandi, & beneficium absolutionis & restitutionis in integrum, petendi recuperandi & obtinendi, nec non alium seu alios Procuratores, unum vel plures, loco ipsorum, per ipsos & quemlibet ipsorum Procuratorum substituendi, & eos revocandi, & in se onus procurationis hujusmodi, reassumendi, quotienscumque suerit opportunum, qui substituendi, & eorum quilibet in solidum, consimilem habeant potestatem, quemadmodum dicti Procuratores ut supra constituti, dampna etiam & interesse ac gravamina petendi, & generaliter omnia alia & fingula, in premissis & ea tangentia, necessaria & opportuna faciendi & exercendi que ipsimet Constituentes & Communitatem predictam representantes, facerent & facere possent, si semper presentes & perfonaliter interessent, etiam si exigant mandatum magis speciale. Super quibus omnibus & fingulis, ipsi Constituentes concesserunt dictis suis Procuratoribus, & ab ipsis substituendis, & cuilibet ipsorum, in solidum, plenam & liberam potestatem, speciale atque generale mandatum, ita quod generalitas, specialitati, nec e contra, non derroget; Promittentes prenominati Constituentes unanimiter, bona side eorum, & sub obligatione omnium bonorum dicte Civitatis, Universitatis, & Communitatis ejusdem, & singulorum ipsorum, quorumcunque, michi

michi subscripto Notario, stipulanti & recipienti, more publice persone, vice, nomine & ad opus quorum interest de presenti, & interesse poterit in futurum, se ratum & sirmum habituros, omne id & quidquid, per dictos suos Sindicos & Procuratores, vel eorum alterum, & substituendos, ab eis aut altero ipsorum actum, gestum, dictum, tractatum, seu procuratum fuerit in premisis, & circa premissa cum deppendentibus & emergentibus ex ipsis, nec non judicio sisti, judicatum folvi, cum suis clausulis, opportunis, universis; Relevantes & relevare volentes dicti Constituentes dictos Sindicos & Procuratores suos, & quemlibet ipsorum, & substituendorum unum vel plures, ab eis, vel altero ipsorum, ab omni onere satisdandi, Constituentes se fidejussores, & se obligantes pro predictis suis Sindicis, & Procuratoribus, & substituendis ab eis, vel altero ipsorum, erga me Notarium subscriptum, ut supra stipulantem. De & super omnibus, & singulis premissis attendendis, cum juramentis & obligationibus, ac renunciationibus, ad hec necessariis, & voluerunt dicti Constituentes, per me Notarium subscriptum, de premissis sieri publicum Instrumentum, unum vel plura, & tot quot fuerint necessaria. Data & acta fuerunt premissa Gebennis, infra Claustrum Ecclesie predicte loco solito ad actus predictos fieri, presentibus testibus vocatis ad premissa & rogatis, cum prenominatis Constituentibus, videlicet Johanne Pache, & Gerardo Gardelli.

Subsequenter anno & Indictione quibus supra, die vero decimanona mensis Maii, personaliter constituti providi viri & honesti, Dominus Aymo Salanche, Petrus Gaillardi & Nichodus de Vigier Consindici & Procuratores, Civium, Burgensium, & Incolarum dicte Civitatis, Johannes Gay, Georgius de Sancto Michaele, Johannes Gavid, Franciscus de Vigier, Johannes de Wachio, Franciscus Monachi, Nicodus de Maresto, Franciscus de Stabulo, Anthonius de Versoya, Johannes Barberii Epicerius, Jacobus de Rotulo, Johannes Servonay, Stephanus Perolerii, Petrus Pageti Macellarius Senior,

nior, Petrus Pageti junior macellarius, Stephanus Viramolini 1420. macellarius, Johannes Rayfon greator, Johannes Boni, Johanne Stephanus de Vyu faber, Anselmetus de Fonte bourserius, Roletus Chopini Sutor, Marmetus Crispini piscator, Petrus Piliodi, Johannes Manerii pellicerii, Petrus de Corberia condurerius, Marmetus Troulet sutor, Berthetus de Quarro, Petrus Petignon sutor, Amedeus de Nanto Notarius, Nicodus de Aeria, Oudriodus Heremite, Henricus Sermon, Jacobus de Peymes, Guigo de Curia poterius, Johannes & Jacobus de Fonte fratres mercatores, Petrus de Riombosson, Johannes de Strata broderius, Johannes Lombardi alias Peti., Anselmetus Peronat Marescallus, Johannes Basterii Junior, Marmetus de Wouslans, Johannes Chiclart, Petrus Peligot, Nicodus Crochart, Andruetus de Bernay, Petrus Pequolat, Petrus de Planchia, Franciscus Bochet habitator Gebennensis, Amedeus Petardi, & Robertus Roux Cives, Burgenses, & Incole dicte Civitatis, & quamplurimi alii, in magna multitudine populi, concives, burgenses, & incole dice Civitatis, ad cridam dicte Civitatis & sonum campane Ecclesie Gebenn., loco publico & solito convocati, ut moris est, ibidem consilium generale facientes seu representantes communitatem & universitatem dicte Civitatis, & de negotiis dicte Civitatis tractantes inter cetera que peregerunt, volentes officium Sindicatus & Procure dictorum Domini Aymonis Salanche, Petri Gaillardi, Nichodi de Vigier, & Johannis de Justier, Sindicorum & Procuratorum suorum, in suo robore firmitatis, permanere, & non in aliquo derogare. Igitur ipfi Cives, Burgenses, & Incole, cum dictis Sindicis & Procuratoribus suis, in multitudine predicta constituti scienter & sponte, nominibus suis, & aliorum Civium, Burgenfium & Incolarum habitantium Gebenñ., absentium & nomine dicte Universitatis & Communitatis, unanimiter, communi consensu, & voluntate, nemine discrepante, ex eorum certa scientia & voluntate, dictos Sindicos & Procuratores eorum, ut supra constitutos, tam presentes, quam absentes, una cum Sindicatu & officio procure eorum, ipsis Sindicis

I.420.

Sindicis & Procuratoribus concessis & attributis, ut in supra scripto Instrumento expressum est, eo modo, via, jure, quibus melius potest fieri, intelligi sive dici, rata & grata habendo, omnia & fingula, gesta & facta, quovis modo per eos, sive duos, vel unum, ex eis, a tempore constitutionis, & quo onus Sindicatus & Procure susceperuut, & juramentum prestiterunt, maxime convocato generali Confilio in dicto Sindicatus & Procure officio, quatenus opus est, confirmaverunt, ratifficaverunt & approbaverunt, & promiserunt unanimiter, & una voce, bona fide eorum & sub obligatione bonorum quorum supra, michi subscripto Notario stipulanti & recipienti, ad opus, omnium & singulorum quorum supra, supra & infrascripta, omnia & singula rata habere, perpetuo tenere, & non contra facere vel venire; sub omni renunciatione juris & facti pariter & cautele, & quod possint fieri Litere & Instrumenta, quandocunque, & quotienscunque ad instantiam cujuscunque, cujus intererit vel interesse poterit, ad dictamen sapientis, facti substantia non mutata, etiamsi semel vel pluries suerint grofsata. De quibus omnibus & singulis voluerunt prenominati Constituti per me subscriptum Notarium, fieri publicum Instrumentum, unum, & plura, & tot quot fuerint necessaria. Acta fuerunt hec Gebennis, infra Claustrum Ecclesie Gebenni, loco folito in talibus, presentibus Venerabilibus viris Dominis Radulpho de Porta sacre Theologie Professore, Jacobo de Montouz Preposito, Johanne de Arenthone Cantore, & Amedeo de Arenthone Canonicis dicte Ecclesie, testibus ad premissa vocatis & rogatis, meque Anthonio Fontanelli de Monte, Gebenñ. Dioceseos, Notario publico, auctoritate Imperiali, Curieque Domini nostri Episcopi, jurato, qui premissis omnibus & fingulis, presens fui, hoc Instrumentum rogatus, recepi, & in hanc publicam formam redegi, fignisque meis michi solitis, fideliter fignavi & tradidi requifitus. Nomina autem & cognomina omnium & fingulorum Civium, Burgensium & habitatorum singularum parrochiarum predicte Civitatis Gebensi., & Suburbiorum ejus, fingulariter & in eorum propriis domibus & ha& habitationibus ad premissa, prout ex relatione Curatorum & Vicariorum superius descriptorum constitit vocatorum, sequentur per ordinem.

ET PRIMO de Parrochia Beate Marie Magdalenes, Nyco-

letus de Castro novo, &c.

SEQUUNTUR nomina Parrochianorum Parrochie Sancti

Germani, Bartholomeus Lombardi Legum Doctor, &c.

SEQUUNTUR nomina & cognomina Parrochianorum Ecclesie Sancte Crucis, Petrus de Moliis, &c.

SEQUUNTUR nomina & cognomina Parrochianorum Bea-

te Marie Nove, Mermetus Pernerii, &c.

SEQUUNTUR nomina & cognomina Parrochianorum Ec-

clesie Sancti Gervasii, Mermetus de Combis, &c.

SEQUUNTUR nomina & cognomina Parrochianorum Ecclesie parrochialis Sancti Leodigarii extra muros Civitatis Gebennensis, Roletus de Aeria, &c.

SEQUUNTUR nomina & cognomina Parrochianorum Sanc-

ti Victoris, Reymondus de Sancto Victore, &c.

Acta fuerunt hec Gebenñ. anno, Indictione, hora, die, menfe, loco & Pontificatu predictis, Presentibus ad hec Nobilibus
& magne circunspectionis viris, Dominis Johanne de Arenthone Cantore, Amblardo de Jannulla, Ancelmo de Chesenay, & Amedeo de Arenthone Ecclesie Gebenñ. Canonicis.
Nec non Magistris Radulpho de Porta Sacrista Ecclesie Vivariensis, & fratre Johanne de Sancto Thoma, Ordinis Augustinensis Sacre Theologie Professoribus, Symone Botheux Licentiato in Decretis, Decano Ecclesie Sancti Audemari, de
Sancto Audomaro Morinensis Dioceseos ac Archidiacono Ecclesie Vapincensis, Johanne de Wastina Magistro in artibus,
& Bacallario in decretis ac Canonico Ecclesie Tornacensis, Johanne Grenerii, alias Russi, Bacallario in decretis, Archidiacono Ecclesie Bisuntinensis, cum pluribus aliis testibus, ad premissa vocatis specialiter, & rogatis.

I420.



Et ego Johannes du Bruille Clericus Noviomensis Dioceseos Licenciatus in Decretis ac publicus Apostolica & Imperiali auctoritatibus Notarius, quia premissis omnibus & singulis, dum sic ut premittitur, per prefatum Reverendissimum in Christo Patrem Dominum Patriarcham & Administratorem, ac predictos Sindicos & Procuratores, Civesque & Habitatores resserventur, narraren-

tur, proponerentur, dicerentur, requirerentur, responderentur, consulerentur, tractarentur, concordarentur & inter se convenirent, componerenturque concluderentur, ordinarentur, statuerentur, promitterentur, jurarentur, agerentur & sierent, una cum prenominatis testibus ac Notariis publicis infrascriptis, presens intersui, eaque sic resservi, narrari, proponi, dici, requiri, responderi, consuli, tractari, concordari, conveniri, componi, concludi, ordinari, statui, promitti, jurari, agi & sieri, vidi & audivi.





Et ego Johannes de Vado Clericus Aurelianensis Dioceseos publicus auctoritate Apostolica Notarius, &c.

I NI



Nicolaus Chevrier Diaconus Laudunensis Dioceseos, Magister in Artibus, & Publicus &c.



Et Anthonius Fontanelli de Monte, Gebenn. Dioceseos. &c.

## LII.

Bulla Imperatoris Sigismundi, anno 1420. concessa.

Coll. cum Origin.

CIGISMUNDUS Dei gracia Romanorum Rex, semper Au- 1420. gustus, ac Hungarie, Bohemie, Dalmatie, Croatie &c. Voyex Tom. 1. pag. 79. Rex. Notum facimus tenore presentium, Universis, Licet in an Texte. prosequendis comodis, & dirigendis prosectibus nostre Celsitudinis Clementia, ex innata sibi bonitate, ad universos sacri Romani Imperii fideles, quadam generalitate sit inclinata, illo-X 2

rum tamen precipue procurandam pacis amenitatem se sentit debitricem nostra Serenitas, qui facri Romani Imperii infignia supposita existunt, quorumque Regalia a sacro Romano Imperio dependent, sub cujus alis, in quietis, dulcedine merito respirare debent, & eos ex quodam debito, in suis libertatibus, tenemur confovere sane cum Ecclesia Gebennensis insigne membrum facri Romani existat Imperii, nobisque & eidem Imperio sit immediate subjecta, ita quod inter nos & dictam Ecclesiam, nullus possessor medius invenitur, ipsiusque Pastores & Gubernatores ipforum Regalia à nobis & facro Romano Imperio recipere & recognoscere teneantur; Cujus etiam Administrator, Reverendus in Christo Pater, Dominus Johannes Patriarcha Constantinopolitanus, Princeps, devotus noster dilectus ad presens existit. Nos vero habentes respectum, ad multa bonitatis & virtutum merita, quibus prefatum Dominum Johannem refulgere comperimus, Ipsum, & ipsius Ecclesiam Gebennensem, cujus Administrator existit, cum omnibus & fingulis suis bonis, juribus, exempcionibus, Civitate Gebennensi, Villis, Oppidis, Castris & hominibus, in nostram, & Imperii facri proteccionem recepimus specialem, imo recipimus per presentes, volentes, & expresse mandantes universis & singulis Principibus, Baronibus, Nobilibus, Militibus, Clientibus, Capitaneis, Presidibus & Officialibus, ac alterius cujusque status, gradus condicionis & dignitatis, hominibus, & fignanter Illustrissimo Amedeo Duci Sabaudie, firmiter & districte, quatenus prefatum Dominum Johannem, & Ecclesiam Gebennensem, ipsiusque homines & subditos, de cetero nequaquam invadant, dampnificent, impediant, aggravent seu perturbent, quin pocius ipsos sub proteccione alarum nostrarum, & sub salvaguardia & tuicione nostris, in pacis amenitate, & in ipsorum libertate, manere permittant, prout nostram & Imperii facri indignacionem gravissimam, voluerint arctius evitare, presentium sub nostri Regalis Sigilli appenso testimonio literarum. Datum in Monasterio Aule Regie, prope Pragam, Anno Domini M. CCCC. XX. Sexta die Iunii; RePOUR L'HISTOIRE DE GENEVE. 165

Regnorum nostrorum anno, Hungarie xxxiv. Romanorum vero. X: Dissault Complete Breit to bang to bong strop recess

Sur le repli : Ad Mandatum Domini Regis; Michael Canonicus Pragenfis. And and and the many advance of the sale

Le Sceau de l'Empereur pend au bas de l'Acte.

#### LIII.

Juramentum Johannis Brevis, Coxa, Episcopi Gebennensis, de tuendis Franchesiis, anno 1422.

Coll. cum Origin.



IN nomine Domini Amen. Per hoc presens publicum Instrumentum, Voy. Tom. I. cunctis appareat evidenter, quod anno pag, 80.

a Nativitate Domini millesimo CCCC. aux Notes. vicesimo secundo, Indictione quindecima, cum eodem anno sumpta, die vero vicesima secunda mensis Octobris, in

mei Notarii & testium subscriptorum presentia personaliter constituti, Reverendus in Christo Pater & Dominus, Dominus Johannes, Divina providentia pridem Ecclesie Parisiensis electus, & confirmatus, translatusque ad Ecclesiam Gebenn., ipsiusque Ecclesie Gebenn. ex dictà translatione Episcopus & Princeps, ex una parte, & Honorabiles viri, Johannes Gay, Henricus Sermon, Johannes Durandi, & Petrus Pecollat, Sindici & Procuratores Civium, Burgenfium & Incolarum Communitatis dicte Civitatis Gebenn, ex altera: Dictus autem Dominus Episcopus & Princeps, coram me subscripto Notario, more publice persone stipulantis & recipientis vice, nomine & ad opus dictorum Civium, Burgenfium & Incolarum ipsius Civitatis, & omnium quorum interest & intererit in futurum, & testibus subscriptis, instantibus prefatis Syndicis & Procuratoribus, Syndicario & Procuratorio quo supra nomine, inherendo vestigiis

1422.

predecessorum suorum, scienter & sponte manibus apertis palmis ambabus conjunctim positis supra Missale, existens super magnum Altare dicte Ecclesie Beati Petri Gebenni., ipso Missali apperto, & ymagine Crucifixi apparente in dicto Missali, promisit juramento suo corporaliter prestito, se manutenturum & observaturum totaliter & omnino, omnes & singulas Franchesias, usus & consuetudines, ac bonos mores, scriptos & non scriptos, que hactenus qualitercunque introducti fuerunt & semper observati in dicta Civitate Gebenñ., prout & quemadmodum, dictis Civibus, Burgensibus & Incolis, à predecessoribus ipsius Domini Episcopi & Principis, concessi fuerunt, & in dicta Civitate observati, juxta ipsarum libertatum Franchesiarum, usuum & consuetudinum quorumcunque capitulorum & punctorum continentiam pariter & tenorem; De quibus omnibus & fingulis dicti Syndici & Procuratores, nominibus quibus supra, pecierunt sibi, per me subscriptum Notarium fieri presens Instrumentum, unum & plura, & tot quot fuerint necessaria, ad opus dictorum Civium, Burgensium & Incolarum. Acta fuerunt hec infra predictam Gebenn. Ecclesiam, presentibus Religioso Domino Philiberto de Leysons, Priore Prioratus Sti. Johannis Gebenn., Venerabilibus viris, Dominis Jacobo de Monthoux Preposito, Johanne de Arenthone Cantore, Ansermo de Cheynay, Johanne de Lenthenay Canonicis Ecclesie predicte, Roleto de Gittr. Domicello, Domino Mermeto Tissot Presbytero, Mermeto Fabri Clerico dicte Ecclesie, Bertheto de Quarro, pluribusque aliis Canonicis, Presbyteris & Clericis dicte Ecclesie, testibus ad premissa vocatis & rogatis, meque Anthonio Fontanelli de Monte, Gebennensis Diocesis, Notario publico auctoritate Imperiali Curieque dicti Domini Episcopi & Principis jurato qui premissis omnibus & singulis presens sui, hoc Instrumentum publicum rogatus recepi, scripsi & in hanc publicam redegi signisque meis michi solitis signavi sideliter & dedi requisitus. Idem Dominus Fontanelli.

NB. Ici est le même Signet qui est au commencement du pre-LIV. sent Acte.

## E V.

Ratificatio duorum Instrumentorum in acquisitionem Territorii Vernetorum, & Cessio Superioritatis dicti Territorii, à Duce Sabaudia, Anno 1446.

Col. cum Origin.

Udovicus Dux Sabaudie, Chablaysii, Auguste, Sacri 1446. Romani Imperii Princeps Vicariusque perpetuus, Marchio Voy. Tom. I. in Ytalia, Comes Pedemontium & Gebennensis, Baro Vuaudi pag. 85. & Foucigniaci ac Nycie & Vercellarum Dominus; Universis aux Notes. serie presencium facimus manifestum; quod oblatis coram nobis, duobus publicis Instrumentis presentibus annexis, parte Venerabilium Vicariorum Episcopalium, Ecclesie, & dilectorum Sindicorum Civitatis Gebenn. humiliter supplicantium, contenta in eisdem, per nos laudari & confirmari, ac imperpetuum, juxta mentem & tenorem ipsorum Instrumentorum, ad bonum publicum Ecclesie & Civitatis predictarum, visisque dictis Instrumentis, & post modum super eis rehabito personali colloquio, cum Sanctissimo Domino nostro Papa Felice quinto, genitore meo metuendissimo, cui supradicte Ecclesie Gebenn. administracio nunc incumbit, & exinde de sua plenius informati voluntate, demumque participato super his Procerum nostrorum consilio, certis etiam causis, & respectibus, nos rite moventibus, & presertim singulari contemplacione prefati Sanctissimi Domini nostri Pape, cui precunctis viventibus in hiis & aliis possibilibus, complacere volumus ut tenemur. Ex nostra certa scientia, pro nobis & nostris, duos Contractus, videlicet Transactionis & Emptionis, in dictis duobus Instrumentis, presentibus annexis annotatos, cum suis omnibus & singulis capitulis, punctis, & clausulis, prout ibidem describuntur, predictis Ecclesie & Civitati, laudamus, approbamus, pariter & confirmamus, omneque Jus feudi, directi Dominii, meri & mixti Imperii; Superioritatis & Ressorti, in & super rebus predictis & possessionibus, in predictis Instrumen-

tis, specifficatis & limitatis, nobis pertinens, eidem Ecclesie Gebenn. in perpetuum relinquimus, & quictamus. Datum Gebennis, die decima fexta Maii, Anno Domini millesimo quatercentesimo quadragesimo sexto.

Per Dominum present. Dominis Varanbonis Comite Rupp.

Guillelmo Domino Cuilie.

Petro de Grollea.

Tacobo de Valepergia.

Johanne Marescalli Thesaurario Sabaudie.

Et Stephano Rosseti ex Magistris Computorum.

Lestelley.

Le Sceau pend au bas, mais est effacé.

#### L V.

Litera Declarationis Subventionis Armigerorum, per Civitatem Gebenn., Domino Papa Felici factam, processisse liberaliter & ad consequentiam trahi non posse, anno 1448.

Coll. cum cop. Vidim.

Voy. Tom. 1.

ELIX Episcopus, servus servorum Domini, ad suturam rei memoriam. Provisionis nostre debet provenire subsidio, ut ea que ob honorem nostrum ac Sedis Apostolice, pag. 86. 11d10, ut ea que ob nonoten normaniam, in damau Texte & & tuitionem persone nostre, liberaliter processerunt, in damnosam & iniquam non trahantur consequentiam tempore procedente. Pridem fiquidem dilectos filios, Syndicos, Cives, Burgenses, & Commutatem Civitatis nostre Gebenn, que sub regimine & administratione nostris in presentiarum existit, pro nostri conservatione, nec non Civitatis Lausannensis, in qua tunc, cum Curia nostra residebamus, prout adhuc residemus, propter imminentia & occurentia (proch dolor) guerrarum hiis in partibus pericula, ut de certo armigerorum & sagittariorum numero providere vellent, per certas literas nostras, duximus hortandos pariter & rogandos, qui hujusmodi literis & hortationibus nostris favorabiliter annuentes, de gratia nobis & merito accepta armigerorum subvenerunt comi-

comitiva. Cum autem à nonnullis, verti posset in dubium, 1448. subventionem hujusmodi in consequentiam nocivam, & libertatum ejusdem Civitatis non modicam offensivam, ac ad insuetam servitutem trahi posse in suturum: Nos qui de ipsa subventione, esse non debemus immemores, quibuscunque nocumentis & indemnitatibus ipforum Syndicorum, Civium, Burgensium & Civitatis obviare cupientes, ac eis de impenso nobis subsidii ac subventionis, plurimum grato obsequio paterno, & syncero affectu regratiantes, auctoritate Apostolica, tenore presentium & ex certa scientia nostra declaramus, & in veritate attestamur, quod subsidium & subventio hujusmodi, non ab aliquâ servitute, sed mera eorum filiali & amicabili liberalitate, etiam preter quamcunque consuetudinem, & absque eo quod ad id teneantur, processerunt. Decernentes eosdem Syndicos, Cives, Burgenses, & Communitatem ac eorum Successores, ad talia, nisi de eorum beneplacito minime teneri, nec astrictos fore, sed in eorum antiquis libertatibus, fine earum lesione remanere debere, nec premissa in consequentiam, per quemvis trahi sive allegari posse in futurum, nonobstantibus hujusmodi subsidio & subventione cœterisque contrariis quibuscunque. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre declarationis & constitutionis infringere, vel & ausu temerario contrariare si quis autem hoc attentare presumpserit, indignationem Omnipotentis Dei & Beatorum Petri & Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum. Datum Lausanne XIIII. Kal. Martii Anno à Nativitate Dñi. M. CCCC. XLVIII. Pontif. nostri anno VIII.

G. de Curia.

Io. Marende.

#### LVI.

Litera Regis Francia, quibus declarat Cives & Incolas Gebenn., non esse comprehensos in Marchis & Represaliis contra Sabaudos.

Collat. cum Origin.

HARLES, par la grace de Dieu Roy de France, à tous ceulx qui ces presentes Lettres verront, salut. Humble Pag. 86. Note (p). fupplication de nos chiers & bien Amez les Chappitre, Cinditz Conseil, & Communauité de la Ville & Cite de Geneve, avons receue, contenant, que ladicte Ville & Cite de Geneve, & les Chasteaulx & Chastellenies de Thye, Piney, & Jussie, appartenans à l'Evesque Prince dudict lieu de Geneve, ne sont en riens subgiez, de nostre tres chier & tres ame Cousin le Duc de Savoye, en Justice, Seigneurie, ne aultrement, mais sont nuement subgiez en Ressort & Souverainete, de l'Empereur, & non d'autre, comme par Lettres anciennes, Sentences, Jugemens, & Exploiz, peut & pourra apparoir. Et combien que, à ces tiltres & moyens, les diz Supplians ne puissent & ne doyent estre comprins es marques, contremarques, ne reprinsailles jugees & octroyees par Nous, ou nos Juges & Officiers, contre nostre dict Cousin de Savoye & ses Subgiez, & que, a ceste cause on ne puisse arrester leurs personnes, ne leurs biens, ne les molester ou travailler en aucune maniere. Ce nonobstant, soubs umbre d'aucunes marques, contremarques, ou reprinsailles, par Nous ou nos Officiers donnees, & jugees contre nostre dit Cousin, & ses Pays & Subgiez, on sest efforcie & efforce ton de jour en jour, de les arrester & empescher & leurs biens, de les comprendre es dictes marques, contremarques, & reprinsailles, données contre nostre dit Cousin de Savoye; Et se doubtent, que es autres marques, contremarques, ou reprinreprinsailles, qui par nous ou nous Officiers, seroyent oc- 1455. troyees, que on les y veuille comprendre, & leur donner empeschement en leurs personnes, ou en leurs biens, qui seroit en leur tres grant grief, prejudice & dommaige, se, sur ce ne leur estoit pourveu, de remede convenable. Pourquoi, Nous ces choses considerees, & pour consideration des bons & louables services, que les diz Supplians nous ont faiz, & à nos Ambaxadeurs, par nous envoyes en ladice Ville de Geneve, & autres nos gens & Officiers, & pour plufieurs autres causes raisonnables a ce nous mouvans, avons octrove & octroyons ausdiz Supplians, de grace especial, par ces Presentes, que, es marques, contremarques, ou reprinsailles, qui ont este ou temps passé, ou seroyent ou temps avenir, faites & adjugees, par nous, ou nos Juges ou Officiers, de par Nous, contre nostre dit Cousin de Savoye, en ses Pays & Subgiez, lesdiz Supplians ne soyent en riens comprins, & que, soubs umbre des dictes marques, contremarques, ou reprinsailles, octroyées ou a octroyer, ores ou pour le temps avenir on ne les puisse arrester, molester, ou empeschier, en corps, ne en biens, ne autrement en quelque maniere que ce soit, sinon que lesdictes marques, contremarques, ou reprinsailles, soyent expressement & nommeement donnees & jugees, contre lesdiz Supplians, ou aucun deulx, & que tous empeschemens, qui a ceste cause auroyent este, ou leur seroyent mis ou donnes, en leurs personnes, ou en leurs biens, soyent mis à plaine delivrance. Si donnons en mandement, par ces Presentes, aux Seneschaulx de Tholouse, Carcassonne, & Beaucaire, au Bailly de Mascon, Seneschal de Lyon, au Juge de la Court de nostre petit Seel de Montpelier, & à tous nos autres Bailliz, Juges & Justiciers, ou a leurs Lieuxtenans, presens & avenir, & a chaseun deulx, si comme a lui appartiendra, que, de noz presens Octroy, Franchise, Quictance & exemption, facent, souffrent, & laissent lesdiz Supplians, & autres Habitans es dictes Ville & Cite de Geneve, & Chastellenies devant dictes, presens & avenir, joir & user, plai1455. plainement & paisiblement, sans leur faire meetre, ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donne, aucun arrest, dommaige, destourbier, ou empeschement, au contraire; ains se fait, mis ou donne leur estoit, le mectent ou facent mectre tantost & sans delay, a plaine delivrance. Car ainsi nous plaist il, & voulons estre fait. En tesmoing de ce, Nous avons fait mectre nostre Seel a ces Presentes. Donné à Montquoquier le unziesme jour de Decembre, l'an de grace mille quatre cent cinquante cinq, & de nostre Regne le trente quatriesme.

Sur le repli: Par le Roi en son Conseil. Le Comte.

Le grand Sceau du Roi, en cire jaune, pend au bas de l'Acte.

## L V I I.

Litera Episcopi, quod Cives non teneantur de exeundo cum armis, Civitatem, 1477.

Coll. cum Origin.

Voy. Tom. I.

TOHANNES Ludovicus de Sabaudia, Sancte Romane Ecclesie Prothonotarius, in Spiritualibus & temporalibus Eccle-AUX Notes. sie & Episcopatus Gebenn. Administrator perpetuus, auctoritate Apostolica specialiter deputatus, suscepta regimini, insignis Ecclesie Gebenn, auctoritate Sedis Apostolice, cura nos continua pulsat instancia, ut solicitudinis debitum exhibeamus, ne Cives, Incole, & subdicti districtus & Civitatis nostre, rerum temporalium pro maxime premantur vel angarientur incommodis; Quum igitur a paucis citra diebus, nonnulli predones, ac patriam Illustrissimorum Dominorum Ducis Sabaudie, & Comitis Rotundi - montis, Nepotis & Eratris nostrum secundum carnem, grassatores & invasores, sua violenta manu armata a certis ligis Bergarum puta, Friburgi, de Berno, Soloduro, Lucerna, & aliis certis Confederatis, numerose & catervatim insurrexissent, & per Comitatum maxime Vaudi

& Chablaisii hinc inde vagantes, sine tamen justa causa, 1477. opida infignia & suffultu invalissent, & prede & incendio, proh dolor, dediffent, cedes in homines & mulieres infontes, innumerosas perpetrantes, nos tunc de premissis certificati, per nostros Cives & Incolas Civitatis nostre & Suburbiorum ipfius, ac totius Ecclesie districtus, tales insolentias repelli, coadjuvare volentes, iplos subdictos supradictos, ad arma provocantes, & excitantes, ut ipsis predonibus & invasoribus etiam extra districtum, longe, & Juriditionem nostre Civitatis & Ecclesie occurerent, & se manu armata opponerent, & talibus invasoribus pro suo posse resisterent; Qui Cives, Incole, Civitatis & Suburbiorum predictorum nostrorum habitatores, & Ecclesie nostre subdicti, ad id minime teneri, jure communi, ac certa declaratoria Bulla, fimili in cafu, per sanctissimum Dominum & avum nostrum Dominum Felicem Papam, fibi concessa, dicentes & asserentes. Quibus visis & auditis, ac super premissis deliberatione ac consilio & consensu Venerabilis nostre Ecclesie Capituli, ad hec specialiter congregati, prehabitis, auditis, & intellectis circa premifsas Cavalcatas & alia onera, de quibus supra, & ex illis dependentia; Ex nostra certa scientia decrevimus - declaravimus & ordinavimus, ipsos Cives & Incolas Suburbiorum nostrum, & homines occasione Juriditionis nostre Ecclesie subdictos, ad tales Cavalcatas & preparationes in armis, five quocunque armorum exercicio, pro defensione cujusvis loci vel persone alterius, quam ipsius Civitatis & nostri Suburbiorum & Territorii dicte Civitatis nostre, minime teneri, neq; per nos successoresve Episcopos, ad arma capessenda, sive se ad arma preparandi, in armis exeundi, dictos subditos nostre Juriditionis & Ecclesie, nullo modo per nos sive alium nomine nostro, conjunctim, sive separatim, directe vel indirecte, quacunque pena five cohactione posse compelli, artari. Sive quodcunque mandatum fieri; Et si a quocunque contra premissa, aliquid, quacunque occasione vel causa presumeretur, illud pro posse, velle, defensare & prohibere conaremur; Ip-

sos nostros Cives & Suburbiorum, infra Juriditionem & dis-1477. trictum Incolas, circa premissam declaracionem nostram & ipsius avi nostri Pape Felicis, Bullam nobis exhibitam tuheri & defendere perpetue volentes & anhelantes, neque contra premissa, aliquave premissarum contra veniemus, faciemus, sive attemptabimus, sed omnia & singula premissa in verbo veri Administratoris & Prelati perpetue servabimus & observari faciemus. Datum Gebennis, in domo bene dilecti Civis nostri, Compatris & Confiliarii, Aymonis de Versonay, die xxII. Novembris, anno Domini M. CCCC. LXXVII. sub figillo Camere nostre rotundo, & signeto manuali dilecti Secretarii nostri Glaudii Viennensii subsignati in testimonium premissorum, presentibus ibidem Venerando & Nobilibus viris, Domino Petro de Viriaco Canonico Gebenñ., Petro de Chissiaco dicto le Conte, & dicto Aymone de Versonay, Consiliariis nostris dilectissimis, ad premissa astantibus.

Johés. Ludovicus.

Idemq. Viennensii.

Per dictum Dum. Administratores.

Le Scean de l'Evêque pend au bas de l'Afte.

## LVIII.

Littera Concessionis Territorii Philiberto Ducis Sabaudie, cum Declaratione ejusdem Ducis in favorem Episcop. & Eccles. Gebenn. super Territorio ipsi concesso, anno 1498.

Coll. cum Origin.

1498. Voyex Tom. 1. pag. 101. au Texte. PHILIBERTUS Dux Sabaudie, Chablaisii & Auguste, sacri Romani Imperii Princeps Vicariusque perpetuus, Marchio in Ytalia, Princeps Pedemontium, Comes Gebennesii, & Baugiaci, Baro Vaudi, Gaii & Foucigniaci, Nicieque, Vercellarum & Friburgi &c. Dominus, Universis serie presen-

1498.

tium fieri volumus manifestum; Quod per exercitium Juridicionis quod nos & confilium nostrum tecerimus & faciemus in Civitate Gebennarum per tempus quo in eadem presencialiter nos & Consilium nostrum predictum residebimus, de speciali concessione Reverendi in Christo Patris & benedilecti fidelis Confiliarii nostri Domini Aymonis de Montefalcone, Episcopi Laufannensis, Administratoris Illustris & Reverendi Fratris nostri carissimi, Domini Philippi de Sabaudia, electi & commendatarii perpetui Ecclesie & Episcopatus Gebennarum, non intendimus nec volumus derogari alicui Juridicioni ipsius Reverendissimi Fratris nostri & ejus Administratoris predicti & Ecclesie Gebennensis, nec per ipsum excercitium nobis quicquid acquiri juris. Has in premissorum testimonium concedentes. Datas Gebennis, die quinta mensis Martii, anno Domini millesimo, quatercentesimo nonagesimo octavo.

Presentibus Dominis

Illustribus Reymundo . . . . . Sabaudie.

Comite de Villariis. G. Domino Castanetis. Cubernatore Breffie. Ao. de Gingino.

Domino . . . Presidente. Guillelmo Domino Gellerie.

Jordano de Challes

P. Gorrati Collateralis.

Amedeo de Challes. Magistro Hospicii.

Brunet.

NOS AYMO DE MONTEFALCONE miseratione Divina Episcopus Lausannensis & Princeps Administrator que in spiritualibus & temporalibus Ecclesie & Episcopatus Gebennensis auctoritate Apostolica deputatus, cunctis facimus manifestum; Quod nos visis licteris dominicalibus presentibus annexis & earum serie mature considerata, ne dessectu prestandi territorii que inibi per magnificum Confilium cum Illustrissimo Prin-

cipe

1498. cipe Domino nostro Sabaudie Duce judicialiter aguntur vitio subjaceant nullitatis, prout nec decens arbitrandum est ipsum territorium pro causis audiendis, examinandis, cognoscendis & fine debito terminandis ac aliis actibus judicialibus fiendis, dummodo pena sanguinis non existat insligenda, eidem magnifico Confilio prebemus per presentes duraturas quandiu ipsum Dominum nostrum ejusve prefatum Consilium in hac Civitate permanere contingerit; Has licteras nostras in testimonium premissorum concedentes. Datas Gebennis die decima Mensis Martii, anno Domini millesimo quatercentesimo nonagesimo octavo.

Per prefatum Dominum Administratorem.

Viennoys.

Les deux Actes ci-dessus sont liez ensemble; au bas on voit le Sceau du Duc de Savoye & celui de l'Evêque de Lausanne,

## LIX.

Declaratio Serenissimi Caroli Sabaudia Ducis, circa Territorii concessionem, Anno 1508.

Collat. cum Origin.

1508. Voy. Tom. 1. pag. 110.

/ AROLUS Dux Sabaudie, Chablaysii, & Auguste, Sacri Romani Imperii Princeps, Vicariusque perpetuus, Marchio in Ytalia, Princeps Pedemontium, Comes Gebennesii & Baugiaci, Baro Waudi, Gay & Faucigniacii, Nicieque, Vercellarum &c. Dominus. Universis serie presentium sieri volumus manifestum, quod per exercicium, Juridicionis quod nos & Confilium nostrum fecerimus & faciemus in Civitate Gebennarum, per tempus quo in eadem presentialiter nos & Consilium nostrum predictum residebimus, de speciali concessione, Reverendi in Cristo Patris & benedilecti sidelis Consiliarii nostri Domini Aymonis de Montefalcone Episcopi Lausannensis, Administratoris Illustris & Reverendissimi Fratris nostri

nostri Carissimi Domini Philippi de Sabaudia Electi & Com- 1508. mendatarii perpetui, Ecclesie & Episcopatus Gebennarum, non intendimus nec volumus derogari alicui Juridicioni ipsius Illustris & Reverendissimi Fratris nostri, & ejus Administratoris predicti, & Ecclesie Gebenn, nec per ipsum exercicium nobis quicquam acquiri juris. Has in premissorum testimonio concedentes. Datas Gebennis die septima mensis Aprilis, millesimo quingentesimo octavo.

Presentibus, D. R. L. de Gormodo.

Episcopo Maurianensi.

Lud. Barone Mio.

Comite Monét

Marescallo Sabaudie.

A. de Gingino.

Dno. Dyvone Preside.

Jano de Duyno.

Dno. Vällysse.

Magno Scutifero.

Ludco, de Alvea.

Preside Sabaudie.

Augo. de Azellio.

Jeronimo Agacia.

Jaffredo Passerii.

Advocato Fiscali Generali.

Le Scean du Duc est pendant au bas de l'Aste.

De Graciis.

#### LX.

Traité d'Alliance entre BERNE, FRIBOURG & GENEVE, conclu à BERNE en l'Année 1526.

Traduit de l'Original Allemand.

AU NOM DE LA SAINTE ET TRÈS HAUTE TRINITÉ, DIEU LE PERE, LE FILS ET S. ESPRIT, AMEN.

1526. Voy. Tom. I.

TOus, les Avoyers de Berne & Fribourg, d'une part; Et Nous, les Sindics, Conseil & Bourgeois de la Ville & Communauté de Geneve, de l'autre: Faisons savoir à tous ceux qui, desormais, verront la presente Lettre, ou l'entendront lire; Qu'après une mûre déliberation & un consentement unanime, portez principalement par les motifs d'une bonne amitié & ancien voisinage, de même que par la situation de nos Villes, Païs, Contrées, Hommes & Mandemens, afin de nous maintenir en paix & en tranquillité, doresnavant, dans les possessions & les Droits que Dieu nous a donnez; Nous, Avoyers, Sindics, Conseils, Bourgeois & Communautés des Villes de Berne, Fribourg & Geneve, nous nous sommes reçûs fincerement & loyalement dans chacune de ces trois Villes pour nous & nos Successeurs & ceux des nôtres, qui habitent dans lesdites Villes, en Bourgeoisie, comme nos Mœurs, nôtre Droit, nôtre Liberté, nos louables & anciennes Coûtumes nous donnent le pouvoir & l'autorité de le faire; En vertu dequoi nous nous recevons reciproquement & de bon gré, pour Combourgeois: En sorte, que nous jurons à Dieu & aux Saints, les mains élevées, ce qui suit.

Nommément que chacune de nos Villes se conduira envers les autres fidellement, sincerement, & tâchera d'avancer leurs profits, honneurs & avantages, & détourner leurs dommages, & de faire tout ce qui apartient à de loyaux Bour-

geois de faire.

Et pour marquer de quelle maniere l'un doit assister & secourir l'autre; Nous avons conclu entre nous, que s'il arrivoit, pendant que cette Combourgeoisse durera, qu'un ou plusieurs, quels qu'ils soient, ou quels qu'ils puissent être, voulussent molester ou endommager contre droit & raison les susdits Syndics, Conseil & Bourgeois de la Ville & Communauté de Geneve, au Corps, Honneurs & Biens, aux Pais & Personnes, Seigneuries, Franchises, bonnes Coûtumes & anciens Usages, ou qu'ils entreprissent de les inquieter, attaquer, ou tourmenter de quelqu'autre maniere que ce soit, contre droit & raison; Alors, Nous, dessus nommez, Avoyers, Conseils & Bourgeois des Villes de Berne & Fribourg, examinerons & considererons, conformément aux Sermens que nous avons prêtés, si telles agressions, outrages & autres violences sont faits contre Droit & Equité: Et s'il se trouvoit après qu'il en auroit été connu, que ces violences eussent été entreprises contre ceux de Geneve, contre Droit & Equité, Nous sus-nommez de Berne & de Fribourg, serons tenus de donner à ceux de Geneve, qui auront été ainsi attaquez, endommagez & grevés, l'assistance, le secours, & la deffense nécessaire, selon nôtre pouvoir, toutes fois à leurs dépens.

D'un autre côté, Nous, Sindics, Conseil & Bourgeois de la Ville & Communauté de Geneve, avons juré & promis, que, si lesdits Avoyers, Conseils, Bourgeois & Communautez des Villes de Berne & Fribourg, étoient pareillement attaquez, molestez & fachez de la maniere susdite, nous les affisferons, selon nôtre pouvoir, de nos Corps & de nos

Biens, & à nos propres dépens.

Et afin que cette Combourgeoisse soit bien établie pour les tems à venir, & bien observée & gardée, Nous sommes demeurez d'accord d'observer les uns envers les autres, les articles & les points ci-après; Savoir, que Nous, Parties ci-dessus nommées, devons demeurer en possession de nos Terrio toires, Païs, Contrées, Gens, Seigneuries, Jurisdictions, Droits, Franchises, Graces, Privileges, de même que de 1526. nos bonnes Coûtumes, & d'en user comme d'ancienneté; Et s'il y avoit quelcun, qui que ce fut, qui à l'occasion de Nous tous, ou de quelcun de nous en particulier, voulut nous attaquer de force de la maniere susdite, ou nous molester & troubler dans nos Biens, & qu'une des Parties eut besoin du secours & de l'assistance de l'autre, & le demandât par écrit ou par quelque Messager, alors chacune des Parties ci-dessus nommées, sera obligée d'envoyer secours à l'autre selon l'e-. xigence du cas, en observant cependant, par raport aux fraix

& à la folde, la difference ci-dessus marquée.

Il a été de plus convenu entre nous; Que dans nos Guerres ouvertes & justes, chaque Partie sera obligée de donner passage à l'autre, par chacune de ses Villes & de ses Châteaux, soit à nous, soit aux nôtres, selon que les affaires de chacun l'exigeront; En sorte qu'il sera permis à chacun de faire ses affaires, d'habiter, d'aller & de venir toutes les fois qu'il en aura besoin; de maniere pourtant, que chaque Seigneurie dûëment avisée & informée, n'y soit obligée que sous cette condition, que les dommages qui pourroient être causez aux Habitans & aux Païs, par ces allées & venuës, seront réparez & les fraix payez, ainsi que le Droit & l'Equité l'exigeront. Aussi chaque Partie ne devra recevoir ni proteger dans ses Etats, les ennemis des autres, ni leur accorder aucun passage; mais tâcher au contraire, autant qu'il fera en son pouvoir de les en expulser, toutes les fois que le cas arrivera, sous cette reserve pourtant, que la justice ne soit pas resusée à celui qui la demandera.

Et en cas que, dans les tems à venir, pendant que cette Bourgeoisie durera, il s'élevât entre nous susdites Parties, ou entre nos Sujets, quelques differens, plaintes ou querelles, dont il falut décider selon les Coûtumes & le Droit, il a été reglé entre nous; Que si Nous, susdites deux Villes, Berne & Fribourg en commun, ou chacune à part, eussions quelque demande ou prétention, de quelque nature qu'elle fut, contre ceux de Geneve, ou eux contre nous, laquelle il falut

décider

décider par le Droit; alors la Partie qui se plaindra, pourra 1526. faire citer la Partie adverse, à une Journée generale à Lausanne, & là prendre deux de nous deux Villes Berne & Fribourg, & deux de la susdire Ville de Geneve, pour Arbitres, auxquels on donnera plein-pouvoir d'entendre les Parties, de prendre les Informations nécessaires, & ensuite de prononcer sur le tout, suivant leur conscience & le mérite de la Cause, conformément au serment qu'ils ont prêté à Dieu & à ses Saints, & ce dans le terme d'un mois, sans prolonger davantage; Et ce que ces quatre, ou la plûpart d'eux, auront prononcé, doit avoir sa force, sans qu'on en puisse appeller. S'il arrivoit que les quatre Arbitres fussent partagez dans leurs opinions, ensorte qu'ils ne pussent convenir d'aucun expedient, pour rendre leur Jugement uniforme, alors la Partie qui se plain peut & doit, soit que ce soient les deux Villes en commun, ou l'une d'elles en particulier, choisir un Sur-arbitre du Païs de Valley; Et si c'est la Ville de Geneve qui se plaigne, elle pourra prendre pour Sur-arbitre un du Conseil de la Ville de Bienne: Et l'on devra demeurer à la Sentence de ceux des Arbitres, pour laquelle ledit Sur-arbitre se déclarera. S'il arrivoit qu'il s'élevât quelques Procès, querelles ou prétentions entre quelques Particuliers ou quelcun de nos Sujets, contre un ou plusieurs des susdites trois Villes, pour quelque affaire que ce fut; le Demandeur poursuivra sa Partie devant son Juge ordinaire, lequel devra proceder sans delai, & rendre bonne & brieve Justice: Si le Deffendeur disoit qu'il n'est pas en état de répondre à la premiere Juridique, alors on lui apointera un autre jour, & s'il ne répond pas à ce jour-là, on assignera le troisseme & dernier jour, auquel il sera contraint de répondre. Et s'il étoit nécessaire de prendre des informations dans cette Cause, & que les Témoins demeurassent au Pais des Ligues, ou dans leur Voisinage, on sera obligé de les faire comparoitre dans trois semaines; Et si c'étoit des Etrangers & des personnes éloignées, ces Témoins devront être produits dans dix - huit femai1526. semaines. Si l'une des sudites Parties se trouvoit être grevée par la Sentence, il lui sera permis de faire citer l'autre à une Journée generale devant les quatre Arbitres & le Surarbitre, de la maniere ci-dessus expliquée; Et ce qui sera prononcé par ces Arbitres, ou par le plus grand nombre, ou par le Sur-arbitre, doit être observé sans aucune opposition ulterieure, & sans en pouvoir appeller; Et la Cause portée devant eux, par Appellation, devra être vuidée dans la quinzaine.

Ensuite, nous avons arrêté que chaque Partie accordera aux Bourgeois & aux Sujets des autres, la liberté de négocier & trafiquer dans ses Villes & Dépendances, les protegera & les laissera aller & venir librement, & jouir des mêmes Franchises que leurs Bourgeois, de quelque nature qu'elles soient. De plus, nos Sujets respectifs ne devront proceder les uns contre les autres, soit en arrêtant les Personnes, soit en faisissant leurs Essets, sinon pour des Dettes bien fondées, &

qu'on pourra prouver par Actes authentiques.

Il a aussi été convenu entre nous; Que s'il arrivoit que Nous de Berne & Fribourg, donnassions des Troupes à quelques Rois, Princes ou Etats, & que ces Puissances ou leurs Officiers prissent aussi à leur service quelques gens de Geneve, Nous dits de Berne & de Fribourg, prierons ces Rois, Princes & Etats, ou leurs Officiers, de leur donner la même sol-

de qu'aux nôtres.

Enfin, il a été conclu que cette Bourgeoisse devra durer, & être en sa vigueur, pendant vingt-cinq ans consecutifs, & être confirmée & renouvellée par serment, de cinq ans en cinq ans, par les Avoyers, Sindics, Conseils & Bourgeois, en présence des Députez de Nous des trois Villes, le second Dimanche du Carême, qu'on nomme Reminiscere; Et à la fin de ces vingt & cinq ans, nous les susdites trois Villes, ou nos Successeurs, si nous ou eux le trouvons bon, pourrons derechef renouveller cette Bourgeoisse: Et à cause d'icelle, nous les deux Villes, Berne & Fribourg, reservons le Saint Siege de

de Rome, le Saint Empire Romain, tous & un chacun de nos 1526. chers Alliez des Ligues, de même que tous & un chacun de ceux avec lesquels nous sommes ci-devant entré en Confederation, Union, Bourgeoisse & Amitié, ou avec lesquels nous avons quelque engagement.

De même Nous dits de Geneve, reservons nôtre très gracieux Seigneur l'Evêque de Geneve, & ses Successeurs dûëment élus, lequel nous reconnoissons pour nôtre Seigneur, avec toute puissance & superiorité; Et de plus, on a aussi reservé ici expressement & specialement Son Altesse de Savoye, & le ci-devant nommé Reverendissime Evêque de Geneve, les Franchises de tous deux, Droits, Puissances, Superiorité & Seigneuries qu'ils pourroient avoir, sans qu'on puisse leur porter aucun préjudice ni dommage, en vertu des presentes: Et afin que tout le contenu ci-dessus puisse avoir sa force & vigueur; Nous les Avoyers, Conseils & Bourgeois des Villes de Berne & de Fribourg; Et nous Sindics, Conseil & Bourgeois de la Ville & Communauté de Geneve; avons fait dresser trois Instrumens de cette Lettre, qui est un monument de l'amitié que nous avons liée entre Nous, lesquels nous avons promis d'observer & maintenir inviolablement; En foi de quoi, Nous y avons fait appofer les grands Sceaux de nos Villes. Fait à Berne, le huitieme jour de Fevrier de l'année de l'Incarnation de nôtre Sauveur Jesus-Christ 1526.

Les Sceaux de Berne & de Geneve pendent au bas de l'Acte.

### LXI.

Traité conclu à BERNE, entre Messieurs de BERNE & de GENEVE, après la Guerre de 1536.

Traduit de l'Original Allemand.

Ous, l'Avoyer, Conseil & Bourgeois de la Ville de Voy. Tom. 1. Berne, d'un côté; & Nous, Sindics, Conseil, Bour- au Texte &

1536.

1536.

geois & toute la Communauté de la Ville de Geneve, de l'autre: Savoir faisons & confessons publiquement par ces Presentes; Comme ainsi soit, que entre nous les susdites deux Villes, il y ait eu des difficultez & contestations pour les causes ci-dessous exprimées, qui nous ont donné occasion à nous de Berne, de faire citer ceux de Geneve conformément à nôtre commune Bourgeoisie; Et que nous de Geneve ayons envoyé nos Députez à nos susdits Combourgeois de Berne, pour les prier de vouloir bien que ces affaires fussent terminées par une voye amiable, nôtre intention n'étant pas de plaider contr'eux; Ce que nous de Berne avons agréé, & pour cet effet nommé nôtre Trésorier & Banderet, pour conferer amiablement avec lesdits Honorables Députez de Geneve, lesquels, après avoir long-tems traité ensemble de cette assaire, l'ont reglée & ajustée de la maniere qui suit.

Premierement. Nous susdits Sindics, Conseil, Bourgeois & toute la Communauté de la Ville de Geneve, voulons remettre & payer sans manquer auxdits Avoyer, Conseil & Bourgeois de ladite Ville de Berne, entre-ci & Noël prochain, les sommes dont nous leurs restons Débiteurs, à cause de la premiere Guerre, comme on le verra dans le Compte & dans nôtre Obligation qu'ils ont entre leurs mains, &

de la livrer sûrement dans la Ville de Berne.

Secondement. Nous fusdits Sindics, Conseil, Bourgeois & toute la Communauté de Geneve, promettons par nôtre Honneur, Serment & de bonne foi, pour nous & nos Successeurs à perpetuité, que nôtre Ville de Geneve sera ouverte, sans difficulté, à ceux de Berne & à leurs Successeurs, en tout tems, soit de paix, soit de guerre, toutes les sois qu'il sera nécessaire. De plus, Nous susdits de Geneve & nos Successeurs ne devons ni ne voulons faire des Alliances, Traitez, Bourgeoisies, ni prendre des engagemens avec aucuns Princes, Seigneurs, Villes, Païs ou Communautez, ni chercher aucune protection ni secours auprès d'eux, sans l'avis, volonté & consentement des susdits de Berne & leurs Successeurs. En

En troisieme lieu: Comme Nous de Geneve, nous sommes 1536. saissi de la Seigneurie de Gaillard avec ses dépendances, de même que du Couvent de Bellerive & de la Bâtie de Cholex, qui appartenoit au Sieur De Lullin, nous avons cedé & remis volontairement ces choses, comme aussi tout ce qui appartenoit ci-devant au Duc de Savoye, hors de nôtre Ville, & tous les Biens de nos Bannis, situez dans les Païs conquis par lesdits de Berne, desquels nous nous déportons entierement.

En quatrieme lieu: Nous susdits de Geneve consentons de laisser en toute proprieté aux susdits de Berne, toutes les Fondations & Legs pies faits par la Maison de Savoye, qui sont dans les Païs conquis par lesdits de Berne & dont nôtre Ville de Geneve tiroit les Revenus, en sorte qu'ils en seront en-

tierement quittes envers nous.

D'un autre côté, Nous l'Avoyer, Confeil & Bourgeois de la Ville de Berne, nous sommes dépouillez pour nous & nos Successeurs à perpetuité de la prétention que nous avions contre ceux de Geneve, à cause du Prieuré de St. Victor & de ses Droits Seigneuriaux, des Censes, Rentes, Revenus, & tout ce qui en dépendoit, parce qu'ils ont incorporé cela à leur Hôpital, pour l'entretien des Pauvres & des Ministres, nous reservant pourtant les Appellations, Devoirs d'hommes, & Malefices, ainsi que cela a été anciennement pratiqué.

En second lieu: Comme nos deux Seigneuries de Gex & de Gaillard, s'étendent jusqu'à la Ville de Geneve, nous consentons de nous retirer, pour étendre la banlieuë de cette Ville du côté de Gaillard & de Gex; & des Députez de nôtre Conseil en marqueront les bornes par de grosses pierres.

En troisieme lieu: Nous avons quitté & cedé aux susdits de Geneve, la Justice & le Droit Seigneurial qui a apartenu à Gaillard, en ce qu'ils étoient obligez de livrer les Malfaiteurs condamnez au Châtelain dudit Gaillard, voulant que ceux de Geneve & leurs Successeurs ne soient plus obligez à cela. Tome II. Aa

1536.

En quatrieme lieu: Sur ce que ceux qui commandoient nos Troupes ont demandé dans la derniere Guerre, & nous après eux, que ceux de Geneve nous missent en possession de la Superiorité, Seigneurie, Droits & Revenus de l'Evêché & de ses dépendances, comme aussi du Vidomnat & des Biens du Chapitre, des Eglises & des Monasteres, estimans les avoir gagnez par droit de Guerre; Nous avons cependant par bonne amitié abandonné tout cela, & nous sommes déportez de bon gré, pour Nous & pour nos Successeurs, de cette demande sans nous y rien reserver en aucune maniere, si ce n'est les Appellations, si tant est que ci-devant on en ait interjetté devant le Duc, son Conseil ou ses Officiers de Justice.

Lesquels Articles ci-dessus écrits, Nous sus nommées les deux Villes Berne & Geneve, avons reglez & reçûs entre nous, promettant pour nous & pour nos Successeurs de les garder à perpetuité & inviolablement. En foi dequoi, Nous avons drefsé deux Lettres de la même teneur, & icelles munies du grand Sceau de chacune de nos Villes, afin que le contenu en soit observé fidellement & de bonne soi. Fait & donné à Berne le Lundi septieme Août de l'année mille cinq cens trente six, à compter de l'Incarnation salutaire de nôtre Seigneur Jesus-

Christ.

Les Sceaux de Berne & de Geneve sont pendans au bas de cet Acte.

## L X I I.

Confirmation de la Combourgeoisse de BERNE & de GENEVE.

Traduit de l'Original Allemand.

1536. Voy. Tom. I. AU NOM DE LA SAINTE ET INDIVIDUE TRINITÉ LE PERE, LE FILS ET LE S. ESPRIT, AMEN.

TOus, l'Avoyer, Conseil & Bourgeois de la Ville de Berne, d'une part; Et Nous Sindics, Conseil & Bourgeois

geois de la Ville & Communauté de Geneve, de l'autre part; 1536. Faisons savoir & soit Notoire à tous ceux qui verront, liront ou entendront les Presentes; Comme ainsi soit que Nous les susdites deux Villes Berne & Geneve, & avec nous les Bons, Sages & Prudens Avoyer, Conseil & Bourgeois de la Ville de Fribourg, eussions contracté ensemble une Bourgeoisse le 8. Fevrier de l'an 1526., en vertu d'une Lettre munie de nos Sceaux, laquelle Bourgeoisie devoit durer 25. ans, il est arrivé que lesdits de Fribourg s'en sont départis, ce qui a été cause que nous avons renouvellé cette Bourgeoisse avec quelques changemens & corrections, & en avons dressé une nouvelle Lettre, comme nous faisons dans la forme & selon les Articles qui suivent.

PREMIEREMENT: Que Nous lesdites deux Villes Berne & Geneve, après une mûre déliberation & d'un commun consentement, tant à cause de la bonne Amitié & du Voisinage, que de la communication qu'il y a entre nos Villes, Territoires, & Sujets; particulierement parce qu'il a plû au Dieu Eternel & tout-Puissant, par sa Grace, que Nous susdits de Geneve, nous soyons conformez dans la foi à nosdits Combourgeois de Berne, pour nous y maintenir & pour jouir à l'avenir en paix & en tranquillité, de ce que nous possedons, par la grace de Dieu; Nous nous sommes reçûs pour nous & nos Successeurs, habitans dans nos dites deux Villes, pour Bourgeois fidelles & loyaux, comme nous avons le pouvoir & l'autorité de le faire conformément à nos Droits, nos Libertez, & nos bonnes & anciennes Coûtumes, ce que nous failons de plein gré, & en jurant solemnellement les mains élevées, favoir que chacune de nous deux Villes se conduira envers l'autre fidellement & fincerement, tâchera d'avancer son honneur & ses avantages, de détourner ce qui pourroit lui causer du dommage, & de se rendre l'une à l'autre les bons offices que de bons & fidelles Bourgeois se doivent.

Et afin que chaque Ville sache ce qu'elle aura à observer, à l'égard du secours & de l'assistance de l'autre, il a été con-

clu & convenu entre nous, qu'en cas qu'il arrivât, pendant le 1536. tems que cette Bourgeoisse durera, que quelcun qui que ce soit, voulut, contre droit & raison, molester & endommager lesdits Sindics, Conseil, Bourgeois & Communauté de Geneve en leur Corps, Honneurs, Biens, Païs, Gens, Seigneuries, Franchises, Us & bonnes Coûtumes, ou entreprit de les assaillir, offenser & envahir, par quelqu'autre voye quelle qu'elle soit, Nous susnommez de Berne, voulons & devons, en vertu de nôtre Serment, examiner & connoitre si telles attaques & offenses ou autres molestes ont été faites contre droit & raison, & si après la connoissance & les informations qu'on aura prises, il se trouvoit qu'on eut agi contre ceux de Geneve par force & contre le droit & la raison: Alors Nous de Berne assisterons & secourrons ceux de Geneve qui auront été ainsi attaquez, offensez & inquietez, selon nos Forces, toutes fois à leurs dépens. D'un autre côté, Nous les sufdits Sindics, Conseil & Bourgeois de la Ville & Communauté de Geneve avons promis & juré d'assister de nos Corps & de nos Biens les susdits Avoyer, Conseil, Bourgeois & Communauté de la Ville de Berne, lors-qu'ils seront pareillement molestez, attaquez & envahis, de la maniere ci-dessus exprimée, & cela à nos propres dépens.

Et afin que cette Bourgeoisie bien déclarée soit mieux obfervée, Nous sommes convenus entre nous, de garder à perpetuité les Articles & les Points ci-dessus marquez & ceux qui

fuivent, savoir;

Que Nous les susdites Parties devons demeurer chacune dans la possession de nos Terres, Gens, Seigneuries, Justices, Droits, Franchises, Graces, Privileges, & bonnes Coûtumes, & en faire tel usage que d'ancienneté; Et s'il y avoit quelqu'un qui voulut troubler, dans les choses susdites, l'un de Nous, soit en general, soit en particulier, specialement à cause de la Parole de Dieu, nous attaquer par la force de la maniere susdite, nous dépouiller de ce qui nous appartient, ou nous troubler & inquieter; Alors, si une des Parties a befoin: soin du secours & de l'assistance de l'autre, & qu'elle le de- 1536. mande par Lettres ou par Députez, la Partie à laquelle on demande le secours, l'accordera fidellement à celle qui le demandera, selon la nature des affaires, & la déclaration qui a été faite ci-dessus concernant les dépens.

Après cela, Nous sommes encore convenus, que dans nos Guerres ouvertes & justes, chaque Partie sera obligée d'ouvrir à l'autre ses Villes, Châteaux & Passages, soit à nous ou aux nôtres, au sujet de nos affaires; en sorte que chacun puisse demeurer en ces Lieux & Places, aller & venir toutes les fois qu'il en aura besoin, à condition pourtant que chaque Seigneurie en soit bien informée, & que lesdites allées & venuës se fassent, sans causer de dommage au Païs & à ses Habitans, & que l'on paye tout ce que l'équité demandera.

Aucune des Parties n'accordera, aux Ennemis de l'autre, retraite daus ses Terres & Jurisdictions, ni la protection, ni le passage; mais elle tâchera de les en chasser autant que cela sera en son pouvoir, chaque sois que le cas arrivera. Mais la Justice ne sera pas refusée à celui qui la demandera.

Il a encore été arrêté & conclu entre Nous susdites Villes, par raport aux Procès & à l'administration de la Justice, de prévenir les differens qui pourroient s'élever dans la suite, savoir si nous les susnommées Villes de Berne & Geneve ou nos Sujets de part & d'autre, eussions entre nous quelque demande, difficulté ou Procès, en quelque façon que cela puisse être, lesquelles il falut vuider par voye de Justice, alors la Partie plaignante pourra citer & ajourner la Partie Adverse à une Journée commune à Lausanne, devant quatre Arbitres, qui devront être pris desdites deux Villes, savoir deux Conseillers de chaque Ville, lesquels auront pleine puissance d'examiner ses prétentions, griefs & demandes, & de prononcer là dessus Sentence par leur Serment, en cas qu'une composition amiable, qui doit être tentée avant le commencement de la Procedure, ne puisse pas avoir lieu. Cette Sentence doit être prononcée dans l'espace d'un mois, & ce que Aa 3 ces ces Quatre ou le plus grand nombre auront prononcé, conformément au Droit & à leur Serment, sera tenu pour va-

lable & pour agreable fans aucune Appellation.

Mais si les quatre Députez ne s'accordoient pas dans leur Jugement, & qu'il y eut partage, alors il sera permis à la Partie plaignante de choisir à son gré un Sur-arbitre du Conseil de la Ville de Bâle, qui sera requis par les deux Parties de se charger de ce Sur-arbitrage, & l'on se tiendra au Jugement de ce Sur-arbitre, pour quelque Partie qu'il se déclare.

Et en cas qu'il s'élevât quelques Procès, Differens & Plaintes entre quelques Particuliers, des Sujets de nos deux Villes, par exemple, pour ses Biens, Heritages, ou autres choses: Alors la Partie plaignante doit convenir sa Partie Adverse devant son Juge ordinaire, qui lui rendra bonne Justice, sans aucune prolongation malicieuse; Mais si le Desfendeur prétendoit n'être pas en état de répondre au premier terme, on lui en accordera un second, & s'il ne répond pas à celui-ci, on lui fixera le troisieme & le dernier, auquel il sera contraint de donner sa réponse. S'il étoit nécessaire dans les Procedures de prendre des informations, & que les Témoins demeuraffent dans le Territoire des Ligues, ou dans celui de Geneve, ou dans les Païs Voisins, on sera obligé de les produire dans trois semaines; mais si c'étoit des Etrangers & des spersonnes éloignées, on les produira dans l'espace de dixhuit semaines. Si l'une des deux Parties, soit le Demandeur, soit le Dessendeur, se trouvoit grevée par la Sentence, il lui fera permis d'y faire des oppositions devant les quatre Députez & Sur-arbitre ci-devant nommez, & d'en appeller & avoir son recours à une Journée commune à Lausanne, laquelle Appellation devra être expediée dans quinze jours, & ce que les Députez & Sur-arbitre prononceront là dessus demeurera ferme, sans qu'il en puisse être Appellé; Toutes sois sous cette déclaration, que les Demandes & les Causes, qui sont audessous de cent florins, ne devront pas être portées à Lausanne devant les Députez & le Sur-arbitre.

Les

1536.

Les affaires Criminelles ne devront être traitées que devant les Juges de nos Villes & Territoires. Les Causes d'injures doivent aussi être vuidées dans les endroits où lesdites Injures auront été commiles.

Il a été de plus conclu entre Nous, que chaque Partie protegera fidellement les Bourgeois & les Sujets de l'autre dans leur Negoce & leur Commerce, leur accordant la liberté d'aller & venir en toute sûreté, & les Franchises de quelque

nature qu'elles puissent être.

Il a été encore arrêté & conclu; Que Nous de Geneve & les nôtres, payerons à nos Combourgeois de Berne les Peages & Passages dans les Villes & Terres qu'ils ont possedées cidevant, & dans celles qu'ils ont gagnées dans la derniere Guerre, comme cela s'est pratiqué anciennement; Mais ceux de Berne & les leurs en seront libres & exempts en nôtre Ville de Geneve, toutes fois les Sujets que ceux de Berne ont conquis dans ladite Guerre, n'y seront pas compris. Et aussi les nôtres ne pourront pas s'arrêter les uns les autres ni saisir leurs Biens, sinon pour Obligation ou Dettes consessées.

Finalement, Il a été arrêté & conclu, que ce droit de Bourgeoisse durera vingt-cinq ans consecutifs, depuis la datte de la premiere Lettre de Bourgeoisse ci-dessus alleguée; Et qu'elle doit être renouvellée, & confirmée de cinq ans en cinq ans, par des Sermens convenables, le second Dimanche du mois de Mars, en présence des Députez de nous deux Villes; Et qu'après la fin de ces vingt-cinq années, il sera libre à nous les susdites Villes Berne & Geneve, & à nos Successeurs, de prolonger ce Droit de Bourgeoisie, si nous ou eux le trouvons bon.

Nous de Berne, reservons à cause de cette Bourgeoisse, le St. Empire Romain comme à cause de l'Empire, de même que tous nos Alliez Confederez & Bourgeois, avec lesquels nous sommes déja entrez en Confederation, droit de Bourgeoisie, Union & Alliance: Et Nous de Geneve, reservons uniquement le St. Empire Romain, comme à cause de l'Empire.

Tout:

Tout ce que dessus, en vertu de cette Lettre. En soi de quoi, & pour la durée perpetuelle & immuable de tout ce qui a été arrêté entre nous, Nous avons dressé deux Lettres de la même teneur, munies des grands Sceaux de nos dites Villes. Fait à Berne ce Lundi septieme Août, l'an de l'Incarnation de nôtre Seigneur & seul Sauveur Jesus - Christ, mille cinq cens trente fix.

Les Sceaux de Berne & Geneve sont pendans à l'Acte.

# LXIII.

Prolongation de la Combourgeoisse entre BERNE & GENEVE, pour cinq ans.

Collat. sur l'Origin.

1548. pag. 301.

TOUS L'ADVOYER, Petit & Grand Conseil, nommé les Deulx Cens des Bourgeois de Berne d'une, Et Nous SINDIQUES, Conseil, Citoyens, Bourgeois & Communaulté de Geneve, de l'aultre part. Faisons savoir à tous & confessons par ces Presentes, comme ainsi soit, Que en l'année mil cinq cens vingt & six & le vingtiesme de Febvrier, eussions faict Bourgeoisie & Contract par ensemble pour vingt & cinq ans allors prochains. Et avecque nous les Honorables, Sages & Proveables Seigneurs l'Advoyer & Conseil de Fribourg; Et de ce feussent esté dressées Lettres & Seaulx par nous susdicts: Toutesfois que lesdicts Seigneurs de Fribourg par certain tems après se soient demis de ladicte Combourgeoisse, & nonobstant telle demission, la susdicte Bourgeoisse soit estée demourée en son entier, entre Nous susdicts Berne & Geneve; Et suivant laquelle en l'année 1536. & le 7. d'Aougst nous soyons derechief assemblés & contracté nouvelle Bourgeoisie, & delivré Lettres & Seaulx, l'une Partie à l'aultre, & que par ladicte nouvelle Bourgeoisse fust esté conclu & arresté que la prenarrée Bourgeoisse de vingt & cinq ans desia commencés

en l'an susdict vingt & six, deust demourer en son estre & 1548. tousjours de cinq ans en cinq ans, avecque licites Seremens en la presence des nostres susdicts Berne & Geneve Ambassadeurs, sus la deuxiesme Dimenche de Mars deust estre renouvellée & confirmée, & daventage feust esté par ladicte nouvelle Bourgeoysie arresté que à la parfin desdicts vingt & cinq ans; Que Nous susdicts & les nostres Successeurs pouvions bien plus amplement icelle Bourgeoysie eslogner & prolonguer. ainsin que plus amplement s'appart par le contenu d'icelle; Dont Nous susdicts de Geneve considerant que ladicte Bourgeoysie estoit prochaine de expirer assavoir en l'année 1551. & au mois de Febvrier d'icelle année, & qu'il est expedient aulcunes foys prevenir aux choses licites & honnestes; Eussions envoyé Ambassadeurs au Conseil de ladicte Ville de Berne, avec suffisantes Instructions pour adviser à la prolongation, renouvellation & mellioration d'icelle Bourgeoysie; Et que sur cella nous dicts de Berne, apres avoir entendu nous dicts Combourgeois de Geneve, eussions deliberé d'y entendre & establir Journée par ensemble pour il besougner; Mais voyants & oyants les occurens de present & preparation des Guerres & praticques evidentes, avons advisé de mettre en Sorceance telle Journée, jusques le temps soit plus commode; Et semblablement ayans derechief ouys les Ambassadeurs des dicts de Geneve, qui nous ont proposé leur Charge & Inftructions, persistant tousiours à telle continuation & prolongation de Bourgeoysie entre Eulx & Nous; Et suivant nostre Missive à eulx envoyée datée du sixiesme de Septembre dernier passé, par laquelle desja leur avions accordé telle prolongation de cinq ans après l'expiration desdicts vingt-cinq; Et que lesdicts Ambassadeurs de Geneve, jouxte leursdictes Insructions, Nous ayent prié de leur donner Lettres & Seaulx de telle continuation & prolongation, s'offrans de faire le semblable, de quoi summes esté contens. Doncq Nous susdictes deux Villes Berne & Geneve, apres bons advis & tous d'ung bon accord, persistant tousjours à l'entretenement de bon-Bb Tome 11.

bonne amitié & voisinance, Nous summes entierement resoluz & par ensemble accordez, que apres estre passé le susdict terme de vingt & cinq ans, lequel expirera en l'année cinquante & ung en Febvrier comme dict est; Que ladicte Bourgeoysie soit continuée, & laquelle d'ung commung consentement continuons encore de cinq ans apres; Et c'est jouxte les poincts & passages en icelle Bourgeoysie speciffiez; Et pendant ledict terme soit icelle Bourgeoysie aulx termes sus establis par Serement renouvellée & reconfirmée; Adjoinctz que summes aussi l'une Partie & l'aultre content que le Despart de Basle cependant demeure en son estre & vigueur. En corroboration de quoy, avons dressez deux Lettres consonnan-

Les Sceaux de Berne & Geneve sons pendans à l'Acte.

cens quarante huict.

# LXIV.

tes l'une à l'aultre avecq apposition des Seaulx de nos dictes Villes, pendans. Faict & donné à Berne ce seziesme de Decembre l'an prins à la Nativité de nostre Seigneur mil cinq

Traité d'Alliance & de Combourgeoisie entre les Magnifiques Seigneurs de BERNE & de GENEVE, du 9. Fanvier 1558.

Traduit de l'Original Allemand.

1558. Voyex Tom. 1.pag.301.

A U Nom de Dieu, Amen. Nous, les Avoyer, Conseil & Bourgeois de Berne, d'une part; Et Nous les SINDICS, Conseil, Bourgeois, & toute la Communauté de la Ville de Geneve, d'autre part. Savoir faisons, à tous ceux qui verront, liront ou entendront les Présentes; Comme ainsi soit, que Nous les susdites Villes Berne & Geneve, & avec nous les Pieux, Prudens, Honorables & Sages Avoyer, Conseil & Bourgeois de la Ville de Fribourg, sovions entrez le 8. Fevrier de l'Année 1526. dans une Bourgeoisse, Alliance &

Confederation, pour un certain nombre d'années, conformé- 1558. ment aux Lettres qui ont été alors dressées pour cet esset, & munies de nos Sceaux; & qu'ensuite (le cas étant arrivé que les susdits de Fribourg se sont départis de cette Bourgeoisse) Nous les susdites deux Villes ayions conclu & juré le 7. Août 1536. de demeurer encore quelque tems dans cette susdite Bourgeoisie, dans la forme qu'elle étoit, (cependant avec quelque changement) favoir pendant vingt-cinq ans depuis la datte de la susdite Lettre de Bourgeoisse, Nous avons renouvellé & prolongé cette Bourgeoisse le 16. Decembre mille cinq cens quarante huit, pour cinq ans, à compter dès l'expiration du terme d'années ci-dessus marqué, dans la même forme & teneur, comme il paroit par les Lettres dressées à cet effet. Ces cinq années étant expirées, & ladite ancienne Bourgeoisse entre nous deux Villes étant finie, nous sommes derechef entrez en negociation d'une nouvelle Bourgeoisie, & après avoir tenu, pour cet esset, plusieurs Journées & Conferences, nous fommes enfin convenus pour nous & pour nos Successeurs à perpetuité, d'une Combourgeoisse, Alliance & Confederation perpetuelle, équitable, raisonnable & profitable, pour nous & pour nos Sujets, dans la forme & maniere qui suit.

PREMIEREMENT: Que Nous les deux Villes Berne & Geneve, par une mûre déliberation & d'un commun consentement, singulierement en consideration de la bonne amitié & du voisinage, de même que de la communication qu'il y a entre nos Villes, Seigneuries, Sujets & Jurisdictions, & particulierement parce qu'il a plû à Dieu Tout-puissant Eternel & Bon, que nous nous soyons réunis ensemble dans la soi, pour nous y maintenir & pour jouir, d'oresnavant, en paix & en bonne union, de tout ce que nous possedons par la grace de Dieu, nous nous sommes reçûs reciproquement, pour nous & nos Successeurs habitans dans nos deux Villes, pour Combourgeois sidelles, loyaux & perpetuels, de la maniere que nous avons l'autorité & le pouvoir de le faire, en vertu des Droits,

Droits, Libertez, & des louables & anciennes Coûtumes de nos deux Villes, comme nous nous prenons & recevons les uns & les autres, de nôtre certaine science, pour vrais & perpetuels Combourgeois, jurans à Dieu solemnellement les mains élevées, que chaque Ville sera fidelle & sincere envers l'autre, tâchant d'avancer son honneur & ses avantages, de détourner tout ce qui lui pourroit causer du dommage, & de se rendre l'une à l'autre tous les bons offices que de fidel-

les Bourgeois se doivent reciproquement.

En second lieu: Touchant le Secours, la défense & l'assistance que chaque Ville aura à donner à l'autre, il a été arrêté & conclu entre nous, que s'il arrivoit dans la suite des tems, que quelcun entreprit, contre droit & raison, de faire tort ou quelque dommage aux Sindics, Conseil, Bourgeois & Communauté de Geneve, soit dans leurs Corps, Honneurs, Biens, Païs, Gens, Seigneuries, Franchises, Us & Coûtumes, ou quelqu'autre violence, insulte & trouble, de quelque nature que ce soit, & qu'eux demandassent à Nous de Berne, secours & assistance; Alors, Nous l'Avoyer, Confeil & Bourgeois de la Ville de Berne, examinerons & considererons, conformement au Serment que nous avons prêté, si une telle attaque, offense ou autre violence ont été faites contre le droit & la raison, & si après l'examen & la connoissance de la chose, il se trouvoit qu'on eut usé de violence envers ceux de Geneve contre droit & raison, alors Nous de Berne devrons secourir, assister & proteger, selon nôtre pouvoir, lesdits de Geneve qui auront été attaquez, endommagez & molestez de la maniere qu'il a été dit. D'un autre côté, Nous les Sindics, Conseil, Bourgeois & Communauté de la Ville de Geneve, devrons aussi assister de nos Corps & de nos Biens, la Ville de Berne & les leurs, lors qu'ils feront attaquez, envahis, opressez & molestez de la maniere qui a été déclarée ci-dessus.

Touchant les fraix des Voyages & le payement des Troupes, on observera ce qui suit; Savoir, lors-que Nous les sus-

dits

dits de Berne aurons reconnu par nôtre Serment, que l'on fit à la Ville de Geneve la guerre ou quelqu'autre violence injustement, & qu'elle eut besoin de défense & de secours,. comme on l'a dit ci-dessus, ensorte qu'il falut que Nous les susdits de Berne assistassions & secourussions cette Ville de nôtre pouvoir: Nous lesdits de Geneve, devrons alors suporter sans aucune difficulté, la moitié des fraix dudit Secours, & en décharger la Ville de Berne. Et Nous lesdits de Berne devrons aussi être chargez de même, de l'autre moitié des fraix de la Guerre, parce qu'ils ont été employez en partie à la défense de nos propres Etats, sans en charger dans la suite nos Combourgeois de Geneve. Pareillement, Nous de Berne payerons aussi à la Ville de Geneve, lors-que nous aurons demandé son secours & son affistance, la moitié des fraix de la Guerre que ce secours aura coûté, & l'autre moitié sera suportée par la Ville de Geneve; Mais si la Ville de Geneve demandoit une Garnison à Nous de Berne, pour la sûreré & la défense de leur Ville, Châteaux, Seigneuries, Territoires, ou Juridictions, qui seroient menacées de la Guerre, & qu'elle fut accordée, ladite Ville de Geneve devra entretenir cette Garnison à ses dépens, sans en charger en aucune maniere Nous lesdits de Berne, pendant que ladite Garnison sera à leur service; En échange lors-que Nous les susdits de Berne demanderons à la Ville de Geneve, une Garnison pour la sûreté & la désense de nôtre Ville, de nos Châteaux, Païs & Mandemens; Alors, Nous lesdits de Berne, devrons aussi entretenir cette Garnison entierement à nos dépens, pendant qu'elle sera à nôtre Service, sans en charger la Ville de Geneve. A send a company to the property and the send of the send of

En troisieme lieu: Nous lesdites deux Villes avons aussir arrêté & conclu, que chaque Ville doit demeurer inviolablement dans la possession de tous ses Païs, Sujets, Seigneuries, Châteaux, Jurisdictions, Droits, Franchises, Graces, Privileges, bonnes Coûtumes, Us & anciens Usages, & s'en serwir & aider comme d'ancienneté sans aucune contradiction s

1558.

& si quelcun, en géneral ou en particulier, entreprenoit d'attaquer par la force Nous lesdites deux Villes ou les nôtres, singulierement à cause de la Parole de Dieu, & de nous en détourner & nous troubler ou molester à cet égard; Alors, si l'une des Parties avoit besoin du secours & de l'assistance de l'autre, & qu'elle le demandât par écrit ou de bouche, la Partie sommée devra envoyer à celle qui l'aura sommée, son bon & sidelle Secours, selon l'exigence du cas, de la maniere ci-dessus déclarée.

En quatrieme lieu: Nous sommes convenus, que dans les Guerres ouvertes & justes, de Nous les deux Villes, chaque Partie accordera à l'autre un passage libre, & que chacune de nos Villes, Châteaux & Passages seront ouverts, soit pour les affaires de Nous des deux Villes ou des nôtres; en sorte que chacun puisse sûrement frequenter ces endroits là, y demeurer, & entrer & sortir toutes les sois qu'il sera nécessaire, ce qui se devra faire toutesois, par ordonnance & à la requisition de chaque Seigneurie, qui en sera dûëment informée, & à condition qu'en entrant, passant & repassant, on ne causera point de dommage au Païs ni à ses Habitans, & que l'on payera tout ce que l'équité exigera.

En cinquieme lieu: Nulle des Parties n'accordera dans ses Etats, à l'ennemi de l'autre, de retraite, protection, ni passage; mais elle tâchera de le faire sortir par force, autant qu'il sera en son pouvoir, toutes les sois que le cas se présentera, sans resuser pourtant la justice à celui qui la deman-

dera.

En fixieme lieu: Quant à l'administration de la Justice, il a été arrêté & conclu entre nous, que si dans la suite, l'une des Villes avoit quelque prétention contre l'autre, ou quelque particulier sujet des deux Villes, contre l'une d'elles, ou qu'ils entrassent en Procès, pour quelque sujet que ce soit, & qu'ils ne voulussent point s'en désister, de sorte qu'il falut les vuider juridiquement, alors le Demandeur ajournera & citera le Dessendeur aux communes Journées dans la Ville de Mou-

Moudon, à la Marche, devant quatre Juges commis & dé- 1558. leguez, qui devront être pris d'entre les deux Parties; savoir, deux du Conseil de chaque Ville, & avec eux un Sur-arbitre, qui sera nommé par le Demandeur, & requis conjointement par les Lettres des deux Villes, de se charger de ce Sur-arbitrage; savoir, un ancien ou nouveau Landamman, un ancien ou nouveau Banderet de Schwitz, un ancien ou nouveau Bourguemaître, un ancien ou nouveau Oberster Zunfstmeister de la Ville de Bâle, entre lesquelles susdites huit personnes, l'Acteur aura le choix de nommer celui qu'il lui plaira, & celui-ci, avec les quatre Juges députez par les deux Villes, devra assister au Procès & entendre les Parties, pour être en état de donner sa Sentence plus promptement & à moins de fraix, & ce que les quatre Juges, ou la plûpart d'entr'eux, auront alors déterminé par la voye amiable (laquelle doit toûjours être essayée avant que d'en venir à la rigueur du droit) ou par une Sentence donnée selon la rigueur du droit, devra être tenu pour serme, & être agréé par les Parties, sans en pouvoir appeller; Et cette Prononciation amiable ou juridique devra être renduë par ces quatre Députez, d'abord, ou pour le plus tard, dans le terme d'un mois: Mais si lesdits quatre Députez n'étoient pas d'accord dans leur Jugement, en sorte qu'ils formassent deux parties égales, alors le Sur-arbitre donnera sa décission dans le terme d'un mois, sans plus long délai, & le sentiment de celle des Parties auquel le Sur-arbitre se joindra, devra demeurer ferme sans aucune oposition: Mais pour ce qui regarde les Marches lesquelles ont été en usage entre les particuliers, Sujets des deux Villes, du tems de l'ancienne Combourgeoisie, expirée en dernier lieu, en vertu de ladite Combourgeoisie; Il a été expressément arrêté entre Nous les susdites deux Villes, que ces Marches seront entierement abolies à l'égard des Particuliers, Seigneuries & Communautez, qui auront entr'eux des differens, & qu'elles n'auront plus lieu, comme elles l'avoient dans la précedente ancienne Combourgeoisse, mais chaque Partie sera obligée de convenir sa Partie

1558.

adverse, devant son Juge ordinaire, savoir pour toutes sortes d'actions personnelles, devant le Magistrat où le Dessendeur a son Domicile, & pour des actions réelles, comme pour Seigneuries, Heritages, Proprietez & autres Biens immeubles, devant les Juges ou Magistrats du lieu, où lesdits Biens ou Seigneuries sont situez; Et dans lesdites Actions personnelles & réelles, les Juges ordinaires de la premiere Instance ou Inferieurs donneront leur Sentence, de laquelle la Partie grevée ne devra apeller que devant les Juges Superieurs, & attendre d'eux la décision finale de leur different, soit à gain ou à perte, à prosit ou dommage, sans aucun apel: Et chaque Ville devra recommander à ses Officiers, d'administrer en tel cas, bonne & brieve Justice; Les cas d'excès devront aussi être punis & amendez aux lieux où ils auront été commis.

En septieme lieu: Nous les deux fusdites Villes sommes convenues, qu'à l'avenir, les emprisonnemens pour Dettes & autres actions par lesquelles l'un faisoit partie à l'autre, comme on l'apelloit, & que l'on achetoit des actions étrangeres, ne soit plus en usage, mais entierement aboli, & que les Sujets de Nous de Berne ne soient plus emprisonnez, que pour des Dettes liquides, confessées par écrit & non payées, & contractées dans la Ville de Geneve, dans ses Franchises, Païs & Mandemens, où elle a la haute domination ou la Souveraineté, pour lesquelles on se seroit expressément obligé par écrit, où l'on s'obligeroit dans la fuite, de subir la prison. Mais quant aux autres Dettes confessées & munies d'un écrit, qui auront été contractées dans la Ville de Geneve & sa Haute ou Basse Jurisdiction, & pour lesquelles on ne s'est pas expressement obligé à la peine de l'emprisonnement : Les Sujets de la Ville de Berne ne pourront pas être mis en prison pour ces sortes de Dettes, mais seulement arrêtez & détenus. Et en cas qu'ils méprisassent cet arrêt, & qu'ils se retirassent de la Ville de Geneve, ils devront être renvoyez & rendus à la requisition du Demandeur à qui la Dette est dûë, par les Baillifs de la Ville de Berne, où ils auront leur Domicile, à l'endroit

l'endroit où cet Arrêt a été donné. Que si quelcun ayant été ainsi rendu par les Bailliss de Nous de Berne, ne satisfaisoit point le Demandeur sur sa prétention, dans l'espace d'un mois, ou ne s'accordoit pas d'une autre maniere avec lui, ou n'obtenoit pas un plus long terme; alors, Nous lesdits de Geneve, pourrons bien, en vertu de nos Franchises, le faire emprisonner, jusqu'à-ce qu'il ait contenté le Demandeur: Mais pour toutes autres affaires, Faits, Dettes, ou Actions achettées, qui ne sont pas reconnus ou confessez par écrit, comme a été dit ci-dessus, l'emprisonnement n'aura point lieu. Nul Particulier ne devra point aussi faire partie contre l'autre, pour des susdites ou autres semblables Actions civiles, ni pour des actions criminelles, comme pour larcin ou autres, ni le faire emprisonner; mais chacun devra convenir & accuser l'autre, devant son Juge ordinaire, & en attendre le droit, à gain ou à perte: Cependant, il sera libre au Magistrat d'emprisonner ceux qui auront manqué de respect envers lui, & de les châtier selon qu'ils l'auront mérité. Mais si le Magistrat de l'une des deux Villes, soupçonnoit que quelques personnes malicieuses voulussent entreprendre des Actions fausses, inventées & suspectes, contre des gens de bien, pour attenter à leur Honneur, Corps ou Biens, & puis laisser tomber la chose, chaque Magistrat pourra, si bon lui semble, arrêter & détenir de tels accusateurs, jusques à ce qu'ils ayent ou vérifié leur accusation, ou l'ayent abandonnée avec punition. Il n'est pas non plus deffendu à chaque Seigneurie, d'arrêter & d'emprisonner dans leur Ville, Haute Jurisdiction & Souveraineté, ceux qui auront commis ailleurs quelque crime, lors-qu'ils les y pourront atteindre, & de les punir selon leur mérite, & suivant la justice & l'équité; Et cet Article qui regarde les emprisonnemens, de même que les autres, devra valoir également dans chaque Ville.

En huitieme lieu: Que chaque Ville protegera fidellement dans ses Villes, Païs & Mandemens, les Bourgeois & les Su-Tome II. Cc jets 1558. jets de l'autre, de même que leurs Trafics & Négoces, leur

permettant d'aller & de venir en toute sûreté.

En neuviéme lieu: Que les Bourgeois & les Habitans de la Ville de Geneve & leurs Sujets, seront obligez de payer, comme d'ancienneté, dans les Villes, Païs & Mandemens de la Ville de Berne, les Peages & les Droits de passage qu'elle a exigés ci-devant, ou lesquels elle a acquis dans la derniere Guerre; mais la Ville de Berne & les siens, seront francs & libres des Peages & Droits de passage dans la Ville de Geneve, sans toutesois comprendre, dans cette exemption, les Sujets qu'ils ont conquis dans ladite Guerre.

En dixieme lieu: Comme le Départ de Bâle est expiré avec l'ancienne Bourgeoisie, & que quelques Articles y ont été définis à perpetuité, Nous les susdites deux Villes sommes convenus qu'il soit aboli & nul, comme il est porté en icelui; Et quant aux Articles qui y ont été conclus jusqu'à l'expiration de cette ancienne Bourgeoisse, chaque Partie pourra à l'avenir se servir de ses Titres, pour soutenir son bon droit; mais ce qui a été reglé à perpetuité, demeurera dans sa force.

En onzieme lieu: Touchant les Lods des Biens censés ou feodaux, qu'une des Villes ou les siens possedent ou pourront acquerir, riere la Jurisdiction de l'autre, il a été conclu & arrêté entre nous les deux Villes, que ces Lods auront lieu, & seront payez sans aucune contradiction, selon les Coûtumes du Païs, & l'usage du Lieu où les Biens sont situez. Les personnes taillables, Biens & Fiess, garderont aussi leur nature, & les Bourgeois & Sujets de chaque Ville, qui voudront posseder ces sortes de Biens & Fiess de Main-morte, devront rendre à leurs Seigneurs directs, les devoirs qui leur sont dûs, à cause de ces Biens, & s'ils desiroient affranchir leur Bien feodal, ils s'adresseront, pour cela, à leurs Seigneurs directs, comme de raison, attendant là-dessus leur résolution, & s'accorderont avec eux sur cette liberation & affranchissement: Et comme Nous les susdits de Geneve, avons allegue par écrit, par nos Députez, que nôtre Ville de Geneve a cet-

te

te franchise, que lors qu'un homme taillable s'y retire. & y 1558. établit son domicile pendant un an & un jour, & que son Seigneur, pendant ce tems-là, ne le poursuit ni ne le redemande pas, alors il soit libre & franc de taillabilité; Nous de Berne leur accordons cela, sous cette condition, que de même nous nous servirons de nos franchises & preéminences contenuës dans une Bulle d'or, Lettre, Sceaux & Titres; de sorte que quand un taillable de nos Sujets, se retirera dans la Ville de Geneve, & ne nous le notifiera dans un mois, alors ses Biens nous seront échûs & confisquez, & remis entre nos mains, & que nous serons en droit de répéter un tel homme comme nous appartenant, & sans que la Ville de Geneve puisse former opposition; Et pour ce qui concerne les Fiess Nobles, il a été convenu entre Nous les deux Villes, que les personnes qui seront issues de vraye & incontestable Noblesse, seront des deux côtez capables de posseder des Fiess Nobles, sans payer de soufferte; Mais que ceux qui ne sont ni ne seront issus d'une telle Noblesse, ne seront pas réputez capables de posseder des Fiess Nobles, mais il restera à la connoissance de chaque Ville & des Seigneurs de Fief Noble, de Loder de telles gens, avec sousserte ou non, & qu'on se tiendra à cette connoissance.

En douzieme lieu: Comme Nous de Berne avons prétendu que lors-que nous imposerions des Taxes & Tailles génerales, alors la Ville de Geneve & les siens dussent les payer comme font nos Sujets, de tous leurs Biens qu'ils possedent & pourront posseder à l'avenir, en Fief Noble ou Lige, riere nos Païs & Jurisdictions, & que la Ville de Geneve a prétendu au contraire, qu'elle en a été déclarée libre & exempte ci-devant par les Ducs de Savoye, en vertu des Lettres & Sceaux qu'elle a produit: Nous les susdits de Berne, après avoir vû ces Lettres & Sceaux, & après plusieurs Conferences entre nous les deux Parties, contenuës dans les Recès qui en ont été dressez, sommes convenus à l'égard de cet Article, comme ci-après; Savoir, que Nous de Berne, en confide-Cc 2

sideration de ce que la Ville de Geneve a condescendu à l'offre que Nous lui avons fait, pour les dépens du secours, Nous consentons que ladite Ville de Geneve, ses Bourgeois & ses Sujets, doivent demeurer, pour ce qui regarde les Tailles & Subsides que nous demandions d'eux, à forme du contenu & de la teneur de la Requête présentée au Duc Charles le 1er. Fevrier 1521., & des provisions accordées par ce Duc ledit jour & an, & successivement le 15. du même mois, lesquelles Pieces nous ont été exhibées par lesdits de Geneve, fous cette reserve expresse, que les Sujets de Nous de Berne, qui auront des Biens, riere la Ville de Geneve, doivent de même être exempts desdites Tailles & Subsides.

En treizieme lieu: Il a été arrêté & expressément reservé par Nous de Berne, que tout ce que dessus ne doit en aucune maniere, déroger ni apporter aucun préjudice au Traité perpetuel, que nous avons fait avec la Ville de Geneve, le Lundi septieme Août mille cinq cens trente fix, mais qu'il doit être corroboré par le present Traité, & demeurer perpetuellement & inviolablement en vigueur, dans tous ses points & articles, comme une chose perpetuelle & toujours durable; Ajoûtans à ceci, que Nous les susdits de Berne, sommes dans l'intention d'accomplir à la Lettre, la promesse faite à la Ville de Geneve, l'an mille cinq cens quarante neuf, d'effayer par prieres amiables, de procurer à nos Combourgeois de Geneve, d'entrer en Alliance avec les Louables Cantons, comme ceux de Mulhousen & Rotwil, ou dans la Paix avec la Couronne de France.

En quatorzieme lieu: Que cette nouvelle Bourgeoisse doit commencer le second Dimanche après le premier jour de l'an mille cinq cens cinquante huit, & de là durer & subsister à perpetuité, comme il a été dit au commencement des présentes, & être renouvellée & confirmée par Serment solemnel, de dix ans en dix ans, en présence des Députez du Conseil des deux Villes, le premier Dimanche du mois de Mais Et quand même le renouvellement ne se feroit pas, ainsi qu'il qu'il a été dit, cette Bourgeoisse demeurera néanmoins dans รชิโดโซเมล อภาษาโดสต์ 1 ซีซี (ระกอบสายสิโธ ลัก) fa force.

En quinzieme & dernier lieu: Nous lesdits de Berne, avons expressement reservé & reservons par ces Présentes, à cause de cette Bourgeoisie, l'Empire Romain, comme à cause de l'Empire, de même que tous nos Alliez Conféderez & Combourgeois, avec lesquels nous sommes deja entrez auparavant en Alliance, Combourgeoisie, Union, & Intelligence. De l'autre côté, Nous de Geneve reservons seulement l'Empire Romain, à cause de l'Empire. Tout ce que dessus sincerement & de bonne foi, en vigueur de cet Instrument, dont nous avons fait dresser deux doubles, munis des grands Sceaux de Nous les deux Villes, pour servir à perpetuité de témoignage, & pour sa constante durée. Donné à Berne, le second Dimanche après le premier jour de l'an mille cinq cens cinquante huit, après la Naissance de nôtre unique Sauveur Jefus - Christ.

### LXV.

Traité perpetuel fait & pasé par la Royale Majesté & Couronne de France, pour la conservation & deffense de la Cité de Geneve & de son Territoire, avec les Magnifiques Puissans & Très-Honorez Seigneurs de Berne & Soleurre.

Collationné sur l'Original.

U Nom de la Saincte Trinité, Amen. A tous 1579. presents & advenir. Comme ainsi soit, que l'une des Voy. Tom. I. principales choses que le Tres Chrestien Roy de France & de pag. 321. Poloigne, Henry troisieme de ce nom à present regnant se aux Notes. soit proposée dés son advenement à la Couronne, ait esté, à l'exemple de ses Predecesseurs Roys, de desirer & pourchasser tout ce qu'il estimeroit pouvoir servir à la conservation du repos & seureté de l'Estat de ses Tres Chers Grands Amys Alliés Cc 3

1579. Alliés & Confederés les Seigneurs des Ligues de Suisse, & à l'entretenement de l'ancienne Amitié, Alliance & bonne intelligence, qui a cy devant esté entre sesdits Predecesseurs, & est encores de present entre Sa Majesté & lesdits Seigneurs des Ligues; Et considerant qu'il ne se pourroit faire aucune entreprinse sur la moindre des Places, appartenantes ou Alliées du Corps en general desdittes Ligues, ou en particulier d'aucuns Cantons d'icelles, sans apporter quelque trouble à leur commune unyon & bonne intelligence avec affoiblissement de leurdit Estat. De tant plus, si telle nouveauté advenoit pour la surprise ou occuppation de Place de telle importance, comme est la Ville & Cité de Geneve, Alliée des Seigneurs de la Ville & Canton de Berne, pour estre icelle Ville de Geneve l'une des Cless & principal Boulevard du Pays desdites Ligues, & qui peult tenir le passaige libre & ouvert entre Sad. Majesté & lesdits Seigneurs des Ligues; Et avant entendu que pour obvier aulxdittes entreprinses & desseings qui se pouvoyent faire sur icelle pour la surprendre & faire changer de mains; Et par consequent clorre & interdire ce passaige, qui de tout temps a esté libre entre lesdits Roys de France & Seigneurs des Ligues: Les Seigneurs des Villes & Cantons de Berne & Solleurre, considerans le peu de moyen que laditte Ville de Geneve auroit de subsister d'elle mesme en l'estat qu'elle est de present, estoyent deliberés de faire entre eulx quelque Traicté particulier, pour la confervation & deffense d'icelle Ville, pour le bien & seureté commune de toutes les Ligues, Sad. Majesté ayant esté par eulx requise d'y entrer, a estimé (à l'exemple de ses Predecesseurs, qui ont tousjours esté tres prompts d'embrasser tout ce qui s'est presenté pour le bien & repos desdittes Ligues) de ne les en devoir esconduire; Ains au contraire, s'efforcer par tous moyens de rendre & tenir à jamais ledit Passaige libre & asseuré, au benefice & seureté des Pays, Terres & Seigneuries desdits Seigneurs des Ligues. Pour a ouoy parvenir, Saditte Majesté, par advis & meure deliberation de son Confeil,

seil, en auroit dés l'année passée mil cinq cents soixante dix- 1579. huit, envoyé ses Lettres Patentes, signées de sa main & de Monsieur Brulart, l'un de ses Conseillers & Secretaires d'Estat, en datte du dixiesme jour de Juillet, portant Pouvoir & Procuration speciale à Monsieur Messire Jehan de Bellievre, Seigneur de Haultefort, Conseiller au Conseil Privé de Sa Majesté, Premier President en Daulphiné, & son Ambassadeur en ce dit Pays des Ligues, de traicter, convenir & negocier avec les Cantons ou Alliés desdits Seigneurs des Ligues, en general ou particulier, & adviser avec eulx de tout ce qui pourroit servir à la continuation & fortiffication du repos general d'icelles, & specialement de ce qui pourroit toucher à la conservation de laditte Ville & Cité de Geneve & Territoire d'icellé, en l'estat qu'elle se retrouve à present, & empescher les entreprinses qui se pourroyent faire sur icelle, par quelques personnes ou Potentats que ce soit, sans nul excepter; Et pour cest essect, accorder au Nom de Saditte Majesté tout tel secours, faveur, ayde & adsistance pour ce regard, qu'il seroit trouvé expedient & necessaire; De sorte, que laditte Ville puisse demeurer & se maintenir, ainsi qu'elle est de present, & de ce en passer par ledit Seigneur de Haultesort, au nom de Saditte Majesté, telles promesses & obligations qu'il verroit bon estre, ainsi que plus à plain le contiennent lesdittes Lettres de pouvoir, qui seront cy aprés transcriptes en fin de ces presentes, suivant & en vertu desquelles & d'aultres Lettres que Sa Majesté lui en a depuis particulierement escriptes. Ledit Seigneur de Haultefort desirant satisfaire au desyr & affection, que Nobles & Magnifiques Seigneurs, les Seigneurs des Villes & Cantons de Berne & Solleurre ont demonstré avoir à la conservation de laditte Ville & Cité de Geneve; Et à la Requeste qu'ils en ont faicte à Sa Majesté au commun benefice, repos & seureré de tous les Pays des Ligues; Aprés en avoir par diverles fois traicé & negocié avec eulx, & consideré ce qui faisoit sur ce à considerer, seroit enfin par l'advis & en presence de Monsieur de:

de Harlay, Seigneur de Sancy, Baron de Montglat, Conseiller & Me. des Requestes ordinaire dudit Sgr. Roi Tres Chrestien & Ambassadeur pour Sa Majesté aulxdites Ligues, aprés ledit Sieur de Haultefort, tumbé d'accord avecq lesdits Seigneurs de Berne & de Solleurre, des conditions cy aprés declarées, qui ont semblé necessaires pour la dessense & conservation de laditte Ville, Cité & Territoire de Geneve, en l'estat qu'elle

se retrouve à present. C'est a scavoir:

EN PREMIER LIEU; Que pour satisfaire à la Requeste que lesdits Seigneurs de Berne & Solleurre en ont faicle à Sa Majesté Tres Chrestienne, & à l'opinion qu'ils ont qu'il importe grandement à leur bien & repos, & de tout le general des Ligues. Que les Pays appartenants aulxdits Seigneurs de Berne, & à eulx delaissés par les Accords cy devant faits entre Monsieur le Duc de Savoye & eulx, soyent compris au Traicté de la Paix perpetuelle, qui est entre la Coronne de France, & le general desdittes Ligues: Il a été accordé; Qu'iceux Pays delaissés par ledit Seigneur Duc de Savoye, aulxdits Seigneurs de Berne, seront & demeureront compris en laditte Paix perpetuelle, aulx mesmes qualités & conditions des autres Pays, appartenants d'ancienneté aulxdits Seigneurs de Berne, tout ainsi que si elles estoyent icy designées & specifiées par le menu. Pour les mesmes considerations que dessus, & en faveur & contemplation desdits Seigneurs de Berne & Solleurre, a esté aussi accordé; Que laditte Ville & Cité de Geneve avecq son Territoire, sera comprinse audit Traicté de Paix perpetuelle; A la charge que les Habitans d'icelle se comporteront envers Sa Majesté & la Coronne de France, avec le respect qu'il appartient, & qu'il est porté par ledit Traicté de Paix perpetuelle, Sans neanmoins que par le moyen de laditte comprehension les Habitans d'icelle Ville de Geneve, jouyssent d'aucune exemption des droicts de Gabelles, Peaiges & autres Subfides & Impots, pour raison du Trafficq & Marchandise, qu'ils feront en France; ains se contenteront lesdits Habitans d'estre traictés comme les propres

pres Subjects du Roy, pour raison dudit Commerce, Peaiges, 1579. Gabelles & Impots, tant pour l'achapt & debitement des Denrées & Marchandises, que pour les droicts d'Entrées & Sorties d'icelles, ensemble pour la liberté d'aller, venir & négocier par le Royaulme de France, Terres & Seigneuries de son obeissance. Et s'IL INTERVIENT quelque different entre les Subjects de Saditte Majesté, & les Particuliers de laditte Ville de Geneve, le Demandeur sera tenu de poursuivre son droict par devant le Juge ordinaire, & au domicile du Deffendeur, tant d'une part que d'aultre; mais s'il eschoyst aucune difficulté ou different sur le faict de la Garnison ou du secours dont sera parlé cy après, le Roy en sera au droict de Marche, suivant & à la forme du Traicté de la paix perpetuelle. S'IL ADVIENT que pour la conservation de laditte Ville de Geneve, lesdits Seigneurs de Berne & Solleurre avent occasion de mectre Garnison dans icelle, Saditte Majesté en ce cas sera tenue de soldoier laditte Garnison à ses fraiz & despends, jusques au nombre de cinq Compaignies de gens de guerre, de la Nation de Suisse, si tant en est besoing pour la seureté de laditte Ville, chacune desdittes cinq Compaignies composée de trois cents hommes, qui seront payées à raison de treize cents Escus de quatre Testons piece par mois, pour chacune Compaignie; Et ce seulement pour le temps & au pro rata des jours qu'elles auront servi pour la necessité qui se presentera, oultre cinq jours pour l'aller, & autres cinq jours pour le retour. Mais afin que l'on ne fasse entrer le Roy en despens inutils & superflus, pour laditte Garnison, il a été accordé; Que lhors qu'il conviendra la mectre, la deliberation s'en fera avec l'Ambassadeur de Sa Majesté aulxdittes Ligues, lequel y aura sa voix, comme un des Cantons qui seront entrés en ce Traicté, & sera faicte la resolution de bonne foy selon la pluralité des voix. Pour ne demeurer court de ce qu'il fauldra pour soldoyer laditte Garnison, & que à faute de deniers, il n'advienne quelque inconvenient à laditte Ville, & par consequent aulxdicts Tome II.

1579.

dicts Seigneurs des Ligues, a esté accordé; Que Sa Majesté sera tenue de faire consigner es mains des Seigneurs de la Ville & Canton de Solleurre, la somme de treize mil Escus de quatre Testons piece, à quoy monte la solde de cinq Compaignies cy dessus accordées pour ladicte Garnison, pour deux mois entiers. Et s'IL ADVENOIT que ladicte Ville de Geneve fust assiegée par qui que ce soyt; Et que pour la secourir lesdicts Seigneurs de Berne & Solleurre, & aultres Cantons, qui entreront en ce Traicté, fussent contraincts dresser une Armée; En ce cas Saditte Majesté sera tenue de les secourir & aider de la somme de quinze mil Escus de quatre Testons piece par chacun mois pour tout secours, tant & si longuement qu'il y aura Armée en campaigne, pour la deffence de ladicte Ville, moyennant lesquels quinze mil Escus par mois, Sadicte Majesté demeurera deschargée du payement des cinq Compaignies cy dessus accordées pour la Garnison de ladicte Ville, à compter du jour que ladicte Armée sera en campaigne, pour la deffense d'icelle. Et Afin que lesdits Seigneurs de Berne & Solleurre, & autres Cantons, qui entreront en ce present Traicté, ayent plus de moyen de se fortisser, & dresser une belle Armée pour le secours de ladicte Ville, quand le besoin y sera; si aucuns des Subjects de Sadicte Majesté les veulent venir ayder & secourir, il ne leur sera aucunement deffendu ny empesché par Sadicte Majesté, ny par ses Ministres & Officiers. QUE SI A L'OCCASION ou en hayne de la dessense & conservation de ladicte Ville de Geneve, aucun Prince ou Potentat venoit à mouvoir guerre contre lesdicts Seigneurs de Berne & Solleurre, & aultres Cantons, qui pourront cy aprés entrer en ce Traicté ou aucun d'iceulx; En ce cas, Sa Majesté sera tenue les ayder & secourir de la fomme de dix mil Escus de quatre Testons piece par moys, tant & si longuement qu'ils auront Armée en campaigne, pour raison de laditte querelle. Comme Aussi en cas pareil, si quelqu'un venoyt à mouvoir guerre contre Sa Majesté Tres Chrestienne, à l'occasion de laditte dessense

& conservation de Geneve, lesdits Seigneurs de Berne & Solleurre, & aultres Cantons qui y entreront, seront tenus de secourir Saditte Majesté jusqu'au nombre de six mil hommes de guerre de laditte Nation, si tant elle en a besoing, en faisant les levées & soldoyant les Compaignies suivant & à la forme des Traictés d'Alliance que Sa Majesté a desja avec aucuns Cantons desdittes Ligues. Et pour recougnoisfance du bien que ladicte Ville de Geneve recevra du Roy, par le moyen de ladicte deffense & conservation, les Subjects de Sa Majesté auront seur & libre accés en icelle, tant pour le regard du trafficq & aultres affaires qu'ils y pourroyent avoir, que aussi pour le passaige des gens de guerre qu'Elle pourroit avoir à tirer desdittes Ligues, ou à envoyer de France delà les Monts, lesquelles gens de guerre passans à la file sans desordre & avec toute modestie, ils seront receus & logés, & à iceulx administré vivres & aultres choses necessaires, en payant raisonnablement, & seront pour cest effect les Seigneurs de laditte Ville premierement advertis du passaiges desdictes Gens de guerre, attendu la qualité de ladicte Ville à ce qu'ils ne soyent surpris ou surchargés. COMME aussi ne sera donné aucun passaige, ny retraicte en ladicte Ville de Geneve aulx ennemys de Sa Majesté & Coronne de France. ET EN OULTRE a esté dict & accordé, que le present Traicté durera & tiendra à perpetuité, de mesme que la Paix perpetuelle, sans que par cy après il puisse estre faict d'une part ny d'aultre, aucune chose au prejudice d'iceluy; Ains sera inviolablement entretenu & gardé par Saditte Majesté, & par lesdits Seigneurs de Berne & Solleurre, & autres Cantons & Alliés desdictes Ligues, qui par cy aprés y pourront entrer de poinct en poinct, selon sa forme & teneur, sans aller jamais au contraire en quelque sorte & maniere que ce soit, se reservant neantmoins ledit Seigneur de Haultefort de faire entendre à Sa Majesté tout le contenu cy dessus, pour en avoir son bon plaisir; Et l'ayant agreable d'en envoyer auxdits Seigneurs de Berne & Solleurre, dans trois mois Dd 2 proprochains, Lettres & Seaulx de Saditte Majesté, & lhors seront prestés, d'une part & d'autre, les Serments en tel cas requis & accoustumés: EN TESMOING de quoy, lesdits Seigneurs de Haultefort & de Sancy, ont signé les Presentes de leurs mains, & à icelles faict mectre le Seel de leurs Armes, comme aussi lesdits Seigneurs de Berne & Solleurre, les ont pareillement signées, & à icelles faict mectre & apposer leurs Seaulx le huictiesme jour de May, l'an de grace mil cinq cents soixante dix neuf.

S'ensuit la teneur des Lettres Patentes de Sa Majesté Tres-Chrestienne, portant pouvoir audit Seigneur d'Haultefort de faire & traitter le contenu cy dessus.

ENRY, PAR LA GRACE DE DIEU ROY DE FRAN-CE ET DE POLOIGNE: A nostre Amé & Feal Conseiller en nostre privé Conseil, President en nostre Cour de Parlement de Daulphiné, & Ambassadeur ordinaire pres les Seigneurs des Ligues de Suisse; Me. Jehan De Bellievre Seigneur de Haultefort, Salut & Dilection. Comme l'une des principales choses que nous nous soyons proposées, dès la premiere cougnoissance que Dieu nous a donnée des affaires de nostre Royaulme, specialement depuis que nous sommes parvenus à la Coronne d'iceluy ait esté de cherir, aymer & avoir en singuliere recommandation l'Amitié, Alliance & Confederation, que ja dés longtemps nos Predecesseurs Roys ont euë & continuée, & par tant d'années inviolablement observée avec nos tres chers & bons Amis Alliés & Confederés les Seigneurs des Ligues de Suisse & Grisons, & à l'exemple de nos Predecesseurs, desirer & pourchasser tout ce que nous estimerions pouvoir servir à la conservation du repos & seurté de l'Estat, & commune Alliance desdits Seigneurs des Ligues, en intention de n'y espargner nos moyens ny nostre propre personne, quand le cas le requerroit; Et considerant qu'il ne se pourroit faire nulle entreprise sur la moindre des Places.

Places, appartenantes ou Allyées du Corps en general desdittes 1579. Ligues, ou en particulier d'aucuns Cantons d'icelles, sans danger de quelques grands troubles à leur commune union & bonne intelligence ou affoiblissement de leur dict Estat, que ne pourrions entendre qu'avec nostre grand regret & desplaisir; De tant plus, si telle nouveaulté advenoit par la surprise d'une Place de telle importance, comme est la Ville de Geneve, allyée de nos tres chers & bons Amys Allyés & Confederez les Seigneurs de la Ville & Canton de Berne, & l'une des Clefs & principaulx Boulevards dudit Pays des Ligues, sur laquelle Ville nous ayans aucuns desdits Seigneurs des Ligues, fait entendre que puis quelques temps ont esté faictes plusieurs entreprises au prejudice du repos d'icelle; Et que pour y obvier les Seigneurs des Cantons & Pays, plus voisins de laditte Ville de Geneve, estoient deliberés de faire entre eulx quelque particulier Traicté, pour la protection & deffense d'icelle, nous requerants d'y vouloir entrer, à l'exemple de nosdits Predecesseurs, qui ont tousjours esté prompts d'embrasser tout ce qui s'est presenté pour le bien, repos & tranquillité desdits Seigneurs des Ligues & de leur Pays; A quoy ne voulant deffaillir, Nous pour ces causes & autres grandes & dignes considerations, à ce nous mouvans, vous avons, de l'advis de nostre Conseil, auquel ce faict a esté bien & meurement deliberé, commis, ordonné & depputé, commectons, ordonnons & depputons, donné & donnons Plain-pouvoir, Authorité & Mandement par ces Presentes, de vous assembler une & autant de fois qu'il sera befoing, en tel lieu ou lieux qu'il sera advisé, avec tel nombre de personnaiges d'un ou de plusieurs Cantons, ou Allyés desdits Seigneurs des Ligues, qui vouldront entrer en Traicté general ou particulier, pour la protection & dessense de laditte Ville de Geneve, & avec eulx adviser de tout ce qui pourra servir à la continuation & fortification du repos general desdittes Ligues, & de nostre ditte Amitié & commune întelligence; Et en special Traicter, Convenir & Negocier avec D d 3 lesdirs

I 579.

lesdits Deputés de ce qui pourra toucher à la conservation de laditte Ville de Geneve & Territoire d'icelle, en l'estat qu'elle se retrouve à present, & empescher les entreprises qui se pourrovent faire sur icelle, par quelques Personnes ou Potentats que ce soyt, sans nul excepter, accorder pour Nous & en nostre Nom tout tel secours, faveur, ayde & adsistance pour ce regard, qu'il sera avec lesdits Deputés trouvé expedient & nécessaire: De sorte qu'elle puisse demeurer & se maintenir, ainsi qu'elle est de present au benefice & seurté des Pays, Terres & Estats desdits Seigneurs des Ligues; Et de ce passer pour Nous & en nostre Nom, telles promesses & obligations que vous verrez bon estre, & generalement de faire par vous en cest endroict Dire, Gerer, Promectre, Accorder & Negocier tout ce que nous ferions & faire pourrions, si presens en personne y estions; Jaçoyt que le cas requist Mandement plus special que ces Presentes; PAR LESQUELLES promectons en bonne foy & parole de Roy, avoir agreable, tenir ferme & stable à tousjours, ce que par vous sera Fait, dict, Negocié, Promis & Accordé pour ce regard, sans jamais y contrevenir en quelque maniere que ce soit, & le tout ratissier toutes les fois qu'en serons requis. En tesmoing dequoy, Nous avons figné ces Presentes de nostre main, & à icelle faict mectre nostre Seel. Donné à Paris le dixiefme jour de Juillet l'an de grace mil cinq cents soixante dixhuict. Ainsi signé, HENRY. Et au dessoubs, Par le Roi, estant en son Conseil, Brulart, & seelle sur simple queuë du grand Seau de Sa Majesté en Cire jaulne.

# Ratification du susdit Traitté, faitte par le Roy.

ENRY, PAR LA GRACE DE DIEU ROY DE FRAN-CE ET DE POLOIGNE; A TOUS PRESENS ET ADVENIR, Salut. Comme cy devant & de long temps, Nos tres Chers & Grands Amys Allyés & Confederés les Seigneurs des Villes & Cantons de Berne & de Solleurre,

fur

sur les bruicts qui ont par diverses sois couru de plusieurs entreprises & desseigns sur la Ville de Geneve, sussent entrés en opinion, qu'icelle venant à changer de main, la paix & tranquillité generale de tous les pays des Ligues en pourroit estre beaucoup alterée, pour estre icelle Ville l'une des Cless & Boulevards desdits pays des Ligues; Et d'ailleurs, Allyée par ancienne Combourgeoisie avec lesdits Seigneurs de Berne: Ils nous auroyent faict entendre, que pour obvier à telles entreprises (dont le seul bruit troubloit grandement leur repos) Ils estoyent deliberés de faire entre eux quelque Traicté pour maintenir & conserver laditte Ville de Geneve, en l'estat qu'elle se retrouvoit, comme chose qu'ils estimoyent des plus importantes & necessaires, non seulement au bien & seureté commune de toutes lesdittes Ligues, mais aussi à la conservation & entretenement de l'ancienne Amitié & Allyance, qui est entre nous & elles; Nous requerans que à ceste occasion, à l'exemple de nos Predecesseurs Roys, qui ont tousjours esté tres prompts d'embrasser tout ce qui s'est présenté pour le bien & repos d'icelles Ligues, Nous voulussions entrer avec eux audit Traicté; A quoy ne voulans defaillir pour l'ancienne amitié & bienveillance que nous leur portons, apres avoir par diverses fois mis l'affaire en deliberation; Nous aurions envoyé nos Lettres Patentes en datte du dixiesme jour de Juillet mil cinq cents soixante dix huit, à nostre Amé & Feal Conseiller en nostre Conseil privé, Premier President en Daulphiné, & lhors nostre Ambassadeur auxdittes Ligues le Seigneur de Haultefort, porsant Pouvoir expres de traicter avec lesdits Seigneurs des Ligues en general, ou avec aucuns Cantons ou Allyés d'icelles en particulier, qui y vouldroient entrer de ce qu'ils jugeroient & advisergient estre propre & necessaire, pour la conservation & deffense de laditte Ville de Geneve & Territoire d'icelle, en l'estat qu'elle se retrouve de present; Et empescher les entreprises qui se pourroient faire sur icelle, au prejudice du repos desdittes Ligues, par quelques personnes 1579. ou Potentats que ce soit. Et pour cest effect accorder par ledit Sieur de Haultefort en nostre nom tel Secours, Faveur, Avde & Adsistance, qu'il seroit trouvé expedient & necessaire pour la continuation & fortification du repos general desdittes Ligues, & de nostre amitié & commune intelligence avec icelles, suivant lesquelles nos Lettres de Pouvoir & aultres Lettres, Memoires & Instructions que nous en aurions depuis envoyées audit Sieur de Haultefort; Apres en avoir par diverses fois Traicté & Negocié avec lesdits Seigneurs des Villes & Cantons de Berne & de Solleurre, Nos tres Chers & Grands Amis Alliés & Confederés; iceluy Sieur de Haultefort, par l'advis & en presence de Nostre Amé & Feal Conseiller en nostre dit Conseil, & nostre Ambassadeur, après luy auxdittes Ligues, le Sieur de Sancy, seroit enfin demeuré d'accord avec lesdits Seigneurs de Berne & de Solleurre, foubs nostre bon plaisir, des articles cy après declarés & inserés de mot en mot.

Continuation & suitte de laditte Ratification.

SCAVOIR FAISONS, Que Nous après avoir veu & meurement consideré tous lesdits articles ainsi faicts & accordés en nostre nom, par lesdits Sieurs de Haultesort & de Sancy nos Ambassadeurs susdits avec lesdits Seigneurs des Villes & Cantons de Berne & de Solleurre, & les ayants bien agreables avons iceulx Loués, Approuvés & Ratissiés, Louons, Approuvons & Ratissions par ces Presentes, selon qu'ils font couchés & escripts cy dessus; Tout ainsi que si par Nous en personne ils avoyent été faits & accordés: Et partant avons promis & promettons en bonne foy & parole de Roy, tant pour Nous, que pour nos Successeurs Roix à perpetuité, tenir, garder & inviolablement observer tout le contenu en iceulx de poinct en poinct selon leur forme & teneur, sans jamais aller, ny permettre qu'il soit allé de nostre part aucontraire directement ou indirectement en quelque sorte & maniere que ce soit. MANDANT & ordonnant pour cest effect audit Sieur de Sancy à present nostre Ambassadeur auxdittes Ligues (auquel nous en donnons tout pouvoir 1579. par ces presentes) de faire & prester pour nous en nostre nom & sus nostre soy & conscience à l'endroict desdits Seigneurs de Berne & de Solleurre & aultres Cantons ou Alliés desdits Seigneurs des Ligues qui vouldront entrer audit Traicté, le serment en tel cas requis & accoustumé. Et de mesme le recevoir pour & en nostre Nom desdits Seigneurs de Berne & de Solleurre, & autres Cantons que besoing sera pour l'entretenement desdits Articles & Traicté, selon & ainsi qu'il a esté promis & convenu en iceulx faisant & accordant. ET D'AULTANT que nous avons esté advertis par lesdits Sieurs de Haultesort & de Sancy nos Ambassadeurs susdits, qu'en faisant la conclusion desdits Traicté & Articles, les Seigneurs de laditte Ville & Canton de Berne avoyent en leur Conseil faict expresse reserve, que le droict & action que nostre tres cher & tres Amé Oncle le Duc de Savoye pretend sur icelle Ville de Geneve, seroit decidé amiablement & par Justice, là où les Parties se sont assignées; Ne voulant ceder à aucun aultre en amitié, affection & bonne volonté envers nostre dit Oncle; Nous avons dict & declairé, que nous avons laditte reserve pour bien agreable: Voulons & entendons que de nostre part elle ayt lieu, en la mesme forme & maniere que lesdits Seigneurs de Berne l'ont faicte & resolue en leurdit Conseil, en faisant & accordant ledit Traicté. EN TESMOING de quoy, Nous avons signé ces Presentes de nostre propre main, & à icelle fait mectre nostre Seel. Donné à Paris au mois d'Aoust l'an de grace mil cinq cents soixante dix neuf, & de nostre Regne le sixiesme. Ainsi signé, HENRY. Et plus bas, Par le Roy, Brulart.

Serment presté par les Deputés des trois Villes, & l'Ambassadeur de Sa Majesté.

TOUS BEAT LUDOVIC DE MÜLLINEN, Ancien Advoyer, Nicolas de Diesbach, Hants Anthony Tillier Bour-Tome 11. Еe

Boursier, du Petit Conseil, Vincent Tachselhosser Secretaire, Hans Rudolff de Bonsteten, Hans Rudolff Wrstemberger au nom du Grand Conseil, Deputtés de la Ville & Canton de Berne; Et Nous Urs Sury, Urs Ruchty Nouveau & ancien Advoyer, Steffan Schualler Banderet, Urs Rodolff Boursier, Petter Manslyb Aedile du Petit Conseil, Jean-Jacques de Staal Secretaire, Balthzard de Griffach, Ulrich Vogelsang, Petter Brunner, Jeronimus Kallenberg du Grand Conseil, aussi Deputtés de la Ville & Canton de Solleure. SÇAVOIR FAISONS, qu'aprés avoir esté leuë en nos Cantons devant nostre Grand & Petit Conseil, la Ratification du Traicté dernierement faict entre le Roy de France nostre tres redoubté Seigneur, Allyé & Confederé, pour la conservation & dessense de la Ville de Geneve, Nous avons eu charge de nos Seigneurs & Superieurs, de remercier tres humblement Sa Majesté, de ce qu'il luy a pleu se declarer tellement affectionnée au bien & repos de ces Ligues, que d'avoir voulu ratifier ledit Traicté, avec la reserve que la Ville & Canton de Berne, en faisant la conclusion dudit Traicté, auroit expressement faicte; Assavoir que le droit & action que Monsieur le Duc de Savoye, comme heritier des seus Ducs de Savoye ses Predecesseurs, pretend sur laditte Ville de Geneve, seroit decidé amiablement ou par Justice, là où les Parties se sont assignées; Et avons eu aussi commandement de nosdits Seigneurs & Superieurs, de jurer en leur nom ledit Traicté. Et PARTANT, Nous les Deputtés susdits, au nom & comme ayants pouvoir de nos Seigneurs & Superieurs, Avons juré & promis par nos sermens accoustumés, Jurons & promectons par ces Presentes, tant pour nous que pour nos Successeurs à perpetuité, tenir, garder & inviolablement observer tout ce qui est contenu audit Traicté & Accord, de poinct en poinct, fans jamais aller ny venir au contraire; ET D'AULTANT, qu'en faisant icelui Traicté, nous nous serions faicts forts que la Ville de Geneve accepteroit tout ce que en iceluy Contract nous aurions promis à Sa Majesté, qui les peult concerner. Nous avons iceluy TraicTraiclé & Accord communiqué aux Seigneurs Sindicques & 1579. Conseil de laditte Ville de Geneve, lesquels l'ont accepté dès le vingt quatriesme de Juing dernier passé; Et avons, Nous Deputtés de la Ville & Canton de Berne estimé, qu'entant que ledit Traicté peult toucher & concerner laditte Ville de Geneve, ils deussent faire serment de le garder aussi inviolablement de leur part, & de poinct en poinct observer selon sa forme & teneur. Pour à quoi satisfaire lesdits Seigneurs de Geneve ont Deputtés, Nous Michel Roset & Ami Varro, Conseillers & Anciens Syndicques de laditte Ville de Geneve, pour en leur Nom venir jurer ledit Traiché à qui il appartiendra, & en vertu du Pouvoir à nous donné par Nos Seigneurs & Superieurs, Nous Deputtés susdits de laditte Ville de Geneve, Jurans au nom de Dieu, Avons promis à Monsieur de Sancy Ambassadeur de Sa Majesté Tres Chrestienne en ce pays des Ligues, Et à mesdits Seigneurs les Deputtés de Berne, Nos tres Chers Combourgeois, de garder & inviolablement observer ledit Traicté entant qu'à nous touche & peult toucher, sans jamais aller au contraire en quelque forme & manière que ce soit. Et d'aultre part, Nous Nicolas de Harlay Seigneur de Sancy Ambassadeur pour Sa Majesté aux Ligues de Suisse, Promectons & Jurons pour & au nom de Saditte Majesté, aux susdits Deputtés des trois Villes, suivant le pouvoir special à nous donné transcript en la Ratiffication que nous avons mise es mains de Messieurs de Berne & de Solleurre, tant pour Sa Majesté de present que pour ses Successeurs Roys à perpetuité, tenir, garder & inviolablement observer le contenu audit Traicté de poinct en poinct, selon sa forme & teneur, sans jamais aller de la part de Sa Majesté au contraire, directement ou indirectement, en quelque forme & maniere que ce soit; Comme aussi, Nous Deputtés de Berne, Promectons & Jurons comme dessus aux susdits Deputtés de Geneve, d'observer ledit Contract envers eulx inviolablement, selon que cy dessus nous avons promis & jure; EN TESMOING dequoy, Nous Ambassa-Ee 2

deur susdit de Sa Majesté Tres Chrestienne, avons faict seeller le present Acte du Seel de nos Armes; Et Nous susdits Deputtés des Villes de Berne & Solleurre du Seel & Armes de nosdittes Villes & Cantons; Et nous susdits Deputtés de laditte Ville de Geneve, avons pareillement fait seeller le present Acte du Seel de nos Seigneurs & Superieurs, lequel Nous avons seulement mis entre les mains de mondit Seigneur l'Ambassadeur de Sa Majesté Tres Chrestienne, & de Messieurs de Berne; Et avons tous, selon qu'il est porté cy devant, fait transcrire à la fin de ces Presentes les Pouvoirs à nous donnés, dont & de toutes lesquelles choses. Nous susdit Ambassadeur de Sa Majesté & Deputtés susdits, avons chacun retiré ung Acte à part, pour nous servir entant que raison. FAICT A SOLLEURRE le vingt neufviesme jour d'Aoust l'an de grace mil cinq cents soixante dix neuf.

## Ensuyt le Pouvoir donné par Messieurs de Berne à leurs Deputtés.

faisons sçavoir par la Presente; Comme ainsi soyt que entre le Roy de France, d'une part; Et nos Chers & bien aymés Allyés, Combourgeois & Freres de la Ville de Solleurre, & nostre Petit & Grand Conseil de Berne, d'autre part. Il ait esté dressé, convenu & rattiffié au Nom de Dieu certains Articles, pour la deffense de la Ville de Geneve & conservation du passage libre de France en ces Pays, & de ces Pays en France, sans que pour fin de cette Negociation il faille aultre chose que de jurer, & faire serment solemnel de garder & observer purement, simplement & inviolablement, les uns envers les aultres, le contenu desdits Articles rattiffiés. Nous a ces raisons, ayons depeschés à Solleurre Nobles & Spectables Monsieur Beat Ludovic De Müllinen nostre cher Ancien Advoyer, Monsieur Niclaus de Diesbach, Monsieur Hans Tillier nostre Boursier, nos Aymés Conseillers.

lers, pour & en nostre nom; Vincens Taschselhosser nostre Secretaire d'Estat, Noble Hans Rudolff De Bosteten, & Hans Rudolff Wrstenberger, de la part de nostre Grand Conseil diet les Bourgeois, avec charge & Plein-pouvoir de satisfaire pour entiere dessinitive de ce pourparler aux solemnités, en tel & semblables cas requises, leur donnons derechef, au Nom du Dieu Vivant, la puissance du Serment, & tout pouvoir de conclurre en la forme que Monsieur l'Ambassadeur de Sa Majesté, nosdits bien aymés Allyés Combourgeois & Freres de la Ville de Solleurre & nosdits Deputtés adviseront; Promettant par la Presente d'approuver, & avoir pour agreable tout ce que nosdits Deputtés feront, suivant ce nostre pouvoir, en forme & de mesme que si ung chacun de nous particulierement en eussions faict le serment. En foy dequoy y avons fait apposer le Sceau secret de nostre Ville, le vingt huictiesme jour d'Août, mil cinq cents soixante dix neuf.

## Ensuyt le Pouvoir donné par Messieurs de Solleurre à leurs Deputtés.

SEIL DE LA VILLE ET CANTON DE SOLLEUR-RE; Faisons sçavoir à tous par ces presentes Lettres; Comme ainsi soit, que cy devant il auroit esté dressé quelque Traicté, pour l'asseurance & conservation de la Ville de Geneve, à ce qu'elle soit un libre passaige d'entre la Coronne de France & le Pays des Ligues, entre nos chers Alliés Combourgeois & Freres de la Ville & Canton de Berne, & Nous; Et que à la tres humble Requeste de Nous lesdittes deux Villes, il auroit pleu au Roy de France nostre tres Redoubté Seigneur Allyé & Confederé d'entrer audit Traicté, & de le tenir pour agreable, ayant là dessus Saditte Majesté donné Plain-pouvoir & charge aulx Magnisiques & Nobles Seigneurs Monsieur de Haultesort, Conseiller au privé Conseil de Sa Majesté, Premier President en la Cour de Parlement E e 3

de Daulphiné, & pour lhors Ambassadeur en ce Pays des Ligues; Et à Monsieur de Harlay Seigneur de Sancy, aussi Conseiller audit Conseil Privé, & à present Ambassadeur en ces Ligues, apres ledit Seigneur de Haultefort, de contracter avec lesdits Deputtés desdittes deux Villes, pour l'asseurance & conservation de la susditte Ville de Geneve, aucuns Articles que lesdits Seigneurs Ambassadeurs auroient acceptés foubs le bon plaisir de Sa Majesté, & que pour mectre en effect ceste negociation, Sa Majesté en auroyt envoyé l'approbation & ratiffication dudit Contract, signé de sa main & feellé de son Seau à mondit Seigneur de Sancy, avec charge & pouvoir exprès de le confirmer & jurer avec les Deputtés de nosdits Alliés Combourgeois & Freres de la Ville de Berne & les nostres. A CESTE CAUSE & pour effectuer ceste Negociation, Nous avons de nostre part, en cest endroict, nommés & ordonnés, nommons & ordonnons, pour resouldre ledit Traicté par ces Presentes, Nobles, Honorables, Prudens & Saiges Seigneurs Urs Sury, & Urs Ruchty nos deux Advoyers, Steffan Schualler Banderet, Urs Rudolff Boursier, Petter Manslyb, tous de nostre Petit Conseil, ensemble nostre Aymé & Feal Secretaire d'Estat Jean-Jaques de Staal; avec Ulrich Vogelsang, Balthzard de Grissach, Petter Brunner & Jeronimus Kallenberg, tous de nostre Grand Confeil, aufquels nous avons donné Plain-pouvoir & charge de convenir avec ledit Seigneur de Sancy, au nom de Sa Majefté, & avec les Deputtés de nosdits Alliés Combourgeois & Freres de laditte Ville de Berne dudit Faict, & de jurer & confirmer en nostre nom avec Serment solemnel, ledit Traicté de poinct en poinct, suivant la teneur de la Ratisfication de Sa Majesté Tres Chrestienne; Ayans touttes sois expressement reservé, que pour ceste heure nous n'entendions de contracter avec aucuns aultres, que avec Saditte Majesté & nosdits Alliés de Berne, ainsi que nous pouvons faire legitimement & fans reprehension quelconque pour l'asseurance & prosperité des deux Estats; PARQUOY nous promectons, pour nous

1579.

nous & nos Successeurs à perpetuité, de tenir pour agreable & d'observer sermement & inviolablement tout ce qui sera faict & resolu en cest endroiet par nosdits Deputtés, sans jamais aller faire dire ne venir au contraire, ny permectre qu'il y soit contrevenu, en maniere quelconque; ains que le tout sera sidellement & syncerement observé, tenu & gardé en vertu des presentes Lettres que nous avons fait seeller du Seel de nostre Ville, le Vendredy apres la Sainct Barthelemy, mil cinquents soixante dix neuf. Signé, Vom Staal.

## Ensuyt le Pouvoir donné par Messieurs de Geneve à leurs Deputtés.

Ous Sindicques et Conseil de Geneve; Par meure deliberation de nostre Conseil, & suivant la declaration par nous desja faicte & passée en nostre Conseil general, le vingt quatriesme de Juin dernier, dés lhors envoyée aux Magnifiques Puissans & Tres Honnorés Seigneurs de Berne nos bons voifins, tres chers & finguliers Amis & feaulx Combourgeois, portant l'acceptation du Traicté qu'il a pleu à la Majesté du Roy Tres Chrestien faire, par Mesfieurs ses Ambassadeurs au Pays de Ligues, le huictiesme de May, An present, avec lesdits Magnifiques Seigneurs nos tres chers Combourgeois de Berne, & les Magnifiques Puissants & Tres honnorés Seigneurs de la Ville de Solleurre, nos bons voisins tres Chers & singulliers Amys en nostre faveur, & pour la seurté & conservation de nostre Cité & Territoire d'icelle, & estans informés de la loyaulté, suffisance & experience de Nobles Michel Roset & Amy Varro, nos bien aymés Citoyens, Conseillers & Anciens Syndicques; Avons à Iceulx ensemblement, ou a faute de l'un d'eulx separement, Donné & donnons par ces presentes, Plein-pouvoir, charge & Procuration expresse, pour & en nostre nom. promectre & confirmer par serment solemnel, au nom du Dieu Vivant, ledit Traicté entant qu'il nous concerne, tant

4579.

à Saditte Majesté, par la stipulation de Monsr. de Harlay Seigneur de Sancy, Baron de Montglat, Conseiller & Maistre des Requestes Ordinaire de Sade. Majesté, de present-son Ambassadeur audit Pays des Ligues; Que auxdits Magnifiques & Puissants Seigneurs de Berne & Solleurre, & reciproquement le recevoir & stipuler d'iceux, pour & au Nom de nostre ditte Cité & Republique, avec & soubs toutes les promesses, clauses & obligations en ce necessaires & expedientes. Et en general de faire & negocier tout ce que requis sera en cest endroict, & tout ainsi que nous pourrions faire, si nous y adsistions en nos propres personnes; Pro-MECTANS d'avoir pour agreable tout ce que sera fait par nosdits Procureurs & Deputtés, en ce que dessus par ces presentes; Données à Geneve sous nostre seau & le seing de nostre Secretaire d'Estat, ce vingt deuxiésme d'Aoust, mil cinq cents septante neuf. Signé, Par mesdits Seigneurs Sindicques & Conseil, Gallatin.

S'ensuit la teneur des Lettres de l'Acceptation dudit Traicté, par Messieurs de Geneve.

RÉS SEIGNEURS, finguliers Amys & feaulx Combourgeois, Nous nous recommandons de bien bon cœur à vos bonnes graces. Magnifiques Seigneurs, sur le Traicté qui a esté dressé entre les Seigneurs Ambassadeurs de la Royale Majesté de France, & vos Magnissicences, & les Magnissiques Seigneurs de Solleurre, ainsi qu'il a esté couché, se lon une copie qu'il pleust à Monsr. de Haultesort de livrer en passant par ceste Cité, nous heussions pieça respondu, n'estoit qu'il avoit instamment prié de tenir l'affaire secret; Maintenant que Vos Seigneuries estiment estre convenable que nous prenions resolution, ainsi qu'il vous a pleu nous escripre par vos lettres du dixhuictiesme de ce mois: Apres Dieu Tout puissant, nous remercions tres affectueusement Vos Sei-

Seigneuries & Messieurs vos Alliés de Soleurre, du grand 1579. foing & tres Louable affection de laquelle vous avés confideré, & cerché la conservation de nostre Estat & de la commune Patrie; Esperans, moyennant la grace du Souverain & la continuation de vos bonnes faveurs, que la bienvueillance de la Majesté Royale de France, croistra de plus en plus envers nous, pour nous alleger de la reserve que nous desirons n'estre poinct audict Traicté, touchant le privilege de peages de France; En ceste confiance nous acceptons, entant qu'il nous concerne, le contenu dudict Traicté, nous asseurans bien que Vos Magnissicences n'entendent pas & ne vouldroient, comme de nostre part nous n'entendons, ny ne vouldrions aulcunement prejudicier à nostre commune Religion, en tout ny en partie, tant peu que ce soit, ny comprendre ny entendre soubs ce mot de ne retirer les ennemis de Sa Majesté & Couronne de France, ceulx qui se retireroient pour la Religion; Ainsi Magnissiques Seigneurs & tres chers Combourgeois, nous prierons Dieu qu'il luy plaise de benir de plus en plus vos bons Conseils à sa gloire & à l'entretenement de la tranquilité publicque & de nostre perpetuelle Combourgeoisse vous presentant pour revanche le tres affectionné & fidelle service que nous vous debvons de nostre petit pouvoir, Et prians le Createur vous maintenir, Magniffiques Seigneurs & tres Chers Combourgeois, en sa saincte & digne garde & protection. Donné ce vingt quatrieme de Juing mil cinq cents septante neuf. Soubscript, LES SINDICQUES, Petit, Grand & General Conseil de Geneve vos bons Voisins Amys & Combourgeois.

Les d'acceptation ont esté icy escrittes & inserées du commandement de Messieurs les Advoyers & Conseil de la Ville de Berne par moy foussigné leur Secretaire d'Estat en faveur des Seigneurs de Geneve. Signé V. DACHSELHOFFER.

Le Sceau de Mr. Sanci, & ceux de Berne & de Geneve, sont pendans an bas du Traité. LXVI.

Tome II.

#### L X V L

Traité de l'Alliance & Confederation perpetuelle entre les trois Villes, ZURICH, BERNE & GENEVE, fait & conclu le 30. Août 1584.; Et qui a été juré solemnellement à GENEVE, le Dimanche 18. Octobre, à BERNE, le Dimanche 25. dudit mois, & à ZURICH, le Samedi dernier dudit mois.

Traduit de l'Original Allemand. Et collationné par Mr. Escher Secretaire d'Etat de Zurich, le 17. Octobre 1584.

Au Nom de la tres Saincte Individue Trinité, DIEU LE PERE, LE FILS, ET LE S. ESPRIT, AMEN.

7 Eu que les faicts & amitiés perpetuelles doivent estre à bon droict corroborées & confirmées par escriptures, Voyez Tom. afin qu'elles soyent tant moings mises en oubly entre les hommes, par les temps & occurrents; Ains que l'amitié traictée & Aux Notes. acceptée obtienne un bon commencement, meilleur succes & tres heureuse fin, & soit & demeure ainsi permanente; Nous Bourguemaistre, Petit & Grand Conseil nommés les Deux Cens, & toute la Communaulté de Zurich; Et Nous l'Advoyer Petit & Grand Conseil, dict les Deux Cents de Berne, d'une part; ET Nous SINDIQUES, Petit & Grand Conseil, dict les Deux Cents & le General de Geneve, d'autre part: FAI-SONS NOTOIRE ET MANIFESTE à tous ceux qui verront, liront ou orront les Presentes, maintenant & à l'advenir. Que nous avons tres expressement consideré la feaulté, affection & amitié que nos Predecesseurs & nous avons heus dés long temps ensemble, & specialement avons reduict en memoire, comme dés envirón soixante ans en ça; Nous des deux Villes Berne & Geneve, & aveq Nous les Magnifiques, Prudens, Honnorables & Saiges Advoyer, Petit & Grand Confeil de la Ville de Fribourg, estions entrés pour ung nombre d'années

1584

en Combourgeoisse, Alliance & Confederation. Ce qui a esté continué par quelques années entre Nous les deux Villes Berne & Geneve; & finalement depuis vingt huit ans par nous desdittes deux Villes d'amitié singuliere, & principalement heu esgard aux exhortations qui ont esté faictes à Nous de Berne, par nos tres chers Alliés des douze Cantons ès communes Journées, d'adviser non seulement à l'avancement de l'apparente seurté de nosdictes deux Villes, mais aussi à la prosperité de toute la Loüable Communaulté des Ligues. Estant une Ville de Geneve recognue pour Clef de Pays & commode passage, au contenu des Desparts lors passés, estre accordé & reduit en Combourgeoisse perpetuelle, laquelle nous aurions despuis mutuellement & fidellement observée.

Afin donc que telle amitié soit de plus en plus accreuë, premierement à la gloire de Dieu, & aussi pour le bien seurté & tranquillité de Nous & de la Louable Communaulté des Ligues & des Consederés d'icelle, & pour prévenir l'injuste violence envers l'Estranger ès variables occurens.

Nous de bonne volonté & par meure deliberation & unanime conseil, pour le profit, bien, paix & dessense de l'Honneur, Corps, Biens, & du Pays en general de tous nous & de tous nos Successeurs; Avons faicte & reciproquement passée Alliance, Amitié & Consederation perpetuelle en ceste

sorte que Nous les trois Villes,

Nous sommes reciproquement acceptés & receus à perpetuels & vrais Alliés & Confederés, & faisons & jurons serment formel à Dieu Tout-puissant à mains levées; Que l'une des Parties sera sidelle & veritable envers l'aultre, & avancera le prossit, honneur, bien & prosperité, & detournera le dommage d'icelle, & de faire & maintenir les ungs envers les aultres, tout ce qui convient & appartient à sidelles & vrays Alliés & Confederés, jouxte les Poincts & Conditions suivantes.

PREMIEREMENT S'IL ADVENOIT; Que nous les deux Villes de Zurich & de Berne, ou l'ung de Nous en particul-F f 2 lier,

lier, eussions ou entrassions de present ou à l'advenir en querelle ou en guerre, avec aulcun quel qu'il puisse estre, ou que nous fussions assaillis contre droict & raison, Iceluy aura puisfance & faculté de demander à Nous lesdits de Geneve, Sindicques, Petit & Grand Conseil, ou à nos Sindicques & Conseil à part, secours. Et nous lesdits de Geneve debvrons fans delay & fans contredit, aller vers celuy ou ceulx qui nous auront advertis tantost apres l'advertissement, & les secourir & affister de nos Corps, Biens & Pouvoir, selon nostre faculté, ches ceux qui nous auront advertis ou ès lieux où nous ferons demandez, & ayder à dommager leurs ennemis, & en cela faire le mieux qu'il nous sera possible, comme si c'estoit en nos propres affaires, fidellement & sans fraude, laquelle aide, secours & assistance se fera la moitié aux despends de Nous de Geneve, & l'aultre moitié restante aux

despends de Nous les Villes Alliées sincerement.

SIL ADVENOIT AUSSI, Que les susnommés Nos Alliés de Geneve entrassent jamais en guerre, fussent mollestés, dommagés ou assaillis, ou fussent par quelque aultre maniere de force, audace ou violence attaqués, surpris, travaillés ou oultragés contre droict & raison par qui que ce sust à cause de leur Ville, Seigneuries, Jurisdictions, Pays, Personnes ou Biens qui leur appartiennent de present & eussent befoing de nostre secours, ils le nous pourront nottiffier & faire à sçavoir par Messagers ou par lettre en nos Conseils. Alors Nous lesdictes deux Villes de Zurich & de Berne, debvrons sans delay envoyer à nosdits Alliés de Geneve, nostre secours & leur ayder & assister en bonne foy, & les foustenir, dessendre & maintenir en ce qui leur appartient comme dict est. Dont Nous les dictes deux Villes Zurich & Berne voulons nous mesmes supporter la moitié des despends de la guerre & secours; Tout ainsi comme nosdits Alliés de Geneve font envers nous; Et eulx nosdits Alliés de Geneve nous debvront payer l'aultre moitié restante desdits despends; Et nous devrons contenter de chascune part du

fecours envoyé de part à aultre par un chascun Canton & 1584. à chascune fois, selon que chascune Partie aura estimé estre

honorable & raisonnable, jouxte l'exigence du cas.

ET S'IL ADVENOIT, Que nous de Geneve fussions hostillement assaillis à l'improveuë par pillage ou par feu, ou attaqués en quelque aultre maniere, nous pourrons bien poursuivre à la chaude nostre ennemy, & nous mectre en revanche pour nostre deffense & pour avoir le nostre & suivre en après plus oultre selon le conseil de nosdits Alliés sans aulcune fraulde.

Advenant aussi, Que une guerre s'esmeust & que nous des deulx parties y allions ensemble & qu'on baille folde ou bien qu'on gaigne quelque chose par une heureuse victoire, cela sera distribué entre nous selon le nombre du secours & des hommes que chascung y aura selon la disposition & estat des affaires.

S'IL ADVENOIT AUSSY, Que Nousdits de Geneve eussions quelque affaire avec aulcun de present ou à l'advenir, & que celuy ou ceulx - là devant la guerre ou pendant que nous ferions en guerre avec eulx, presentast le droit si egal raisonnable & satisfactoire que nous les susdits de Zurich & Berne estimassions estre honorable à eulx & à nous d'accepter cette voye convenable de droict; Nous lesdits de Geneve le debvrons faire & leur complaire en cela-

Nous les su-sults de Geneve & nos Successeurs, ne debvrons de present ny à l'advenir nous lier à aulcuns par aulcunes promesses & serments qui puissent estre contrai-

res ou prejudiciables à ceste Alliance.

Nous de Geneve & nos Successeurs, debvons & voulons à present & à l'advenir estre prests & appareillés fidellement & fans fraude envers nosdits Alliés en general & particulier, & faire que la Ville de Geneve leur soit ouverte en toutes leurs necessités, affaires & negoces, pour y sejourner, y passer & repasser selon leur commodité sans contredite, ensorte toutes fois que cela se fasse tousjours selon l'ordonnance

Ff 3

1584.

& deliberation d'une Ville de Geneve, estans prealablement de bonne heure advertie & informée; Et leur debvrons saire bailler & ministrer à manger & boire, & ce qu'ils auront de besoing à honneste prix, pour leur argent; Et semblablement Nous lesdits de Zurich & de Berne serons de mesme à nos Alliés de Geneve, & les traicterons de la mesme saçon que sus est dict.

S'IL ADVENOIT AUSSY, Qu'aulcung quel qu'il soit vienne à assaillir ou endommager sans droict quelcung de nous des deux costés, ou bien qu'aulcung quel qu'il soit avec lequel ou lesquels nous des deux costés avons de present ou pourrions à l'advenir avoir affaire, ne se voulust contenter d'ung droit esgal, qui luy seroit presenté par nous des deux costés ensemblement ou separement, & que celuy ou ceulx là entrent en nos Seigneuries & Terres, on les debvra arrester & assaillir, & tous leurs adherans & serviteurs, leurs personnes ou biens, & faire selon ce que la necessité le requerra, pour faire reparer & restituer le dommage qui aura esté faict, & qu'en cela ils se contentent d'ung droict esgal, sans delay & sans fraude.

IL A ESTÉ CONCLUD, Quant aux debtes & aultres tels affaires, que chascun actionne sa Partie & subisse Jugement, au lieu & en la Justice du domicille du Dessendeur, sans fraude, & neantmoings chascun pourra bien faire arrester son vrai debiteur principal ou siances, qui ont respondu pour luy, & pourra chascun demander & poursuivre ses Causes, comme il a esté pratiqué jusques icy sans tromperie. Et quant aux Censes, chascun les pourra exiger comme d'ancienneté.

EN CAS D'HOMICIDE, excès amandables, heritages & femblables choses, le Jugement & Vuidange s'en sera selon la Coustume, Loix & Statuts de la Justice & Seigneuries où elles adviendront ou escherront, en sorte que ceste Alliance n'en garantisse ny privilegie aucung en saçon que ce soit.

PRINCIPALEMENT, Il a esté accordé entre les Parties & expressement reservé, que chascune Ville qui entre en ce

Traicté

Traicté demeure en tous ses Droicts, Libertés, Proprietés, Bon- 1584. nes coustumes, Jurisdictions, Destroicts, Bamps & Privileges, tels que chascune a heu & apporté en entrant en ceste Alliance, en sorte neantmoings qu'il soit toujours satisfait au contenu de ceste Alliance.

NE DEVRA AUSSI aulcune des Parties imposer ny entreprendre quelque nouveauté à l'endroit des aultres ou des leurs aux peages & aultres choses, ains debvra estre le tout entretenu & observé comme jusques à present, principalement une Ville de Geneve & les siens debvront estre traictés pour les Peages & asseurances, & aultres choses, tant en Allemagne que Pays estranger, comme nous autres des Ligues & les Nostres, autant que les Lettres & Privileges que Nous Alliés des deux Villes avons aveq les autres, le peuvent porter & permettre; Et principalement chascune Partie debvra laisser à l'aultre le commerce libre, sans fraudeleux empeschement ny grevance.

Advenant aussi, Que Nous les susnommés des deux Villes en general, ou un Canton d'entre nous en particulier, eussions quelque different ou mesintelligence aveg les susnommés nos Allies de Geneve, ou bien eulx aveq nous en general, ou avec aucune Ville en particulier (ce que Dieu veuille destourner) Nous des deux costés debvrons assigner Journée à Baden ou à Arow en Argow. Et debvrons nous les fusdits Alliés de Zurich & Berne en general, ou un Canton en particulier, qui aura different avec Nous de Geneve, ou nous avec eulx, eslire deux hommes de bien & aussi ceulx de Geneve deulx aultres de nos Conseils pour ces differents, lesquels debvront formellement jurer à Dieu de decider sans delay à l'amiable, ou par le droict, si on ne peut obtenir à l'amiable, tous ces differents; Et ce que lesdits quatre ou la pluspart d'entre eulx aura prononcé en droict, debvra estre tenu & observé par nous des deux costés; Que si lesdits quatre establys estoyent discordans en leurs advis & se trouvoyent esgaulx, ils debvront eslire sur leurdict serment un super Arbitre

1584.

bitre en la Ville de St. Gall, Mülhuse ou Bienne, du Petit Conseil; Et celuy qui aura esté esleu par eulx, estant ainsi accordé par l'une desdittes trois Villes, debvra prendre les affaires en main, & les decider sans delay aveq les Arbitres fur leurdit Serment selon sa conscience, & selon ce qu'il jugera estre équitable & de droict; Et du costé que le super-Arbitre enclinera par sa voix, cela debvra estre observé & accomply par les deux Parties, sans contredit & sans fraude: Et le susdit Super-Arbitre debvra estre deschargé du Serment qu'il a à ses Seigneurs, jusques à la decision du Procés.

Nous Avons Aussi Accordé, Que ceste Alliance par cy apres debvra estre jurée & renouvellée de dix en dix ans; Et encor que cela ne s'ensuivit pas au terme, que neantmoins elle demeure en sa force & vigueur, & soit observée

inviolablement.

Nous RESERVONS en cecy, Nous de Zurich & de Berne de nostre costé, le St. Empire Romain, comme à cause de l'Empire; Et aussi tous nos aultres Alliés, Confederés & Bourgeois, aveg lesquels nous sommes auparavant en Alliance, Bourgeoisie, Traicté & Intelligence, & tous nos aultres Privileges, Droicts & Preheminences, Lettres & Seaulx, ensemble le Traicté perpetuel avec la Majesté Royale de France. Et nous de Geneve avons reservé, le Sainct Empire Romain, comme à cause de l'Empire, & le Traicté perpetuel aveg la Majesté Royale de France, & nos aultres Droits, Privileges, Lettres & Seaulx.

Nous Lesdittes VILLES DE ZURICH ET BERNE, ET NOUS LESDITS DE GENEVE, Nous sommes expressement retenu & reservé; Que nous tous ensemblement puissions bien changer, moderer ou augmenter les poincts sus escripts en general ou un chascun en particulier, selon la necessité & volonté de nous tous, quand nous tous en demeurerons unanimement & ensemblement d'accord, & qu'il nous semblera à tous concordablement utile & expedient, sans em-

pesche d'aulcun & sans aulcune fraude.

ET

ET AUSSI ne soit refusé aulx aultres Cantons de la Loua- 1584. ble Communauté des Ligues d'entrer aussi en ceste Alliance & Amitié.

ET POUR VRAYE, ferme, stable & perpetuelle asseurance de toutes ces choses, Nous desdittes Villes Zurich, Berne & Geneve, avons faict ouvertement attacher les grands Sceaux de nos Villes aux trois Instruments de ceste Alliance, d'une même teneur. Donné à Zurich le trentiesme jour d'Aoust, l'An, dés la Nativité de Christ nostre chier Seigneur, courant quinze cents huictante quatre.

Les Sceaux de Zurich, Berne & Geneve sont pendants à l'Original.

## LXVII.

Traité entre HENRI III. Roi de France & de Pologne, & la Seigneurie de Geneve.

Collat. sur l'Origin.

OMME AINSI SOIT, que l'une des principales choses, que Voy. Tom. I. le Tres Chrestien Roy de France & de Pologne Henry pag. 334. Troissesseme de ce nom à present regnant, se seroit tousjours & suiv. proposé, ayt esté de desirer & pourchasser, tout ce qu'il es- aux Notes. timeroit appartenir, au bien & au repos de son Estat & des Subjets, que Dieu luy a commis en sa garde, comme aussi de ses tres chers Amis, Alliés & Confederés, les Seigneurs des Ligues de Suisse, & à la conservation de la paix & tranquillité publique, le desir de laquelle auroit esté cause que sans aucune apparence de raison luy ayant esté pris & usurpé par Monsr. le Duc de Savoye, le Marquisar de Saluces membre despendant de sa Couronne, combien que sa dignité l'obligeast d'en poursuyvre la reparation par les Armes, toutesfois, pour n'exciter nouveaux troubles en la Chrestienté, Sa Majesté auroit trouvé bon de patienter & d'essayer premierement toute voye de douceur, pour la restitution de ce que Gg Tome II.

1589. luy auroit esté injustement occupé: Mais voyant que ledit Sgr. Duc de Savoye ne faisoit compte de prendre autre resolution que de se tenir saysi de sa prise, s'aydant de divers artifices & desguisemens, pour tirer l'affaire en longueur, en esperance de gagner par le temps, ce que la raison ne luy peut attribuer; Considerant aussi qu'en mesme temps les Ministres dudit Sgr. Duc, auroyent fait diverses pratiques pour surprendre la Ville de Geneve, comme ils avoyent fait souvent auparavant: Ayant aussi ledit Sgr. Duc de Savoye assailly hostilement & par guerre ouverte laditte Ville, & despuis tousjours continué toute maniere d'hostilité, envers icelle, mesme en hayne de ce qu'il a pleu à Sa Majesté par Traicté passé avec les Seigneurs des Cantons de Berne & de Solleurre en faveur de laditte Ville, la comprendre avec son Territoire, au Traiclé perpetuel, fait entre la Couronne de France, & tous les Seigneurs du Pays des Ligues, suivant lequel Sadite Majesté est obligée d'assister auxdits Seigneurs de Geneve, pour la conservation de leur Ville & Territoire. Pour donc fatisfaire au debvoir d'un bon & legitime Prince, qui est obligé d'employer sa vie & ses moyens, non seulement pour conserver ses Subjets & son. Estat en leur entier; mais aussi pour s'opposer aux desseings de ceux qui manisestent assez par les effets, le desir & intention qu'ils ont de troubler la paix universelle & le repos public, de rompre l'union & intelligence d'entre lesdits Seigrs. des Ligues, dont ladite, Ville de Geneve est une Clef & entrée, pour s'accroistre & profiter à leur dommage, & particulierement au prejudice desdits Seigneurs de Geneve. Sa Majesté par advis & meure deliberation de son Conseil, auroit resolu de prendre revanche fur les Pays dudit Sgr. Duc de Savoye, pour luy donner occasion de se contenir & empescher un plus grand progrés de ce mal, & pour y parvenir, auroit par ses Lettres Patentes fignées de sa main & du Sr. Revol l'un de ses Conseillers & Secretaire d'Estat, en datte du 2. Febvrier dernier passé, donné Pouvoir & Mandement special aux Seigneurs de Sille-

ry & de Sancy, Conseillers en son Conseil d'Estat, & ses 1589. Ambassadeurs auxdites Ligues, & à chacun d'eux en particulier, de traicter, composer & accorder, avec tel Canton desdits Seigneurs des Ligues & leurs Alliés, & à telles conditions qu'ils estimeront pour le mieux, & pour l'avancement de ladite entreprise, suivant lesquelles Lettres ledit Sr. de Sancy, aprés avoir par diverses fois traicté avec lesdits Seigneurs de Geneve, & consideré ce que faisoit à considerer selon l'estat present des affaires, seroit demeuré d'accord avec lesdits Seigrs. de Geneve des conditions qui s'ensuyvent. C'EST ASSAVOIR: Que Sa Majesté, soubs le nom, authorité & aux despends de laquelle la Guerre sera conduite, pour gratifier lesdits Seigrs. de Geneve, heu esgard aux grands & indicibles frais, dommages & interests qu'ils ont esté contraints supporter dès plusieurs années en çà, par le moyen des hostilités sus mentionnées, comme aussi en recognoissance des frais extraordinaires, que ladite Ville de Geneve a faits jusques ici, à l'acheminement de ceste Guerre, & pour le service de la Couronne de France, Sadite Majesté, par la stipulation dudit Sgr. de Sancy, auroit promis ausdits Seigneurs de Geneve, leur bailler & remettre la possession du Balliage de Ternier & Mandement de Gaillard, ensemble la Souveraineté sur les Terres de St. Victor & Chapitre, lesquelles Terres appartiennent ausdits Seigneurs de Geneve, le tout ainsi que lesdits Seigneurs de Berne en ont cy devant jouy; Et en outre les Terres adjacentes audit Ternier, assavoir les Mandements du Wache, Cursille & Chaumont, depuis le Rosne jusques au Torrent des Husses, pour le tout tenir & posseder doresnavant en toute proprieté, par icelle Ville de Geneve; pour LA CONSERVATION desquelles Terres Sa Majesté sera tenue assister & secourir lesdits Seigneurs de Geneve, tout ainsi que pour ladite Ville, & autres Terres ausdits Seigneurs de Geneve apartenants. ITEM, & d'autant que lesdits Seigneurs de Geneve, pour ayder à la presente Guerre, ont presentement secouru Sa Majesté, de Sommes notables de Deniers, Gg 2

Vivres, Artillerie & Munitions de Guerre, suyvant l'estat qu'en a esté fait avec eulx, signé par ledit Sgr. de Sancy & lesdits Seigrs, de Geneve, de la datte d'aujourdhuy revenant à la somme de cinquante cinq mil deux cents escus d'or sol, desirants les rendre contens d'icelle somme, en vertu de ce present Traicté, & du susdit pouvoir qu'il a pleu à Sadite Majesté, donner audit Sgr. de Sancy, il auroit dès à present obligé & oblige tous les Biens & Domaines de Sa Maiesté presens & advenir, Pays, Terres, Seigneuries, Censes, Rentes, Tributs, Gabelles, Fruits, Revenus, Obventions & Emolumens quelconques de sesdits Biens, Meubles & Immeubles, de quelque espece & qualité qu'ils soyent, tant generalement que specialement. Et d'abondant pour plus grande asfurance desdits Seigneurs de Geneve, ledit Sgr. de Sancy, au nom susdit leur a accordé & accorde la Souveraineté de tout le Païs de Foucigny, pour d'icelui tirer & percevoir les Fruits & Revenus lesquels ledit Sgr. de Sancy laisse & abandonne entierement auxdits Seigneurs de Geneve, pour les Charges qu'il leur conviendra supporter, pour la garde & conservation dudit Pays & de leur Ville. Et davantage ledit Sgr. de Sancy, au nom susdit, a promis & accordé payer auxdits Sieurs de Geneve, l'interest de ladite somme de cinquante cinq mil deux cents Escus sol, à raison du denier douze, jusques à l'entier payement d'icelle, à condition toutesfois qu'en remboursant par Sadite Majesté auxdits Seigrs. de Geneve, icelle somme principale avec les susdits interests, ensemble tout ce qu'ils fourniront cy après, pour la presente guerre, & pour le service de Sadite Majesté, ils seront tenus rendre & restituer à Sadite Majesté, ou à qui Elle ordonnera, ledit Pays de Foucigny, avec ses appartenances, fauf & reservé toutesfois la Terre & Mandement de Thiez, appartenant à la Ville de Geneve. Item, les Mandemens de Monthous & de Bonna, & ce qui en despend, enclavés entre ladite Ville de Geneve & ladite Terre de Thiez, lesquels trois Mandemens seront laissés & appartiendront dés à present, comme dés lors,

en toute proprieté, ausdits Seigneurs de Geneve, tout ainsi comme ladite Terre de Ternier, Gaillard & appartenances, avec le surplus que leur a esté cy dessus laissé & remis, despuis les Husses jusques au Rosne. SERA EN OULTRE la Ville de Geneve avec son Territoire, ensemble le susdit Pays, tant celuy qui luy est laissé en proprieté, que celui qui luy est baillé en hypotheque & engagement, compris au mesme Traicté de la Paix perpetuelle de la Couronne de France, avec le General des Sgrs. du Pays des Ligues, comme dessus. SA Majesté, ny lesdits Sgrs. de Geneve, ny aucun de leur part, ne feront Paix ny Accord avec ledit Seigneur Duc de Savoye, ses Successeurs, Subjets & Adherans, sans le sceu & consentement les ungs des autres, & ne sera rien innové ou changé au fait de la Religion, és Pays qui seront conquis sur ledit Sgr. Duc de Savoye. QUE SONT les conditions traitées & convenues entre ledit Sgr. de Sancy, pour & au nom de Sa Majesté & lesdits Sgrs. de Geneve, lesquelles conditions seront inviolablement & de bonne foy observées, tant par Sa Majesté, que lesdits Seigneurs de Geneve, ausquels ledit Sgr. de Sancy auroit d'abondant promis faire ratifier par Sa Majesté, tout le contenu cy dessus, & leur en sournir Lettres & Seaux, en bonne forme. En tesmoignage dequoy ledit Sgr. de Sancy a signé ces Presentes de sa main, & aposé les Seel de ses Armes, comme aussi lesdits Seigneurs de Geneve, les ont pareillement aussi fait signer par bur Secretaire d'Estat, & à icelles fait mettre & aposer leur Seau, le 19. jour d'Avril mil cinq cents quatre vingts & neuf.

Ensuit la teneur des Lettres Patentes de Sa Majesté, portant Pouvoir ausdits Sieurs de Sillery & de Sancy, de faire & traicter le contenu cy dessus.

TENRY, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRAN-CE ET DE POLOGNE. A nos Amés & Feaulx Conseillers en nostre Conseil d'Estat, les Sgrs. de Sillery nostre Am-Gg 3

1589. Ambassadeur en Suisse & de Sancy, Salut. Comme le Duc de Savoye ayant nagueres usurpé par force, nostre Marquisat de Saluce, membre de nostre Couronne, laquelle nous sommes obligés conserver & maintenir en son entier, autant qu'il nous est possible; Nous avons advisé d'en prendre nostre revanche contre ledit Duc de Savoye, & à cest effect, traicter avec les Cantons des Ligues de Suisse, pour le secours & assistance que nous y desirons de leur part, suivant les Traittés de l'Amitié, Confederation & Alliance, qui est entre nous & autrement, le plus à l'advantage de nos affaires & service que faire se pourra, à quoy faire est besoing commettre quelques bons & dignes personnages, sur lesquels nous nous en puissions reposer. A CES CAUSES, nous à plain confians de vos sens, suffisance, loyaulté, bonne diligence & singuliere affection à nostre service, vous avons commis & deputés, commettons & deputons, faisons, creons & constituons nos Procureurs generaux & speciaulx en ceste partie, & chacun de leur Conseil en particulier, pour traicter, composer & accorder avec lesdits Cantons & 1eurs Alliés en general, ou avec tel d'iceux, que vous connoistrés estre à propos de l'entreprise qui sera à faire, pour l'effect susdit, conduite & execution d'icelle, en nostre nom & pour nostre service; faisans par eux l'advance & prest de la soulde, des hommes qui v seront employés, & autres frais necessaires pour ladite entreprise, selon l'estat qui en sera par vous fait & arresté avec eux, à la charge que les Pays, qui feront conquestés par le moyen susdit, sur ledit Duc, demeureront entre leurs mains, & qu'ils en jouvront par forme de gages, jusques à ce qu'ils soyent par nous remboursés, de la despense susdite, qu'ils y auront advancée, selon l'estat susdit & la verification qui en sera par vous nosdits Procureurs, ou l'un de vous faite, vous donnant par ces Presentes, Plain-pouvoir, Puissance & Authorité, de faire lesdits Traictés & Accords, aux plus grands avantages & commodités de nosdites affaires, qu'il sera possible; Et sur ce passer telles Cappitulations, Contracts, Obligations & au-

tres Actes, qu'il sera besoing pour l'assurance reciprocque des choses qui seront promises respectivement d'une part & d'autre, pour l'effect, & ainsi que dit est, promettans en bonne foy & parole de Roy, avoir agréable, tenir ferme & stable tout ce que par vous, conjointement ou separement, sera ainsi fait, geré, traicté & accordé és choses dessus dites, circonstances & dépendances d'icelles, les ratifier, approuver, observer, garder & entretenir, & vous relever & indemniser de tous despens, dommages & interests, que pourriés encourir pour ce regard, obligeans tous & un chacuns nos biens, & de nostre Couronne, presens & advenir, à l'accomplissement & observation de ce que dessus. Car tel est nostre plaisir. Donné à Bloys le deuxiesme jour de Febvrier, l'an de grace mil cinq cents quattre vingts & neuf, & de nostre Regne le quinziesme. Signé HENRY, & plus bas, par le Roy, Revol, & seelé du grand Seau de Cire jaune à simple queuë.

Signé DE HARLAY. Et plus bas; Par mondit Seigneur

Mareschal.

Et veu par De Fresnes.

Et signé, GALLATIN Secretaire d'Estat de Geneve, & seelle du Seel dudit Seigneur de Sancy, & de la Seigneurie de Geneve.

Et au repli dudit Contract est écrit; Controllé & enregistre par moy Emery Thizard Sr. du Couldray, pour servir & valoir, ainsi qu'il appartiendra, fait le seiziesme jour de May, stil ancien mil cinq cents quatre vingts & neuf. Signé THIZARD.

Les Sceaux de Mr. de Sancy & de Geneve pendent au bas de l'Acte.

Ratification du susdit Contract par le Roy HENRI IV.

ENRY, PAR LA GRACE DE DIEU, ROY DE FRAN- 1592. CE ET DE NAVARRE. A tous ceulx qui ces presentes Lettres verront salut. Le seu Roy dernier nostre tres cher Seigneur & frere, après l'usurpation faicte par le Duc de Savoye du Marquisat de Salluces, membre de ceste nostre

Cou-

Couronne, voulant rechercher tous moyens licites & raisonnables, pour avoir la raison & réparation de cette injuste entreprinse, faicte sur luy & son Royaume, & pareillement s'oposer, à celle que ledit Duc faisoit, par voye d'hostilité, contre la Ville de Geneve, auroit commis & depputé les Sieurs de Sillery & de Sancy, Conseillers en son Conseil d'Estat & ses Ambassadeurs vers lesdittes Ligues, pour, conjoinctement ou separément faire tels Traictés, Conventions, & Accords en son nom, qu'ils verroyent bon estre, avec tous Estats, Seigneurs, Republicques ou autres qu'ils trouveroyent disposés, à luy prester ayde, assistance & confort, pour l'effect susdit, ayant sur ce donné Plain-pouvoir & puissance à sesdits Ambassadeurs, & chacun d'eulx, par ses Lettres patentes données à Bloys, le second jour de Febvrier, mil cinq cents quatre vingt neuf, dûëment fignées & scellées, en vertu desquelles, ledit Sieur de Sancy, auroit passé ung Contract, avec les Seigneurs de ladite Ville de Geneve, sur le faict susdit, à l'advantaige du service & intention dudit Seigneur, & en son nom, contenant plusieurs chefs particulierement specifiés audit Contract cy attaché, soubs le contreseel de nostre Chancellerye, portant entr'autres choses, promesse faicte par iceluy Sieur de Sancy, de faire iceluy Contract ratiffier & confirmer; ce que n'ayant esté faict par ledit Seigneur Roy defunct, à cause de son trepas advenu auparavant, & estant ceste obligation demourée sur nous, comme son Successeur à cette dite Couronne. A CES CAUSES, après que lecture à esté faicte en nostre Conseil, de la teneur dudit Contract, de mot à autre, & iceluy meurement considéré, Nous, de l'advis de nostre Conseil, avons ledit Contract, & tout le contenu, approuvé, ratissé & confirmé, approuvons, ratissons & confirmons par ces Présentes, voulons & nous plaist iceluy sortir son plain & entier effect, en ce qui nous touche, & estre de même force & vertu, que si par nous avoit esté faict & passé, en propre personne, sans toutes sois en rien deroger, ni préiudicier judicier avec les Traictez, soyent generaux ou particuliers, 1592. qui sont entre nous & lesdits Seigneurs des Ligues; Pro-METTANT en bonne foy & parolle de Roy, & soubs l'obligation de tous & chacuns nos biens, & de cette dite nostre Couronne, presens & advenir, ledit Contract & tout ce qui y est contenu, garder & faire garder, observer & entretenir, ainsi que dict est, de poinct en poinct, selon sa forme & teneur, sans y contrevenir, ne soufrir estre contrevenu en aulcune maniere. Car tel est nostre plaisir. En tesmoing dequoy Nous avons signé ces Presentes de nostre main, & à icelles fait mettre nostre seel. Donné à St. Denis le 20°. jour du mois d'Octobre, l'an de grace mil cinq cents quatre vingts douze & de nostre Regne le quatriesme. Signé, HENRY. Et sur le reply, Par le Roy, Revol.

Et seellé sur double queuë de cire jaune.

Le grand Sceau du Roi est pendant. Et le petit Sceau du même Prince lie le Traité & la Ratification.

## LXVIII.

PREMIERES LETTRES DE NATURALITE, ottroyées aux Citoyens, Bourgeois, Habitans & Sujets de la Ville de Geneve, par le Roi de France HENRI IV. au mois de Janvier 1596. Collationnées sur l'Original.

Extrait des Registres du Conseil du ROI.

CUR LA REQUESTE presentée par les Seigneurs de Ge- 1596. neve, tendant à ce qu'il pleust au Roy, en consequence Voy. Tom. I. du Traitté fait avec les Seigneurs de Berne, Solleurre & Eux, aux Noies. en l'année mil cinq cents soixante & dix huict, Declarer que les Habitants & Subjects dudit Geneve seront traittez en France, comme François naturels, tant pour le droict de Naturalité que Succession. VEU le Traitté de laditte Alliance, fait en laditte année mil cinq cents soixante dix huict, par Hh Tome 11.

1596. le dessunt Roy (que Dieu absolve) avec lesdits Seigneurs de Berne, Solleurre & Geneve; LE Roy en son Conseil a ordonné & ordonne en consequence dudit Traitté, Que les Habitants & Subjects de la ditte Ville de Geneve seront Traitté en France comme François naturels, tant pour le droit de Naturalité iceulx mourans en France, que pour le droit de Succession quand ils auront à succeder à quelcun mort en ce Royaulme, dont le bien & succession seroit en l'estendue d'icelluy. FAIT au Conseil du Roy tenu à Coucy le vingt deuxieme jour de Janvier mil cinq cents quatre vingts seize. Signé, Meliand.

Et collationné.

HENRY, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRAN-CE ET DE NAVARRE. A TOUS PRESENTS ET ADVE-NIR SALUT. Le feu Roy dernier decedé nostre tres cher Seigneur & Frere, considerant de quelle importance est la Ville de Geneve, pour entretenir l'Intelligence & Alliance de cette Couronne avec les Seigneurs des Ligues; Et que la dicte Ville à tousjours porté une Singuliere affection au bien & avancement des affaires de ce Royaume; Auroit l'année soixante dix huict, fait Traicté avec les Seigneurs de Berne, Solleurre & la dicte Ville de Geneve, tendant à la conservation d'icelle. Et pour donner plus de Commodité aux Citoyens, Bourgeois, Domicilliés & Subjects de la dicte Ville de trafficquer en ce Royaume, l'auroit comprins avec son Territoire en la Paix perpetuelle de la Couronne de France avec les Seigneurs des Ligues, foubs les privileges & immunitez contenues audit Traicté: Et d'autant que par la Communication frequente & trafficque ordinaire de ceux de ladicte Ville en France; Il est advenu cy devant & de present des particularitez sur lesquelles les Juges font doute en l'explication d'aucuns Articles & de la consequence qu'on en peut tirer, principallement pour le droict de Naturalité; Afin de prevenir toutes difficultés soit qu'elles soyent ja meues & qui pourroyent mouvoir pour l'advenir, Nos chers & bons Amys

1596

les Seigneurs dudit Geneve nous ont faict requerir tant en consequence dudit Traicté, qu'en consideration des services qu'ils ont faict à cette Couronne, principallement ès derniers troubles; Que nostre plaisir fust declairer que les Citovens, Bourgeois, Domicilliés ou Subjects de laditte Ville seront traictés en France, tant pour le passé, despuis ledit Traicté fait l'an soixante dix huit, que cy apres comme François naturels, tant pour le droict de Naturalité mourans en France & y laissant des Biens, comme pour le droit de Succession ayants à heriter à ceux qui y sont morts. Surquoi ayant mis en consideration, tant ledit Traicté que les services que laditte Ville a faict à ce Royaume, & la fidellité & constance en laquelle elle a perseveré & continue tous les jours, voulans telmoigner à chacun le desir que nous avons d'y correspondre par tous offices de bienveuillance & de bonne volonté, que nous leur pourrons departir. Pour ces Causes, inclinants à la Requeste desdits Seigneurs de Geneve, Nous avons Permis Octroyé & Accordé, Permettons, Octroyons & Accordons, voulons & nous plaist, de Nostre grace speciale, plaine puissance & authorité Royale, par ces Presentes, aux Citoyens, Bourgeois, Domiciliés, & Subjects de ladicte Ville, qu'ils puissent venir frequenter, trafficquer & resider en ce Royaume, & y acquerir tous biens, meubles & immeubles, que bon leur semblera, les tenir, posseder, en ordonner & disposer, tant par Testament, Ordonnance de derniere volonté, Donnation entre viss & autrement, en quelque sorte que ce soit; Et que leurs Heritiers, soit qu'ils n'eussent testé, ou autres auxquels ils en auront disposé, leur puissent succeder, prendre & apprehender la possession & jouissance de leurs biens; tout ainsy comme s'ils étoient originaires & natifs en ce Royaume; Ce que nous entendons avoir lieu tant pour les Biens qu'ils acquereront, que ceux qu'ils ont ja acquis, & qui à bon & juste tiltre leur sont escheux & pourroient escheoir, en maniere que ce soit. Comme aussi accordons auxdits Citoyens, Bourgeois, Domicilliés & Subjects de laditte Ville de Geneve H h 2

de succeder plainement à leurs Parents nos Subjects, & autres morts en ce Royaume, dont le bien & succession sera en l'estendue d'iceluy. Et nostre present Octroy & Declaration avoir lieu à commencer depuis ledit Traicte de l'an soixante dix huit; fans qu'en vertu des Edits, Ordonnances & Statuts faits contre les Estrangiers prohibitifs du contraire, nos Officiers puissent prendre & saisir les Biens desdits de Geneve, comme à nous appartenants par droit d'aubaine, ou donner empeschement auxdits de Geneve de succeder aux Biens qui leur seront escheux: Et si dès à present il y avoit aucune saisse faicte par nosdits Officiers ou autres, Nous leur en avons fait & faisons plaine main levée; Et quant à ce, les avons Habilités & Dispensés, Habilitons & Dispensons de Nos Puissance & Authorité susdittes par ces Presentes, sans que pour ce, ils soyent tenus nous payer pour le passé ou à l'advenir, ny à nos Successeurs Roys aucune Finance ou Indemnité, de laquelle à quelques valeur ou estimation qu'elle soit ou puisse monter, nous leur avons faict Don: Deffendans aux gens tenants nos Cours de Parlement, Chambre de nos Comptes, & tous autres nos Officiers d'en faire recherche & dresser Inventaires, ou mettre foubs nostre main les Biens qui appartiendront auxdits de Geneve; encores qu'en semblables choses nos Ordonnances le requierrent, auxquelles & à toutes autres nous avons derogé & derogeons à la charge, par lesdits Seigneurs de Geneve, de faire le semblable envers nos Subjects; Et neantmoins ordonnons que ceux qui voudront jouir du present Privilege, seront tenus apporter Acte authentique de la Seigneurie, comme ils font Citoyens, Bourgeois, Domiciliés ou Subjects de laditte Ville, & coppie deuement collationnée desdictes Presentes, laquelle servira comme original. Sy Donnons en Man-DEMENT à nos Amez & Feaux les gens de nos Comptes, Tresoriers de France & Generaux de nos Finances, & à tous nos Baillifs, Seneschaux, Prevosts, leurs Lieutenants & autres nos Justiciers & Officiers presents & advenir, & à chacun d'eux. que de nos Presentes, Grace, Congé, Licence, Permission

& Habilitation, Don, Quictance & Octroy, & de tout le contenu ès dittes Presentes, ils fassent, souffrent & laissent jouyr & user plainement & paisiblement les Citoyens, Bourgeois, Domicillés & Subjects desdits Seigneurs de Geneve, leurs Successeurs & ayants cause; Cessans & faisans cesser tous troubles & empeschemens au contraire; Nonobstant les Ordonnances faictes contre les Estrangiers, que la valeur de laditte Finance ne soit ici specissiée & declairée, que tels dons ne deussent estre passés que pour moitié ou le tiers, les Ordonnances anciennes & modernes, sur l'ordre & distribution de nos Finances, que par l'establissement desdits Tresoriers de France, Generaux de nos Finances, leur soit expressement dessendu pasfer semblables Dons, quelque Mandement, Patente ou expresse Justion, qui en puisse estre expediée. En quoi ne voulons le present Don estre comprins ny entendu, ains en avons excepté & refervé, exceptons & refervons lesdits Subjects de Geneve, & autres à ce contraires, auxquelles & aux defrogatoires des defrogatoires y contenues, Nous avons derogé & derogeons de nostre dicte Puissance & Authorité. Et afin de perpetuelle memoire & que ce foit chose stable, Nous avons faict mettre nostre seel à ces dictes Presentes, sauf en autre chose nostre droit, & l'autruy en tout. CAR TEL EST NOSTRE PLAISIR. DONNÉ à Folembray au mois de Janvier l'an de grace mil cinq cents quatre vingt & feize, & de nostre Regne le septieme. Ainsy signé HENRY. Et sur le reply, par le Roy, De Neufville. Et à costé Visa. Et seellé du grand Seel de Sa Majesté, de Cire verte, soubs lacs de Soye rouge & verte.

Le Sceau du Roi est pendant.

### LXIX.

Déclaration du Roi HENRI IV. pour l'Inclusion de la Republique de Geneve, dans le Traité de Vervins.

Collationné sur l'Original.

Voy. Tom. 1.
pag. 408.
friv.
au Texte & aux. Notes.

TENRY, PAR LA GRACE DE DIEU, ROY DE FRAN-CE ET DE NAVARRE. A TOUS CEUX QUI CES PRÉSENTES LETTRES VERRONT SALUT. Comme au Traicté de Paix, Alliance & Amitié faict, conclu & arresté entre Nous & nostre tres cher & tres amé bon Frere & Cousin, le Roi d'Espagne, & nostre aussi tres cher & Amé Frere le Duc de Savoye: Nous y ayons de commun accord & consentement, comprins plusieurs Princes, Seigneurs & Potentats, & entr'autres nos tres chers & bons amis Alliez & Confederez, les treize Cantons des Ligues de Suisse, les Seigneurs des trois Ligues Grises, l'Evesque & Seigneur du Païs de Vallays, l'Abbe & Ville de St. Gall, Toukembourg, Milhausen, le Comté de Neuschastel, & autres Alliez, & Confederez desdits Seigneurs des Ligues, & que soubs le nom desdits Alliez & Confederez desdits Seigneurs des Ligues, foit comprise la Ville & Cité de Geneve, & le Territoire d'icelle, Alliée par ancienne Combourgeoisie avec aucuns desdits Sgrs. des Ligues, & encores avec Nous par Traicté faict avec le feu Roi nostre Tres honoré Seigneur & Frere, & aucuns Cantons desdites Ligues. Toutes sois parce que ladite Ville de Geneve n'est pas expressement nommée audit Traicté de Paix, nos Tres-chers & bons Amis, les Sindicqs & Conseil de laditte Ville, pour tous les Habitans d'icelle & dudit Territoire, craignant que l'on veuille revocquer en doubte, qu'ils ayent eu part audit Traicté, & les exclurre d'icelui; Et sur ce, nous ont très-humblement requis & suplié de déclarer nostre intention. SAVOIR FAISONS, que Nous désirans

tesmoigner en toutes occasions auxdits Habitans de ladite Ville, & Territoire de Geneve, le soing que nous avons toûjours eu, & voulons encores avoir, de leur conservation; Avons en consequence du contenu au XXXIV. Article dudict Traicté de Paix, qui fait mention de ceulx qui font compris de nostre part en ladite Paix, Alliance & Amitié, dict & déclaré, disons & déclarons par ces présentes; Que comme foubs le nom des dits Alliez & Confederez desdits Seigneurs des Ligues, plusieurs sont compris, Nous avons entendu, comme encores nous entendons, que ladite Ville & Territoire de Geneve & les Habitans de l'un & de l'autre, soient de ce nombre, & demeurent compris audict Traicté, suivant ce qui a esté déclaré par nos Deputez en faisant ledit Traicté de Paix, bien qu'ils ne soient speciallement & particullierement nommez par icelui; Ayant esté Nostre intention, comme elle est encore, que lesdits Habitans de ladite Ville & Territoire de Geneve, jouyssent du fruict de ladite Paix, tout ainsi que s'ils y estoient nommez & specifiez. En tesmoing de quoi, Nous avons fait mettre Nostre Seel aux présentes, données à Moncealux le 11. jour de Novembre, l'an de grace mil cinq cents quatre vingts dix huict. Et de nostre Regne le dixieme. Signé HENRY. Et au Reply, par le Roy, De Neufville. Et scellées du grand Scel, en Cire jaune.

Le grand Sceau du Roi est pendant.

## Market LXX.

Autre Déclaration du Roi HENRI IV. pour l'Inclusion de la Republique de Geneve, dans le Traité de Lion.

Collat. fur l'Original.

ENRY, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRAN- 1601. PRESENTES LETTRES VERRONT, Salut. Comme pour au lexie & aux Notes. esclair-

esclaircir le doubte où l'on eust peu estre, que la Ville & Territoire de Geneve, eust esté comprinse de nostre part au Traicté de Paix faict & conclud à Vervins, entre nous & feu nostre tres cher & tres Amé bon Frere & Cousin le Roi d'Espagne, Philippes deuxiesme dernier déceddé, nous eussions peu de temps après faict expedier nos Lettres Patentes, par lesquelles nous aurions déclaré que soubs le nom des Alliez & Confederez de nos tres chers & grands Amis, Alliez & Confederez les Treize Cantons des Ligues de Suisse, nous avions entendu comprendre lesdits Habitans de ladite Ville & Territoire de Geneve; Et parce qu'ensuite dudit Traitté de Vervins, estant depuis survenu l'Accord que nous avons faict à Lion, au mois de Janvier dernier, avec nostre tres cher & Amé Frere le Duc de Savoye: Auquel ladite Ville & Territoire de Geneve n'estant directement nommée non plus qu'audit premier Traicté, l'on pourroit encore entrer en doubte de nostre intention, si sur ce nous ne faisions expedier nos Lettres necessaires. Scavoir faisons, Que Nous, bien mémoratifs dudit Traitté de Vervins, & des Déclarations qui furent faictes lors de la conclusion d'icelui, que soubs le nom des Alliez desdits treize Cantons, laditte Ville & Territoire de Geneve demeureroit comprise; mettant aussi en consideration que par ledit Accord de Lion, il est dict, qu'au surplus des Articles portez par icelui, ledit Traitté de Vervins sera suivi, Nous avons, conformément audit Traitté de Vervins, & desdites Lettres que nous feismes expedier ensuite d'icelui, Dict & Déclaré, Disons & Déclarons par ces Présentes, qu'en faisant ledit Accord dudit mois de Janvier dernier, avec nostre Frere le Duc de Savoye, nous avons entendu, comme encores nous entendons ladite Ville & Territoire de Geneve, estre comprinse en icelui, comme elle estoit audit Traitté de Vervins; Voulons & entendons que ladite Ville & Territoire de Geneve, jouisse du bénefice d'iceluy, & dudit Accord de Lion, tout ainsi que si nommément elle y estoit comprinse & specifiée. En tesmoing dequoi Nous avons fait mettre noffre nostre Seel à ces dites Presentes. Donné à St. Germain-en-Laye le 13. jour d'Aoust, l'an de Grace mil six cents un & de nostre Regne le treisseme. Signé HENRY. Et sur le Reply, Par le Roy, De Neufville.

### LXXI.

Traité de Paix fait & conclu à S. Julien le 11 de Juillet 1603. entre Son Altesse de Savoye, & la Seigneurie & Republique de Geneve.

Collationné sur l'Original.

NOM DE DIEU, AMEN. Comme ainsi soit que 1603. pour la pacification des troubles advenus au mois de Voy. Tom. L. Decembre mille six cents deux, entre Tres-Haut, Tres-Puissant, of suiv. & Serenissime Prince, Monseigneur Charles Emanuel, par la au Texte de aux Notes. grace de Dieu, Duc de Savoye, &c., & les Seigneurs de la Ville de Geneve; Et pour eviter aux finistres consequences & effects de la continuation d'iceux, auroit semblé bon aux Magnifiques & Puissans Seigneurs des cinq louables Cantons de Glaris, Basle, Soleurre, Schaffuze, & Appentzell, du sceu & consentement des Magnifiques & Puissans Seigneurs des autres Cantons, de deleguer leurs Nobles & prudens Ambassadeurs; Sçavoir pour Glaris, les Seigneurs Jean Henry Schwartz, Lieutenant, & Nicolas Schuler, Landshauptman: pour Basle les Seigneurs Jacob Götz, & André Riff Conseillers de ladite Ville: pour Soleurre, les Seigneurs Pierre Suri, Banderet, & Jean Jacob de Stal, Chevalier, & Boursier de ladite Ville: pour Schaffuze, les Seigneurs George Meder, Bourgmeister, & Henry Schwartz, Docteur és Droicts, & Conseiller de ladite Ville: pour Appentzell, les Seigneurs Ulrich Naf, Landaman, Jean de Ham, Chevalier, Landaman & Banderet; & Sebastian Thörig aussi Landaman, & Banderet dudit Canton, par devers Son Altesse, ou bien Monsieur d'Albigny son Lieutenant-General deçà les Monts, Tome II.

& lesdits Magnifiques Seigneurs de Geneve; Lesquels Sieurs Ambassadeurs s'y seroyent du consentement des Parties employés d'une bonne & Helvetiale volonté. Pource est-il qu'après plusieurs Assemblées & Conferences sur ce tenuës à S. Julien, par l'entremise, intercession, & à la contemplation des dicts Seigneurs Ambassadeurs, ont les Illustres Seigneurs Charles de Rochette, Seigneur du Donjon & de la Foretz, premier President de Savoye, & Claude de Pobel, Baron de la Pierre & Chambellan de S. A. Deputés de Sadite Altesse, suivant le Pouvoir dont la teneur est inserée au bas du present Acte; Et les Nobles & Prudens Seigneurs Dominique Chabrey, Michel Rozet, Sieur de Chasteau-vieux, & Jaques Lect, Docteur és Droicts & Seigneur de Confignon, tous trois anciens Syndiques & Conseillers de ladite Ville de Geneve, Jean Sarazin, Docteur és Droits, Conseiller & Secretaire d'Estat de ladite Ville, & Jean de Normandie, Docteur és Droits & Conseiller au grand Conseil de ladite Ville, Deputés d'icelle, ont advisé, conclu, & arresté comme s'ensuit.

Oue le Commerce & Traffic demeurera libre d'une part & d'autre, tant pour les Personnes, que pour toutes sortes de Marchandises, Vivres, Bleds, Vins, & autres Denrées, en tous les Estats de S. A. sans aucune prohibition, restriction, ou limitation.

Auguel Commerce neantmoins ne s'entendra comprins le Sel, l'usage & debitement duquel, ne sera permis dans les Estats de S. A. sinon de celui des Greniers de sa Gabelle, & à la forme de ses Edits.

## TII.

Pour celui qui sera necessaire aux Citoyens, Bourgeois, Habitans, & Sujets de Geneve, hors les Estats de S. A. & riére les Terres & Villages de S. Victor & Chapitre & Maisons y enclavées, pourront lesdits de Geneve le faire transmarcher par dessus les Estats de Sadite A. sans y commettre abus.



. a m do dibigion signment I.V.

Toutes Procedures faites contre ceux qui ont contrevenu aux Edits de S. A. pour le regard du Sel, comme de mesmes pour le commerce & transmarchement des Graines & Denrées, toutes peines & amendes encouruës pour les faits susdits, sont dès à present declarées nulles, de nul essect & valeur, reservées celles qui se trouveront jugées par autorité de la Chambre des Comptes de Savoye, executées & payées par les accusés & condamnés.

V.

Les Biens, Fruicts, & Revenus d'Armoy, Drallians & autres lieux riere le Duché de Chablaix, & Bailliages de Ternier, & Gaillard, possedés par les Seigneurs de Geneve en l'année mil cinq cents huictante neuf, lors de l'ouverture de la Guerre, leur seront promptement rendus & restitués sans nulle difficulté, (pour iceux recueillir entierement chacun an) avec restitution de fruicts & arrerages, dès la publication de la Paix de Vervins mil cinq cents nonante huict.

V I.

De mesmes sera renduë & restituée par lesdits de Geneve la Ville de S. Genis, & ce qui en peut despendre, en l'estat qu'elle se trouve de present, sans rien y alterer, ou innover en quelque chose que ce soit.

VII.

Et pour ce qui concerne les Terres de S. Victor & Chapitre, toutes choses demeureront d'une part & d'autre en mesme estat qu'elles estoyent lors de l'ouverture de ladite Guerre en l'année mil cinq cens huictante neuf, sans rien innover en forte quelconque.

VIII.

Est accordé de la part de S. A. pardon & abolition generale à tous ses Sujets qui ont porté les armes pendant les guerres, & suivi le parti de Geneve, sans qu'eux ni les leurs en puissent jamais estre recerchés ni molestés en leurs personnes

1603. nes ni biens. Et ce faisant seront remis & restablis en la possession & jouissance de tous leurs biens, nonobstant tous Arrests & Sentences de confiscations, qui pourroyent contre eux avoir esté renduës pour ce regard, lesquels Arrests & Sentences, dés à present, demeureront nulles, & de nul effaict. Bien entendu, qu'en cest article ne seront compris les crimes commis hors ledit parti.

Et quant à ceux qui sont sortis pour la Religion, resugiés à Geneve, ils pourront revenir en leurs biens & maisons, & y demeurer vivans selon les Edits de S. A. Et en cas qu'ils veuillent faire profession d'autre Religion, il leur est permis de jouir & disposer de leurs Biens, & de revenir en leurs maisons, & y demeurer quatre fois l'année, sept jours pour chasque fois; Et ce à l'intercession desdits Seigneurs Ambassadeurs.

Tous ceux qui sont & seront Citoyens, Bourgeois & Habitans de ladite Ville de Geneve, ne pourront, eux ni leurs Serviteurs & Domestiques, estre troublés ni inquietés pour cause de leur Religion, pendant qu'ils sejourneront dans leurs maisons & biens situés dans les Estats de S. A. Ains y pourront vivre & demeurer en la mesme liberté que par ci-devant, à la charge de ne dogmatizer.

Les Citoyens, Bourgeois & Habitans de ladite Ville de Geneve, suivant les Concessions & anciens Privileges des Serenissimes Predecesseurs de S. A. seront desormais exempts de tous Daces, Peages, Traverses, demi pour cent, sur les Estats de S. A. (reservés les droits des tiers, Gentils-hommes, Particuliers, tels qu'ils ont esté par ci-devant) en confignant toutes fois les Marchandises, à tout le moins par les Lettres de Voitture, & Facture, sans qu'il soit loisible aux Daciers & Peagiers de S. A. de faire ouverture des Quaisses, Coffres, Paquets, Tonneaux, ou Bales desdites Marchandises, sinon

en cas de fraude & abus. Et quant à la consignation de l'or 1603. & de l'argent monnoyé & non monnoyé, lesdits de Geneve en demeureront exempts, fors des sommes qui excederont cinquante Escus, lesquelles pour eviter abus, & pour la seurté desdits Marchands de Geneve debvront estre par eux declarées dans ladite Ville à celui qui sera deputé par la Seigneurie à ces fins, lequel en communiquera le Registre au Procureur patrimonial de S. A. lors qu'il luy sera demandé.

pro X I II. respectively

Comme semblablement, suivant les mesmes Privileges, demeureront exempts lesdits de Geneve de toutes Tailles, Contributions, Levées de Graines, Imposts, Rations, Decimes, & de toutes autres charges tant ordinaires qu'extraordinaires, pour leurs Biens qu'ils possedent à present riere les Estats de de S. A. Et sont toutes Saisies & Subhastations faicles pour raison desdites Tailles, Contributions, Rations, & Levées pendant les Trefves declarées nulles, au cas que les conditions desdites Tresves avent porté de ne lever aucunes Rations, ou Contributions, &c. Et quant à celles qui auroyent esté faictes pour lesdites Contributions, Rations, ou Arrerages deubs pour le temps de la Guerre, elles tiendront, sauf aux proprietaires de rentrer dans leurs Fonds, en rendant les deniers, despens, & tous legitimes accessoires, demeurans les autres Saisies & Subhastations faites depuis ladite Paix de Vervins, nulles.

## XIII.

Tous Abbergemens quels qu'ils soyent faits par les Magnifiques Seigneurs de Berne, pendant la tenue des Balliages tiendront, & si aucuns s'en trouvent spoliés au prejudice desdits Abbergemens, ils seront reintegrés avec restitution de fruits.

## XIV.

Ne seront decernées aucunes prises de Corps, ou adjournements personnels contre lesdits de Geneve, sinon pour matiere extraordinaire, & non pour choses legeres, & seront Li 3

faits tous adjournements tant en Matieres Criminelles que Civiles és personnes des Accusés ou Dessendeurs, s'il est possible, & à faute de ce, à leurs Domestiques. Et ne trouvans ni les uns ni les autres, se feront en domicile par affiction de Coppie & notification à quelcun des voisins, & non és lieux limitrophes.

XV

Confiscations n'auront lieu d'une part ni d'autre, faite à l'occasion de ceste derniere Guerre: Et quant à celles de la precedente, tant pour le regard desdits de Geneve, que ceux qui ont suivi leur parti, sera faite restitution des Biens immeubles, à la forme du Traicté de Vervins. Et quant aux debtes actifs pour raison desquels ne seront intervenus Arrests ou Jugemens, estans encor les sommes en estre, sans quittance authentique faite par ci-devant, elles pourront estre exigées & demandées, sans neantmoins aucun rensort de monnoye, ni interests.

X V I.

Les Jugemens rendus par lesdits de Geneve, en derniere cognoissance, pendant la tenuë d'aucune partie des Balliages en Jugement contradictoire, comme aussi toutes autres Sentences renduës par Juges inferieurs, non suspenduës par Appellations ci-devant relevées, ensemble toutes Subhastations faites pendant ledit temps, tiendront, & sortiront leur entier essaict.

## X V I I.

Tous Jugemens rendus, d'un costé & d'autre, pendant ceste derniere Guerre, en Contumace, ou avec Procureur non fondé, sont dés à present declarés nuls & de nul essaict.

# X VIII : sausagi e so

Les Provisions & Sentences obtenues contre ceux de Geneve, pour les Biens & Fruits Ecclesiastiques par eux possedés en laditte année mil cinq cents huictante neuf, demeureront pour ce regard, nulles & de nulle valeur.

## XIX.

Se contente S. A. de ne faire assemblée de Gens de Guer-

re, ni Fortifications, ni tenir Garnisons à quatre lieuës près 1603. ladite Ville de Geneve suongios sabling is form flowing

#### X X.

Tous Prisonniers qui n'auront accordé de leur rançon, seront mis en liberté de part & d'autre, le jour après la publication du present Traicté, en payant raisonnablement leurs delpens, det de plus de la faire, encloses anglès

## XXI.

Tout ce que ladite Ville de Geneve aura receu des l'an mil cinq cents huictante neuf, soit en Lods, Dismes, Censes, & Revenus Seculiers ou Ecclesiastiques, demeurera au prossit de ladite Ville. Et ne pourront les Particuliers estre recerchés pour en faire derechef payement; Et tiendront les Investitures que les Particuliers ont obtenues desdits de Geneve, sans qu'ils soyent tenus d'en prendre de nouvelles, reservé neantmoins ce qui auroit esté prins & retiré en temps de Paix. Javore, Cablais, A. I.X. X Concrois, Prince & Vi-

Lesdits de Geneve, comme aussi tout le contenu au present Traicté, demeureront comprins au Traicté de Paix perpetuelle de Vervins, suivant la Declaration & Patentes de Sa Majesté Tres Chrestienne du treiziesme d'Aoust mil six cents & un. Et lequel Traicte de Vervins s'entendra confirmé, nonobstant la prise des Armes; & tous actes d'hostilité survenus dès le mois de Decembre de l'année derniere; la memoire desquels & de toutes aigreurs demeurera à jamais esteinte & abolie; & tous entrepreneurs, & perturbateurs du repos public, seront punis & chastiés comme infracteurs de la Paix.

## XXIII.

Sont reservés au present Traicté, de la part de S. A., nostre S. Pere le Pape & le S. Siege Apostolique, l'Empereur, & le S. Empire, les deux Rois, & les Traictés que S. A. a avec la Couronne d'Espagne, & les Magnisiques Seigneurs des Ligues. Et de la part desdits de Geneve, sont reservés l'Empereur, & le S. Empire Romain, Sa Majesté Tres-Chrestienne, lesdits Magnifiques Seigneurs des Ligues, & les Alliances

liances & Traictés qu'ils ont avec la Couronne de France, & les Magnifiques & Puissans Seigneurs des Louables Cantons de Zurich & Berne.

## X X I. V. stra ica is raile of hi

Promectent lesdits Deputés de S. A. de rapporter la Ratiffication & Approbation du present Traicté, & au pied d'icelui dans six jours prochains, & de plus de le faire emologuer & interiner és Senats, & Chambres des Comptes de Sad. A. deçà & delà les Monts, dans deux mois aussi prochains, sans payement d'aucun emolument.

Faict, passé, arresté & conclu à S. Julin le 21. de Juillet

stil nouveau, mil six cents & trois

# Teneur du Pouvoir des Députez de Sad. A.

HARLES EMANUEL, par la grace de Dieu, Duc de Savoye, Chablais, Aouste, & Genevois, Prince & Vicaire perpetuel du S. Empire Romain, Marquis en Italie, Prince de Piedmont, Marquis de Saluce &c. A nos très chers bien Amez & Feaux Charles de Rochette, nostre Conseiller d'Estat & Premier President de Savoye. & Claude Pobel Baron de la Pierre, nostre Conseiller d'Estat. Desirans tousjours de preserer le repos public à toutes autres considerations de nostre particulier interest, & éviter par ce moyen les mauvaises consequences de la guerre. Et estant vraisemblable que si nous venons à condescendre à un Traicté d'accommodement avec ceux de Geneve, ils y entendront aussi volontiers de leur part, pour éviter les dommages & inconveniens, qu'ils pourroyent encourir par la suite d'une ouverture de guerre. Pource est il qu'estant à cest effect requis de nommer & deputer personnages, qui comparoissent de nostre part au lieu de S. Julin, assigné pour telle Conference, confians en vos prudences, fidellité & integrité, Nous vous avons choisis & deputés, choisissons & deputons par ces Presentes, signées de nostre main, pour comparoir en nostre nom audit lieu, aux fins de traicter avec eux d'une Paix, ou d'un Mode de vivre; Avec 1603. Pouvoir & Authorité que nous vous donnons de proposer, traicter, resoudre, promettre & faire tout ce que vous jugerez estre de nostre service, & convenir pour la perfection dudit Traicté: Promettant en foy & parole de Prince, d'avoir à jamais pour ferme, stable & agreable tout ce que par vous sera faict, traité, promis & resolu en ce que dessus, circonstances & dependances, & de le ratiffier, sans permettre que jamais il y soit contrevenu, directement ou indirectement, en maniere que ce soit: De ce faire vous avons donné, & donnons Plain-Pouvoir, Authorité & Mandement special par ces dites Presentes; Pour corroboration desquelles, nous y avons faict apposer le grand Sceau de nos Armoiries, & contresigner par l'un de nos Secretaires d'Estat. Donné à Turin le vingt cinquiesme du mois de Febvrier mil six cents & trois. Signé, CHARLES EMANUEL. Visa, Provana. Et plus bas, Roncas, & scellé en Placard en Cire rouge.

Teneur du Pouvoir des Députez de la Seigneurie de Geneve.

Ous Syndiques, Petit & Grand Conseil de Geneve; Estans requis d'adviser avec les Seigneurs Deputés de S. A. de Savoye, suivant leur Pouvoir expedié à Thurin le vingt-cinquiesme de Febvrier dernier, à quelque accommodement & moyens de Paix, pour eviter les maux que la guerre traine après soi; Par meure deliberation, preferans le repos public à nostre particulier interest, & estans suffisamment informés de la suffisance, fidelité & experience de Nobles & Prudens Dominique Chabrey, Michel Roset, Jaques Lect, Jean Sarazin, & Jean de Normandie nos Feaux Conseillers; Les avons commis & deputés, commettons & deputons par ces Presentes, pour en nostre nom, comparoir au lieu de S. Julien, conclurre & accorder avec les Députés de S. A. des Articles de ladite Paix, iceux signer en nostre nom, afin qu'ils vaillent à perpetuité, promettans de le ratifier toutes fois & Kk Tome II.

quantes. De ce vous donnons Plein-Pouvoir, Authorité & Mandement special par ces Presentes. Données à Geneve sous nostre Seau commung & Seing de nostre Secretaire, ce vingt-quatrieme Juin mil six cents & trois. Signé Gautier.

ROCHETTE. POBEL. CHABREY.
ROSET.
LECT.
SARASIN.
DE NORMENDIE.

Pour avoir esté presens & Mediateurs les Nobles, Prudens, & Très-Honoré Seigneurs, Ambassadeurs des Magnisiques & Puissans Seigneurs des Cantons de Glaris, Balle, Soleurre, Schaffouze & Appentzell, & en tesmoignage de la verité des choses traitées, ont lesdits Sieurs Ambassadeurs signé le present Traicté. Et y seront apposés les Seaux des Magnisiques Seigneurs des Cantons susdits.

HANS HENRICH SCHUVARTZ.

NICLAUS SCHÜLER.

JACOB GÖTZ.

ANDREAS RYFF.

PIERRE SÜRY.

JEAN JAQUES VON STAAL.

GEORGE MEDER.

HENRICH SCHUVARTZ.

ULRICH NAF.

JOHANN VON HEIMEN.

SEBASTIAN THÖRIG.

# Ratification de S. A.

Duc de Savoye, Chablais, Aouste, & Genevois, Prince & Vicaire perpetuel du S. Empire Romain, & de Piedmont, Marquis de Saluces &c. Ayant le susdit Traicté pour

pour agreable, en tous & chacuns les Poinces & Articles y 1603. contenus; Avons iceux, tant pour nous, que nos Successeurs à l'advenir quelconques appreuvé, ratifié, & confirmé, appreuvons, ratifions, & confirmons par ces Presente, & le tout promettons de bonne foy & parole de Prince, garder, observer, & entretenir inviolablement, sans jamais y contrevenir, directement ou indirectement, en maniere que ce soit. Et tesmoin dequoi nous avons signé cesdites Presentes de nostre main, à icelles faict mettre nostre Seel, & contresigner par nostre premier Secretaire d'Estat. Donné à Thurin le vingt-quatrieme jour du mois de Juillet mil six cents trois.

C. EMANUEL.

Vila, Provana.

Roncas.

## Ratification de Geneve,

TOUS SYNDIQUES, Petit & Grand Conseil de Geneve; Ayant veu tous les articles du Traité conclu & arresté au lieu de S. Julien le vingt ung de ce mois, par les Seigneurs Deputés de S. A. de Savoye & les nostres, en la presence & par l'entremise des Srs. Ambassadeurs des cinq Cantons de Glaris, Basle, Soleurre, Schaffouze & Appentzell, par meure deliberation de nostre Conseil; Avons icelui Traité de S. Julien approuvé, ratifié, & confirmé en tous ses Poincts & Articles, comme par vertu des Presentes nous l'approuvons, ratifions, & confirmons pour nous & les nostres à l'advenir quelconques. promettans l'observer & garder inviolablement, faire observer & garder, sans y contrevenir, directement ou indirectement, en maniere que ce soit. En soy dequoi avons donné les Presentes sous nostre Seau & Seing de nostre Secretaire d'Estat, ce dix-huitime de Juillet mil six cents & trois. Signé Gautier.

Extrait des Registres du Souverain Senat de Savoge, &c.

E Senat, veus les Articles & Traicté d'entre S. A. & les Syndicques, Petit & Grand Conseil de la Ville de K k 2

Geneve, en date du vingt un Julliet dernier; A iceulx Articles & Traicté esmologué, & verissié, & intheriné, dict & ordonné, que le tout sera registré ès Registres dudit Senat, pour y avoir recours par ci-appres. Faict à Chambery audit Senat, & prononcé le douzieme Novembre mil six cents & trois. Collation faicte, Raimond.

Extrait des Registres de la Souveraine Chambre des Comptes de Savoye.

L A Chambre, veu le Traicté d'entre S. A. & les Syndicques & Conseil de la Ville de Geneve, en date du vingt un de Julliet dernier passé: A icelui Traicté esmologué & interiné. Ordonnant qu'il sera registré és Registres de ladite Chambre. Faict à Chambery au Bureau des Comptes, & prononcé le quatorzieme Novembre mil six cents & trois. Collation faicte, Benoist.

Il y a sept Sceaux, celui de S. A. en placard de Cire rouge & queue blanche, & ceux des Cantons Mediateurs.

# Verification du Senat de Piémont.

Il Senato Ducale di qua da Monti in Torino sedente.

D Ogniuno sia manisesto che visti, & letti li capitoli presentati per il Trattato con quelli di Geneva, & uditi li Fiscali nelle luoro conclusioni, attesa la giussione di S. A. Serma. habbiamo ordio. & ordiniamo doversi, per quanto à noi spetta, detti capitoli interinar, come gl'interiniamo, Mandando siano registrati nelli Registri nostri per haverli all'avenire raccorso se bisognera. Dat. in Torino nel Senato li vinti sette di Luglio mille sei cento quatro. Per l'Eccmo. Senato sudetto.

## LXXII.

Declaration envoyée par Messieurs de la Ville & Canton de Zurich à SA MAJESTE TRES-CHRESTIENNE, pour estre reçeus & entrer au Traitté fait à Soleurre en l'an 1579., pour la conservation de Geneve.

Collationnée sur l'Original.

A U Nom de la Saincte Trinité, Pere, Fils, ET S. ESPRIT, AMEN. Nous Bourguemaistre, Petit & Grand Conseil appellés les Deux Cens de la Ville de Zurich. Recognoissons & savoir faisons par les Presentes: Voyex Tom. Que comme ainsi soit que en l'an dernier passé mil cinq cents soixante & dix-neuf, ung Traicté & Convention aye esté faict soubs certaines conditions, & pour des causes d'importance, entre seu Très-Illustre, Très-Puissant & Très-Chrestien Prince & Seigneur Henry troisiesme, de ce nom Roy de France & de Pologne, d'heureuse memoire; Et les Sages, Prudents & Honnorés Bourgmaistres & Conseils des deux Villes, Berne & Soleurre, nos Feaux & très chers Alliés & Confederés, concernant la tuision & conservation de la Ville de Geneve, & du Territoire qui lui appartient, auquel Traicté auroit esté reservé, que les autres Cantons des Ligues & leurs Alliés y pourroient aussi entrer. Et veu que nous considerons combien il importe à la Louable Communaulté des Ligues, qu'une Ville de Geneve demeure au mesme estre & estat qu'elle est de present, & que la Paix, Repos, & bon estat de laditte Communaulté des Ligues, ne se pourroit, par aucun moyen, plustost troubler, que si laditte Ville de Geneve, laquelle est une Clef & le principal Boulevart du Pays des Ligues, venoit à tomber en autres mains, & en la puissance d'un Prince ou Potentat, quel qu'il fut, soit par force ouverte, surprinse ou autre moyen; A ceste occasion, de nostre pure & franche K.k. 3

1605. 8 1. pag. 321. au Texte & 1605. & volonté, & avec meure de iberation, pour le desir que nous avons avec les susnommés nos très chers Alliés de Berne & de Solleurre, d'ayder à tout ce qui peut servir pour le commung bien & repos, conservation & tuition de laditte Ville de Geneve, laquelle nous est aussi conjoincte par Alliance; Et ce, avec le gracieux consentement & bon voulloir de Très-Illustre, Très-Puissant & Très-Chrestien Prince & Seigneur Henry quatriesme Roy de France & de Navarre, nostre très clement Seigneur & Allié, & le sceu de nos très chers Alliés de Berne & Soleurre; Nous sommes entrés audit Traiclé, faict en laditte Année mil cinq cents soixante & dix-neuf, & l'avons receu pour nous & nos Successeurs, & l'acceptons par vertu des Presentes; Tellement que nous y soyons & voulons estre comprins, obligez & adstrains à tous les Points, Clauses & Conditions, portées par icelui Traicté, ne plus ne moins que si dès le commencement, & au temps que ledit Traicté a esté faict, nous y avions esté comprins & nommés. PROMETTANS par ces Presentes, sur nos Biens, Foy & Honneur, de garder & observer de point en point à tousjoursmais ledit Traicté, en tout son contenu, fidellement & sans fraude. En foy & en tesmoignage de quoy, Nous avons fait attacher manifestement, sur les Presentes, le grand Sceau de nostre Ville. Faict le vingt-huictieme d'Aoust, que l'on conte mil six cens & cinq, depuis la naissance de nostre Seigneur & Sauveur Jesus-Christ.

Ensuyt la teneur des Lettres Patentes de Sa Majesté Très-Chrestienne, par lesquelles est approuvé la Declaration des Seigneurs de la Ville & Canton de Zurich, & iceux receus au Traité de san 1579.

ENRY, PAR LA GRACE DE DIEU, ROY DE FRAN-CE ET DE NAVARRE. À tous ceulx qui ces Prefentes Lettres verront, Salut. Comme suivant le Traicté faict en l'année mil cinq cents soixante dix-neuf, entre le seu Roi der-

dernier decedé, nostre très cher & très honnoré Seigneur & 1605. Frere; & nos très chers & grands Amis, Alliés & Confederés les Advoyers des Villes & Cantons de Berne & Solleurre, touchant la protection & conservation de la Ville de Geneve, & de leur Territoire, auquel Traicté il estoit reservé à nos très chers & grands Amis, Alliés & Confederés, les aultres Cantons & Coalliés de pouvoir entrer, nos très chers & grands Amis Alliés & Confederés les Bourguemaistres, Conseil & Grand Conseil, composé des Deux Cents, de la Ville & Canton de Zurich, ayent faict expedier leurs Lettres Patentes, soubs le gros Sceau de leur Ville, par lesquelles ayans consideré qu'il importoit grandement à toute la Suisse, que ladite Ville de Geneve demeurast au mesme estat & condition qu'elle est à present. Ils ayent resolu & desiré, tant pour eulx que pour leurs Successeurs, d'accepter ledict Traicté & y estre comprins; A la charge d'entretenir tous les Poincts, Clauses & Conditions, portées par iceluy, & qu'au cas que ladicte Ville de Geneve, qui est la Clef & le principal Boulevart du Pays de Suisse, vint à estre assaillie & en hazard de tumber au pouvoir ou domination d'un Prince ou Potentat, quel qu'il fust, soit par la force ouverte, usurpation ou aultre voye; Ils apporteroient volontairement tout ce qui pourroit servir en general pour le repos public, & conservation de ladice Ville de Geneve, le tout avec nostre gré & consentement, & le sceu desdits Cantons de Berne & Solleurre qui y sont entrez, & y ont aussi esté comprins. Sçavoir faisons, Que Nous ayans veu l'acceptation dudit Traicté de ladicte année 1579: faicte par nosdicts Alliés de Zurich, & la Declaration qu'ils ont faicte pour ce regard par leursdictes Lettres Patentes; Avons dict & declaré, disons & declarons par ces Presentes, pour ce signées de nostre main. Que nous avons ladite Acceptation dudit Traicté & entrée en iceluy, par nosdits Alliés de Zurich, bien agreable; la louons, approuvons & ratissions, & les y avons receu & recevons par cesdites Presentes, en la mesme sorte & maniere que tout ainfi,

1605. & ainsi, que si du commencement que ledict Traicté a esté saict, ils y eussent esté nommés & comprins. CAR tel est nostre plaisir. En tesmoing dequoy nous avons saict mettre nostre Seel à ces dictes Presentes. Données à Paris le douzieme jour de Decembre, l'an de grace mil six cents cinq, & de nostre Regne le dix-septieme. Signé Henry. Et sur le Reply, par le Roy, De Neusville. Et scellées sur double queue de Cire jaulne.

Nous, Conrard Groffeman Bourguemaistre, & Jehan Escher Tresorier, & du Petit Conseil de la Ville & Canton de Sçavoir faisons, qu'après avoir esté leu en nostre Canton, devant nostre Grand & Petit Conseil, le Traicté faict en l'an mil cinq cents soixante & dix neuf, par seu Très-Hault, Très-Puissant & Très-Excellent Prince Henri troisieme, Très-Chrestien Roy de France & de Pollongne, d'heureuse memoire, pour la conservation & dessense de la Ville de Geneve. Ensemble la Declaration & Patentes dernierement envoyées à nos Seigneurs & Superieurs, par Très-Hault, Très-Puissant & Très-Excellent Prince Henry quatrieme, Roy de France & de Navarre, nostre très redoubté Seigneur, dattées à Paris le douzieme jour de Decembre mil six cents cinq, fignées Henry, & plus bas, De Neufville, & scellées du grand Sceau de Saditte Majesté, en Cire jaulne. Nous avons eu charge de nosdits Seigneurs & Superieurs, de remercier très humblement Sa Majesté, de ce qu'il luy a pleu se declarer tellement affectionnée au bien & repos des Ligues, que de les avoir voulu recevoir audict Traicté. Et avons eu aussi Commandement de nos Seigneurs & Superieurs, de jurer en leur nom ledict Traicté. Et partant, Nous Deputez sus fus dicts, au nom & comme ayans pouvoir de nos Seigneurs & Superieurs, avons juré & promis par nos Sermens accoultumés, jurons & promectons par ces Presentes, tant pour nous que pour nos Successeurs à perpetuité, à Monsieur de Caumartin, Ambassadeur du Roy, pour & au nom de Sa Majes-

té & des Roys Successeurs d'icelle; A nos très chers Alliez 1605. les Sieurs Saguer, Advoyer, & Scharner, Conseiller au Petit Conseil du Canton de Berne, pour & au nom de leurs Seigneurs & Superieurs, & à nos très chers Alliez de Solleurre & Geneve; tenir, garder & inviolablement observer, tout ce qui est contenu audict Traicté & Accord, sans jamais aller ni venir au contraire. Et d'aultant qu'il auroit esté jugé convenable, qu'entant que ledict Traicté touche & concerne ladicte Ville de Geneve, les Seigneurs d'icelle Ville deussent aussi faire serment de le garder inviolablement de leur part, & de point en point l'observer, selon sa forme & teneur. Pour à cela fatisfaire lesdits Seigneurs de Geneve, ont depputés nous Jehan Sarazin, Docteur és Droits, Conseiller & ancien Sindicq de ladicte Ville de Geneve, pour en leur nom venir jurer ledict Traicté. Et en vertu du Pouvoir à nous donné, par nosdits Seigneurs & Superieurs, jurans, au nom de Dieu, avons promis à mondict Seigneur de Caumartin, Ambassadeur de Sa Majesté aux Pays des Ligues, & ausdicts Seigneurs Depputez de Zurich, nos très chers Alliez & Confederez, de garder & inviolablement observer ledict Traicté, en tant qu'il touche & peult toucher nosdicts Seigneurs & Superieurs, sans jamais aller au contraire, en quelque forme & maniere que ce soit. Et d'aultre part, Nous Loys le Fevre, Seigneur de Caumartin, Conseiller du Roy en ses Conseils d'Estat & Privé, & son Ambassadeur aux Ligues Suisses; Promettons & jurons, au nom de Sadicte Majesté, ausdicts Seigneurs de Zurich, tenir & garder le contenu audict Traicté, de point en point, selon sa forme & teneur. En tesmoing de quoi, Nous Ambassadeur susdict de Sa Majesté Très-Chrestienne. avons figné & faict seeller le present Acte du Seel de nos Armes, & nous susdicts Depputez des Villes de Zurich & Geneve, l'avons signé & faict seeller du Seel de nos Seigneurs & Superieurs. Desquelles choses nous susdict Ambassadeur de Sa Majesté & Depputez susdicts, avons chascun retiré un Tome II. LI

1606.

Acte à part, pour nous servir en tant que de raison. à Badden ce second jour de Juillet mil fix cents six.

LE FEVRE.

CONRATT GROSSEMAN, Burgermeyster zu Zurich. TOHANNES ESCHER, S. SARAZIN

Il y a trois Sceaux pendans à l'Acte; celui de Mr. de Caumartin, celui de Zurich & celui de Geneve.

## LXXIII.

SECONDES LETTRES DE NATURALITE ottroyées aux Citoyens, Bourgeois, Habitans & Sujets de la Republique de Geneve, par le Roy de France HENRI IV. au mois de Juin 1608.

Collationnées sur l'Original.

Voy. Tom. 1. pag. 466.

TENRY, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRAN-CE ET DE NAVARRE. A tous presens & advenir, Salut. Depuis que Dieu, par sa bonté infinie, a remis la Paix en cestuy nostre Royaume, nous n'aurions rien tant desiré, que de rendre des effects de gratification aux Princes Estrangers & Republiques, lesquels pendant les derniers troubles, ont fait paroistre leur bonne affection envers nous. C'est pourquoi nos chers & bons Amys les Seigneurs de Geneve, nous ayants faict requerir, qu'en confideration des services qu'ils ont faicts à ceste Couronne, & specialement ès derniers troubles, qu'à cause des frequentes communications & trafficqs ordinaires de ceux de laditte Ville, en France; Nostre plaisir feust de declarer que les Citoyens, Bourgeois, Domicilliés ou Subjects de laditte Ville, soyent traicles cyaprès en France, comme naturels François, tant pour le droit de Naturalité, mourans en France & y laissant des Biens, comme

me pour le droit de Succession ayans à heriter de ceux qui 1608. v mourront. Surquoy ayant mis en deliberation tant de bons services que ladicie Ville a faicts à ce Royaulme, & la bonne affection & constance en laquelle elle a perseveré & continue tous les jours, qu'aussi l'importance de la Ville proche des Pays & Terres de nostre obeissance; Voulans leur tesmoigner la bonne volonté que nous pouvons leur departir. A CES CAUSES, inclinants à la Requeste desdits Seigneurs de Geneve, Avons dit & declaré, disons & declarons par ces Presentes; Voulons & nous plaist, que le droict d'Aubeine cesse d'oresnavant, & n'ait lieu en cestuy nostre Royaulme contre les Citoyens, Bourgeois, & Domicilliés ou Subjects de laditte Republique de Geneve. Comme aussi il ne pourra estre pratiqué en laditte Republique, contre nos Subjects qui y decedderont. Et où, par inadvertance, nous en aurions autrement ordonné & disposé; Nous avons dès à present revoqué & revoquons, tout ce qui auroit esté faict au contraire; Et deffendons à tous nos Juges & Officiers d'y avoir aulcun esgard. SI DONNONS en Mandement à nos Amez & Feaux les Gens tenans nos Cours de Parlement & de nos Comptes, Tresoriers de France à Paris, Baillifs, Seneschaulx, Prevosts, leurs Lieutenants & autres, nos Justiciers & Officiers, qu'il appartiendra que ces Presentes ils facent lire, publier & enregistrer, & du contenu en icelles jouir & user plainement & paisiblement les Citoyens, Bourgeois, Domicilliés & Subjects desdicts Seigneurs de Geneve, leurs Successeurs & ayans cause, cessans & faisans cesser tous troubles & empeschements au contraire, lesquels s'y faicts mis ou donnés estoyent, ils les reparent & remettent ou facent mettre incontinent, & sans delay, à plaine & entiere delivrance, nonobstant les Ordonnances faictes contre les Estrangers, ausquelles nous avons derogé & derogeons de nostre puissance, & reservons lesdits Subjects de Geneve par ces Presentes; Et afin que ce soit chose ferme & stable à tousjours, nous avons faict mettre nostre Seel à ces dittes Presentes. CAR TEL EST NOSTRE PLAI-L 1 2

PLAISIR. DONNÉ à Paris au mois de Juin l'an de grace mille six cents huict, & de nostre Regne le dix-neufviesme. Signé, HENRY. Et sur le Reply, Par le Roy, Brulart. Et seellées du grand Seau de Cire verte.

Et encore sur le Reply, Registrées, Oy le Procureur General du Roy, pour joyr par les Impetrans du contenu, sans prejudice des Droits aulx Parties acquises auparavant icelles. A Paris en Parlement le quinze Juillet mil six cents huict.

Signé, DU TILLET.

Expediées & Registrées en la Chambre des Comptes au Registres des Chartes de ce temps. Ouy le Procureur General du Roy, pour jouir par les Impetrans de l'effect & contenu en icelles, selon leur forme & teneur, tant qu'il plaira à Sa Majesté, movennant la somme de trois cents Livres Tournois, par eux pavée, & qui convertie a esté en Aulmosne. Le vingt deuxieme jour d'Aoust mil six cents huict. Signé, BRANDON. Registré.

Registrées en la Chambre du Tresor, Ouy & à ce consentant le Procureur du Roy, pour jouir par les Impetrans de l'effect & contenu en icelles, aux charges portées par les Arrests de verification d'icelles, tant de la Cour de Parlement, que Chambre des Comptes, & ce suivant le Jugement de Messieurs les Conseillers de Sa Majesté en ladite Chambre du Tresor, le quinzieme jour d'Octobre mil six cents huich. Signé, BRUSSIN.

Le grand Sceau du Roi y est pendant.

# Extrait des Registres de Parlement.

VEU PAR LA COUR, les Lettres Patentes du mois de Juin dernier, signé HENRY; Et sur le Reply, Par le Roy, Brulart, & sellées du grand Seel de Circ verte; Par lesquelles, inclinant à la Supplication de la Seigneurie de la Ville & Republique de Geneve; Les declare, venans à deceder en France, non Subjects à Aubeyne, & au semblable ses Subjects, qui decederont à Geneve, ainsi que au long contiennent lesdittes Lettres; Requeste par eulx presentée, affin. affin de verification d'icelles; Conclusions du Procureur-Gene- 1608. ral du Roy, tout consideré. L'ADITTE Cour a ordonné & ordonne, que lesdittes Lettres seront Registrées en icelles; Ouy le Procureur General du Roi, pour jouir par les Impetrans du contenu en icelles, sans prejudice des droicts acquis aux Partyes auparavant icelles. FAIT en Parlement le quinzieme Juillet mil six cents huict. Du TILLET. Collationné.

#### LXXIV.

Lettre Annexe au Traité d'Alliance d'entre SA MAJESTE TRES-CHRESTIENNE; Et les Magnifiques & Puissans Seigneurs Messieurs les Cantons Evangeliques, faitte au sujet de la Ville & Republique de Geneve, par le moyen de laquelle elle est comprise audit Traité.

Collationnée sur l'Original.

OUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROY DE FRAN-1658.

CE ET DE NAVARRE. A tous ceux qui ces Presentes Lettres verront, Salut. Ayant veu & examiné en nostre Conseil les Points & Articles particuliers, conclus & arrestés en nostre Nom à Arau, le premier jour de Juin dernier, par nostre cher & feal Conseiller Ordinaire en nos Conseils, & nostre Ambassadeur en Suisse, le Sieur de la Barde, Chevallier, Baron de Marolles sur Seine, Seigneur de Motheux, Langlée & Bolinville; avec nos très chers grands Amys Alliés & Confederés les Bourgmaistres, Advoyers, Landams & Communauté des Cantons de Zurich, Berne, Glaris, Basle, Schaffouse & Appentzell, des Paroisses exterieures; Ensemble des Villes de St. Gall, Mulhouse & Bienne, ensuite du Traitté qu'il a fait & signé avec eux le même jour, en vertu de son Plein-pouvoir, desquels Points & Articles particuliers la teneur en suit.

L 1 3

Nous.

1658.

Nous Louis Roy, & Nous des Villes & Cantons de Zurich, Berne, Glaris, Basle, Schaffouse & Appentzell, des Paroisses exterieures, & des Villes de St. Gall, Mulhouse & Bienne; Avons, outre le Traité d'Alliance fait & passé aujourd'hui, aussi accepté & accordé les Articles suivans par cette Lettre Annexe, qui doit avoir la même force & vigueur que l'Alliance mesme.

Le Traité de Solleurre de l'an 1579, fait entre le Roy Henry III, les Cantons de Berne & de Solleurre & la Ville de Geneve, confirmé par le Roy Henry le Grand, sera ob-

servé selon sa forme & teneur.

Fait à Arau le premier jour de Juin mille six cents cinquante huict.

Nous par l'advis de la Reyne nostre très honorée Dame & Mere, & de nostre très cher & très Amé Frere unique le Duc d'Anjou, de plusieurs Princes, Ducs, Pairs & Officiers de nostre Couronne, & autres Grands & Notables Personnages de nostre Conseil; Avons agréé, approuvé & ratisfié, agréons, approuvons & ratissions par ces Presentes, signées de nostre main, les susdits Points & Articles particuliers; Voulons qu'ils avent la mesme force & vertu, que s'ils estoient inserés dans ledit Traité general de l'Alliance; Et promettons en foy & parolle de Roy de les entretenir, garder & observer inviolablement, selon leur forme & teneur. Car tel est nostre plaisir. En tesmoin de quoy, Nous avons fait mettre nostre Seel à ces dittes Presentes. Donné à Calais le dix-neuvieme jour de Juillet l'an de grace mille six cents cinquante huit, & de nostre Regne le seizieme. Signé Louis. Et plus bas, Par le Roy, De Lomenie.

Consul & Senatus Civitatis Tigurinæ Helvetiorum vulgò Zurich dictæ, hisce consitemur atque notum facimus præsens hoc apographum de veris Christianismæ Regiæ Majestatis Regnorum Galliæ & Navarræ, Instrumentum sæderali anne-

1658.

xis suæ Majestatis subscriptione appressoque Sigillo Regio munitis per Dom. Legatum suum Aroviæ, nuper in usum Helvetiæ Resormatæ traditis & communi nomine in dictæ Urbis nostræ Archivis asservatis literis, bona side extractum ac descriptum postque sactam diligentem collationem Regio originali de verbo ad verbum in omnibus consonum observatum esse, atque eidem plenam ubique sidem adhiberi posse. In cujus rei Testimonium præsentes hasce expediri appresso Civitatis nostræ Sigillo muniri & à Secretario Reipublicæ nostræ Subscribi jussimus vicesima quarta die mensis Februarii Anno à nato Christo Servatore nostro supra millesimum sexcentesimum quinquagesimo nono.

ANDREAS SCHMIDIUS, Auctoritate publica Notarius & Reipublica Tigurina à Secretis testor.

Le Sceau de Zurich y est pendant.

#### LXXV.

Extrait de la Seconde Lettre Annexe du Traité d'Alliance, entre SA MAJESTE TRES-CHRETIENNE DE FRAN-CE, & les Cantons Evangeliques; Fait à Arau le premier de Juin 1658.

Collationnée sur l'Original.

la Ville & Canton de Berne, des Biens Ecclesiastiques & autres dans le Pays de Gex, qui appartenoient à des Particuliers ou Communautés. Nous Louis Roy, Voulons qu'ils demeurent en leur force & vigueur, & les Possessers ne soient, au prejudice d'iceux en aucune saçon, inquietés ni molestés, conformément aux Traitez saits en 1564, entre le Duc de Savoye, & laditte Ville & Canton de Berne, par la mediation, & avec la Ratissication du Roi Charles IX., & en

1658. tre le Roy Henry IV. nostre Ayeul, & Charles Emanuel Duc

de Savoye en seize cens & un.

Cet Extrait estre conforme à l'Article contenu dans l'Original susdit. Attesté, Signé GROS, Secretaire d'Estat de la Republique de Berne, & scellé du Sceau de laditte Republique.

Le Sceau de Berne y est pendant.



# DESCRIPTION DES SCEAUX,

Gravez, dans les Planches ci-après, & disposez, selon l'Ordre Chronologique des Actes.

I.

Sceau de Humbert de Gramont, Evêque de Geneve, tel qu'il est pendant au premier Acte. Ce Prélat y paroit en action de donner la Bénediction Pastorale, & tient sa Crosse de la main gauche. Les Caractères de la Legende ont été emportez.

#### II.

Portion du Sceau d'Aymon Comte de Genevois, qui se trouvent pendant au même Acte.

## III.

Actes II. Sceau de Frederic I. dit Barberousse. Il est assis xiii xv. sur son Trône, ayant une Couronne ou Bonnet orné x xvII. de deux sleurons. Il tient d'une main un Sceptre & de l'autre un Globe. Il est vêtu d'une longue Robe avec une Ceinture & un Manteau ouvert par le côté, & attaché sur la poitrine. On lit autour; Fredericus Dei gratia Romanorum Rex.

Tome II. M m

#### IV.

Chasuble & assis, tenant de la main droite sa Crosse, & de la gauche une Clef, qui désigne les Armes de son Eglise. La Legende est emportée.

V.

Sceau d'Etienne Archevêque de Vienne. Ce Prélat est assis en action de donner la Bénediction Pastorale, & tenant sa Crosse de la main gauche. La Legende de ce Sceau, de même que celle du précedent, est emportée.

#### VI.

Bulle du Pape Adrien IV. D'un côté sont les Effigies de Saint Paul & de Saint Pierre, séparées par une Croix, & au-dessus SPA (S. Paulus) SPE (S. Petrus) & au revers le nom du Pape. Ces Bulles étant toujours les mêmes, à l'exception des noms des Papes, on ne les répétera pas pour les differens Actes où il s'en trouve.

#### VII.

Acte VII. Portion du Sceau de la Chambre Apostolique, apli-

apliqué en Cire rouge sur Parchemin à l'Acte VII. On voit Saint Pierre tenant une Clef, & au-deffus une Chapelle, où est la Figure de la Vierge, tenant l'Enfant Jesus. Il ne reste que quelques Lettres de la Legende.

#### VIII. IX. X.

Ces Sceaux se trouvent pendants à l'Acte XII. Acte XII. Il paroit par les Cordons, qu'il y en a eu sept, dont il n'en reste que quatre, l'un desquels est entierement effacé, & des trois que l'on donne ici, on ne distingue que celui de Hugues Abbé de Bonnevaux, où l'on voit cet Abbé assis, tenant sa Crosse de la main droite, & fa gauche fur fon genoux. La Le-· gende est en entier; Sigillum Abbatis Bonevallis. Les deux autres Sceaux paroissent être d'Abbez, en ce qu'ils tiennent la Crosse de la main droite.

#### XI.

Sceau de Nantelinus Eveque de Geneve. Il est XVIII. dans la même attitude que Humbert de Gramont No. 1. Il ne reste qu'une partie de la Legende.

## XII.

Le Sceau de Lambert Evêque de Maurienne, le trouve pendant au même Acte. Ce Prélat est en Mm 2

# 276 DESCRIPTION

Chape & assis, tenant sa Crosse de la main droite. La Legende est; Sigillum Lambertus Episcopus Maurianensis. On s'aperçoit qu'il faudroit Sigillum Lamberti &c. L'Acte où ce Sceau se trouve pendant, est du XII<sup>me</sup>. Siecle, tems auquel on ne se piquoit pas d'éviter les solecismes dans la Langue Latine.

#### XIII.

Sceau du Chapitre de Geneve, qui se trouve aussi pendant au même Acte. On y voit un bras recevant une Clef d'une main sortant d'un Nuage. Il ne reste qu'une partie de la Legende. Dans la suite le Chapitre sit quelque changement à son Sceau, ainsi qu'on le verra ci-après.

#### XIV.

sceau de Rodolphe Abbé de Bonmont. Il tient fa Crosse de la main droite, & le Livre des Evangiles de la gauche. La Legende est entiere; Sigillum Abbatis Bonimontis.

#### XV.

Sceau de Guillaume Abbé d'Aulpx. Il tient de la main gauche sa Crosse, & de la droite le Livre des Evangiles. La Legende en son entier; Sigillum Abbatis Alpium.

XVI

#### X V I.

Sceau de Guillaume Comte de Genevois, dont il ne paroit que les traits.

#### X V I I.

Sceau d'Amé de Grandson, Evêque de Geneve.

#### XVIII.

Sceau d'Amé Seigneur de Gex, pendant au même Acte. Les armes du Bouclier sont effacées.

## XIX.

Sceau de Beatrix de Baugé, semme d'Amé Seigneur de Gex. Les Armes des deux Ecus sont effacées, de même que la Legende.

#### XX.

Sceau de Henri Evêque de Geneve. La Legen-Acte XXII. de est en partie emportée. Le Contre-scel qui est en entier, représente le Buste de l'Evêque, tenant sa Crosse de la main droite. La Legende S. Secretum Epi. Gebennen.

M m

## XXI.

Portion du Sceau de Simon de Joinville, Seigneur de Gex, par le Chef de sa Femme.

## XXII.

Sceau de Lionnette de Gex, femme de Simon de Joinville, fille d'Amé. Le premier Ecusson est un Geay, on ne difcerne pas bien ce qui est dans l'autre. La Legende S. à Dame Lionne, Dame de Jaix.

#### XXIII.

Sceau d'Agnès Dame de Faucigny. Elle tient de la main droite l'Ecu des Armes de Faucigny, qui sont trois Pals, & de la gauche celui de sa Maison, qui est Savoye: Au dessus est une espece de Couronne murale. La Legende est effacée.

## XXIV.

Sceau du Chapitre de Geneve. Il est different de celui qui a été représenté ci-dessus No. XIII. en ce qu'il a deux Cless de figure inégale. La Legende, Sigillum Capituli Gebennensis.

X X V.

#### XXV.

Portion du Sceau de Guillaume de Conflans Eveque de Geneve.

#### XXVI.

Sceau d'Amé V. dit le Grand, Comte de Savoye. La Legende presque entiere, Sigillum Amedei Comitis de Sabaudia. Le Contre-scel est l'Ecu à la Croix de Savoye, avec la Legende, Secretum Amedei. Guichenon dit que ce Prince est le premier qui ait pris la Croix à son Sceau, & que le plus ancien Acte qu'il ait vû, où il soit ainsi, est de 1293. Cependant celui-ci est de 1290.

## XXVII.

Portion du Sceau de Pierre, Evêque de Belley.

## XXVIII.

Actes XXVI. XXIX.

Sceau de l'Official de Geneve, représentant Saint Pierre dans sa Chaire, ayant à ses piez un Ecu, dans lequel sont deux Cless en sautoir. La Legende, Sigill. Cur. Offic, Geb.

XXIX

#### XXIX.

Portion du Sceau de Martin, Evêque de Geneve. Acte XXVII.

#### XXX.

Sceau du Chapitre de Geneve.

## XXXI.

Sceau de Pierre de Faucigny, Evêque de Geneve. XXXIII. La Legende est presque toute emportée. Par ce qu'il en reste, on conjecture qu'il y avoit S. (Sigillum) Petri de Faucigniaco Episcopi Gebennensis.

## XXXII.

Grand Sceau du même Amé V. Comte de Savoye, ci-dessus No. XXVI. different de celui-ci, en ce qu'on voit à la tête un Musle de Lion. La Legende est emportée. Le Contre-scel est l'Ecu de Savoye, avec la Legende, Amedeus; & aux quatre coins de l'Ecu AMDE.

#### XXXIIII.

Petit Sceau d'Amé III. Comte de Genevois, qui portoit dans son Ecu cinq points d'or équipolez à

quatre d'azur, & pour suports deux Lions. La Legende, Amé Comte de Geneve.

#### X-XXIV.

Actes

Sceau de l'Empereur Charles IV. Il est assis sur XXXVI. son Trône, couronné du Diadême, tenant de la main droite le Sceptre, & de la gauche le Globe. &XXXIX. Aux deux côtez sont les Ecus de Boheme & de l'Empire, ou ceux de Moravie & de Luxembourg, celui-ci étant les Armes de sa Maison & l'autre celui de son Appanage. Le Lion des Armes de Boheme est semblable à celui de Luxembourg: Et la Moravie, porte un Aigle, comme l'Empire le portoit alors. Les suports sont deux Aigles. La Legende, Karolus IIII. Divina favente Clementia Romanorum Imp. semper Augustus Bohemie Rex. Sceau est aux quatre Actes citez en marge. Au Contre-scel, l'Aigle éployé & couronné. La Legende, Juste Judicate filii hominum.

## XXXV.

Acte XLIII.

Grand Sceau d'Amé VI. Comte de Savoye, dit le Comte Verd. La Legende presqu'entiere; Amedeus Comes, Sabaudie Comes & Marchio in Italia. Le Contrescel est l'Ecu de Savoye, surmonté d'un Musle de Lion aîlé, & aux côtez deux Ecus en losange, où est la Croix de Savoye. La Legende, Signum Amedei Comitis Sabaudie.

Tome II.

Na

XXXVI.

#### XXXVI.

Sceau d'Amé VII. Comte de Savoye, dit le Acte XLIV. Comte Rouge. C'est l'Ecu de Savoye & le Cimier d'un Musle de Lion aîlé. La Legende, Sigillum Amedei Comitis Sabaudie.

#### XXXVII

Sceau du même Prince, different du précedent Acte XLV: en ce qu'il est orné aux côtez du Musle, des Lacs de l'Ordre du Colier. La Legende est la même que celle ci-dessus.

#### XXXVIII.

Grand Sceau de l'Empereur Wencestas; ayant la XLVI. tête ornée d'une Couronne, differente de la Couronne Imperiale, telle que la portent les Empereurs de ces derniers tems. La Legende; Wencest. Dei gratia Romanorum Rex semper Augustus, Bohemie Rex. Le Contre-scel, un Aigle à deux têtes chargé de l'Ecu de Boheme.

#### XXXIX.

Acte L. Sceau du Juge Conservateur de la Cour du petit Scears Sceau de Montpellier. C'est l'Ecu de France. La Legende; S. Parvum Montispessulani Dni. nostri Francorum Regis.

#### XL.

Actolii. Petit Sceau de l'Empereur Sigismond. C'est un Aigle éployé & couronné. La Legende; Sigismundus Dei gratia Romanor. Rex semper Augustus ac Hungarie Rex.

#### XLI.

Grand Sceau de Charles VII. Roi de France.

I VI. Il est représenté sur son Lit de Justice. La Legende; Carolus Dei gratia Francorum Rex. Le Contre-scel est l'Ecu de France, ayant pour suports deux
Anges à genoux.

## XLII.

Sceau de Jean-Louis de Savoye, Evêque de Geneve. C'est l'Ecu de sa Maison, couronné d'un Chapeau Episcopal, ou de Prothonotaire Apostolique, car il étoit l'un & l'autre. La Legende est essacée. Ce Sceau est apliqué sur du papier.

#### XLIII.

Sceau d'Aymon de Montfalcon, Evêque de Laufanne fanne & Administrateur de l'Evêché de Geneve, pendant le bas âge de Philippe de Savoye élû Evêque. Il paroit par ce Sceau que l'Evêque en avoit un particulier, pour ce qui regardoit l'Evêché de Geneve. Celui-ci-est assez ressemblant dans le desfein en grand, à celui de l'Official ci-dessus No. X X V I I I. Sur le Rouleau qui paroit doit être la Legende, mais elle est essacé. Ce Sceau est apliqué sur du papier pendant à l'Acte.

#### XLIV.

Le premier des Actes où est ce Sceau est de Phi-LVIII. libert II. dit le Beau Duc de Savoye, & le second est de Charles III. son successeur. Ces deux Sceaux sont apliquez, & la Legende en est essacé. Ils sont au surplus ressemblans tous les deux. C'est l'Ecu de Savoye; pour Cimier un Musse de Lionailé, & pour suports deux Lions.

## XLV.

Grand Sceau de Berne. C'est un Ours passant, sur LXI. furmonté d'un Aigle éployé. L'Ecu de Berne est aujourdhui disserent, l'Aigle en a été retranché. La Legende; Sigillum majus Civium Bernensium.

XLVI.

Aux mêmes Actes que ci-deffus.

Grand Sceau de Geneve. Ce Sceau n'étoit employé

ployé qu'aux Actes passez en Conseil general. La Legende S. (Sigillum) Magnum Universitatis Civium Gebennarum.

#### XLVII.

Actes Petit Sceau de Berne, à peu près semblable à LXV. & celui qui se voit No. X L V. La Legende; Sigillum LXXV. minus communit. Ville Bernensis.

#### XLVIII.

Actes
LXIII.
LXV. ci-dessus de Geneve semblable à celui qui est
LXVII. ci-dessus N°. XLVI. La Legende; Le Sceaulx
LXVII. commung de Geneve.

## X LIX.

Sceau de Nicolas de Harlay, Seigneur de San-LXVII. cy, Ambassadeur du Roi de France. Ce sont les Armes de sa Maison.

L.

Grand Sceau de Zurich représentant Felix, Regula & Exuperantius Martyrs de la Legion Thebéenne.

La Legende; Sigillum Civium Thuricensium.

Nn 3

## LI.

Grand Sceau de Henri IV. Roi de France & de Actes LXVII. Navarre. Ce Prince y est représenté sur son Trô-LXVIII. ne, surmonté d'un Pavillon. La Legende; Henri-LXX. & cus Quartus Dei gratia Francorum Rex. Le Contre-scel est l'Ecu de France, suporté par deux Anges. Ce même Contre-scel sert de lien à l'Acte LVII. & à sa Ratification.

#### LII.

Sceau de Charles Emanuel, Duc de Savoye. La Legende, Carolus Emanuel, Dei gr. Dux Sabau. LXXI. Chab. & Aug. Comes Afta.

## LIII.

La Legende; Sig. Populi Gla-Sceau de Glaris. ronensium Helv.

#### LIV.

Sceau de Basse, dont voici l'explication telle qu'elle a été envoyée par un habile homme de "Il représente la Sainte Vierge cette Ville-là. 3, & l'Empereur Henri II. lequel étoit le Grand Bien-

"Bienfaiteur de Basse, & qui en particulier y avoit "rebâti de nouveau la Cathedrale, qui avoit été "ruïnée par les Hongrois l'an 917. Pour honorer , cet Empereur, les Bourgeois de cette Ville-là "l'ont fait graver avec la nouvelle Cathedrale sur , leur Sceau, qui a dans la circonference cette Infs. cription. S. (Sigillum) Secretum Civium Basilieno, sium. Quelques-uns croyent que la Dame assise " sur ce Sceau vis-à-vis de l'Empereur étoit sa fem-"me l'Imperatrice Cunegunde, mais ils se trompent; ,, car outre que cette Dame occupe dans ce Sceau , la place la plus honorable, on voit dans une des , fenêtres de la Maison de Ville, une peinture qui 3 s'accorde parfaitement avec ce Sceau; la seule dif-, ference qui s'y trouve, est que cette Dame est re-», présentée dans cette peinture avec un petit En-, fant sur les bras; mais cela même fait voir clai-35 rement que la Dame assise avec l'Empereur Hen-, ri II. représente, non sa femme Cunegunde, maisso la Sainte Vierge Marie.

## L V.

Sceau de Soleurre, c'est l'Ecu du Canton, surmonté d'un Aigle Imperial. La Legende, Sigillum Secretum Civitat. Solodunensis.

## L V I.

Sceau de Schafhouse. C'est un Belier sortant d'une Maison, ce qui, en langue du Païs, forme le nom 288 DESCRIPTION DES SCEAUX. nom de la Ville. La Legende; Sigillum Secret. Civit. Schafhusiensis.

#### LVII.

Sceau d'Appenzell. C'est l'Ecu du Canton. La Legende, Sigillum Communitatis Appenzell. Ce Canton étant partagé en deux parties, scelle deux sois, ce qui fait que ce sceau est double à l'Acte où il est pendant.

## LVIII.

Sceau de Le Fevre Seigneur de Caumartin, Ambassalle Bassalle du Roi de France. C'est l'Ecu de sa Maisson.

## LIX.

Actes Petit Sceau de Zurich, comme le ci-dessus No. L. LXXII. & La Legende, Secretum Civium Thuricensium.



Humbert de Grammont 1124



Frederic I Empereur 1153



Aymon Comte de Genevois 1124





Planche. I

Ardutius 1155













Aime de Granson 1286 Amé de de Gex 1236





Beatrix de Gex 1236

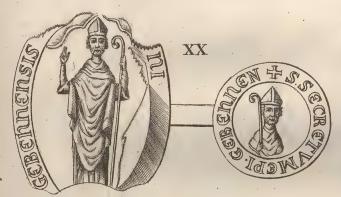

Henri Eveq de Geneve 1261





Simon de Joinville 1261



Agnés de Faucigny 1261 Le Chap de Geneve 1261





Lionnette de Gex

III Planche













VI Planche

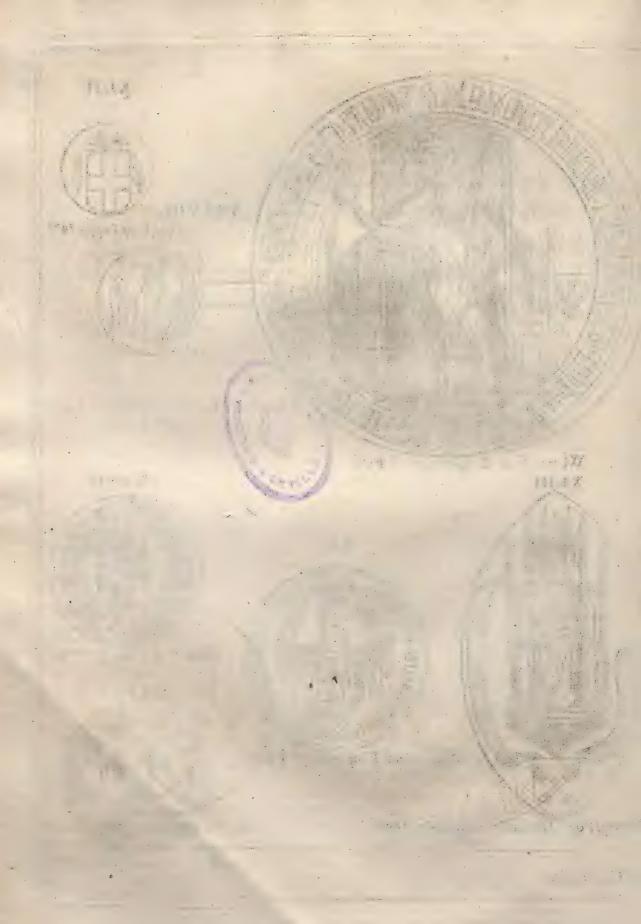

























LII.



C.Emanuel Duc de Savoye. 1603.

LIV.



LVI.



LIII.



LV.



LVII.





## DISSERTATION

Sur le lieu, par où passoient les Lignes, que Jules Cesar sit saire près de Geneve, pour empêcher le passage des Helvetiens, laquelle servira à éclaircir ce qui est dit ci-dessus au Tom. I. pag. 11.

Esar raconte dans le premier Livre de ses Commentaires, que les Helvetiens voulant passer dans les Gaules, par le Païs des Allobroges, il s'oposa à leur passage, par le moyen d'une Muraille, ou d'un Retranchement qu'il fit faire, depuis le Lac Leman jusques au Mont-Jura. Ceux qui ont recherché la fituation de cette Muraille, sont convenus presque unanimément, qu'elle avoit été tirée depuis Nion jusqu'au Mont-Jura, près de Gingin. On a prétendu même, qu'il y avoit encore aujourd'hui près de ce lieu-là, des ruïnes de cette Muraille. Mais par cette suposition, la narration de Cesar devient inintelligible, & sujette à des difficultez qui méritent bien d'être éclaircies. En voici quelques unes des plus confiderables.

I. Il ne paroit pas vraisemblable, que Cesar sut entré si avant dans le Païs des Helvetiens; Il ne dit pas même qu'il y soit entré; Il dit seulement qu'il vint à Geneve. D'ailleurs, il paroit par les dattes, que les environs du Lac Leman & du Rhône, devoient être déja remplis des Troupes Helvetiennes, qui alloient à leur rendez-vous, sur les bords de ce Fleuve, entre Geneve & le pas de la Cluse. Cesar n'auroit eu garde de paroitre devant eux, en rase campagne, avec une Armée de cinq ou six mille hommes. Encore moins lui auroit on permis de bâtir une Muraille, en présence de cent mille hommes. Les Helvetiens gens belliqueux, & qui n'aimoient pas les Romains, n'auroient pas manqué de profiter

de cette occasion pour les défaire.

II. Cesar en arrivant à Geneve, fait rompre le Pont du Rhône. Rien n'auroit été plus contraire à la pratique de la guerre, supposé qu'il sut entré dans le Païs des Helvetiens. Il se coupoit la retraite, en cas qu'il sut battu, ou que son Retranchement fut forcé. Il me semble qu'une Armée, qui a une Riviere derriere elle, y conserve des Ponts, & qu'elle ne les rompt, que lors qu'elle veut se retrancher derriere, &

empêcher le passage à l'ennemi.

III. Le passage suivant devient inexplicable dans l'hypothese commune. Helvetii ea spe dejecti, dit Cesar, après leur avoir resusé le passage, navibus junctis, ratibusque compluribus factis alii, alii vadis Rhodani, quâ minima altitudo fluminis erat nonnunquam interdiu, sapius noctu, si perrumpere possent, conati, operis munitione, & militum concursu, & telis repulsi, hoc conatu destituerunt. Il paroit par ces paroles; 1. Que le Retranchement sut attaqué, & ne sut pas forcé. 2. Que pour l'attaquer, il falut essayer de passer le Rhône, fur des Batteaux & des Radeaux, ou par le moyen des Guez. Cependant, dans l'opinion commune, le Retranchement auroit été situé entre les Suisses & le Rhône, à quatre ou cinque lieuës de cette Riviere, & ainsi, il auroit falu le forcer, avant que d'essayer de traverser le Rhône.

IV. Cesar dit qu'il n'y avoit en tout, que deux passages, pour entrer de la Suisse dans les Gaules; l'un par les Allobroges, & l'autre par le pas de la Cluse, qui étoit le seul passage du Mont-Jura, qui fut praticable à une Armée, suivant Vigenere. Si l'on supose que la Muraille étoit sur le chemin de Nion à Gingin, les deux passages auront été fermez en même tems, comme l'on peut s'en convaincre par l'inspection de la Carte; ce qui est contraire à la narration de Cesar: Car après avoir dit, qu'il repoussa les Helvetiens de son Retranchement, il ajoûte, relinquebatur una per Sequanos via, c'étoit l'autre chesmin dont il avoit parlé, qu'il désigne par les mêmes expressions, & le seul effectivement qui leur restoit à prendre.

Cela suffit pour faire voir que la suposition ordinaire renferme ferme plusieurs contradictions, desigure les premiers Chapitres des Commentaires de Cesar, & le fait débuter d'une maniere qui donne mauvaise opinion de son Livre. Si cet Auteur, dès le commencement, avoit fait tant de fautes sur la description d'un Païs si facile à connoitre du premier coup d'œil, quelle créance pourroit-on ajoûter au reste de son Histoire. Cet Ouvrage de Cesar est si estimé de tous ceux qui ont quelque goût, qu'il vaut bien qu'on prenne la peine d'en lever les difficultez. Voici sur cette question, une conjecture, qui, à mon avis, les aplanit toutes, & qui débrouïlle abfolument toute cette narration. Pour la mettre dans tout son jour, je reprendrai la chose dès son origine, & je suivrai l'Historien, pied à pied.

Les Helvetiens formerent le dessein d'aller s'établir dans les Gaules; Il n'y avoit pour cet effet que deux chemins, erant omnino, dit Cesar, duo itinera, quibus itineribus domo exire possent; Unum per Sequanos, angustum & disficile, inter Montem-Juram & flumen Rhodanum, † quo vix singuli carri du- † ou qui. cerentur; mons autem altissimus impendebat, ut facile perpauci prohibere possent. On ne sauroit méconnoitre ici le pas de la Cluse; c'étoit effectivement le seul chemin du Jura, par où pût passer une Armée nombreuse, chargée d'un Bagage considerable, & de provisions pour trois mois. Il y a bien dans le Mont-Jura quelques autres ouvertures; mais elles sont si embarrassées de Rochers, \* de précipices & de Bois, qu'elles \* C'est ce auroient été impraticables à l'Armée des Helvetiens. Le Ro- qu'Autone apelle in cher qui est près de Dachsfeld ou Tavanes, n'étoit pas enco- via Sequare percé, puis-qu'on attribuë cet Ouvrage à Jules Cesar, & que d'autres le prétendent fort posterieur au siecle de cet Empereur. Voyez là dessus Vigenere, dans ses Notes sur les Commentaires de Cesar.

L'autre route pour entrer dans les Gaules, étoit le Pais des Allobroges; Alterum, dit Cesar, per Provinciam nostram, multo facilius atque expeditius; propterea quod Helvetiorum inter fines & Allobrogum, Rhodanus fluit, isque nonnullis locis, 0 0 2

‡ pour

vado transitur. Extremum oppidum Allobrogum est, proximumque Helvetiorum finibus, Geneva; ex eo oppido pons ad Helvetios 1 pertinet. Cette route étoit beaucoup plus facile, & plus commode que l'autre, parce qu'on pouvoit passer le Rhône à gué en quelques endroits, & qu'on pouvoit aussi se servir du Pont de Geneve. Les Helvetiens se déterminerent donc à prendre ce parti, & pour cet effet, ils se donnerent rendez-vous sur les bords du Rhône, pour le 28. Mars. comptoient ou de gagner les Allobroges, ou de les forcer, s'ils se mettoient en devoir de s'oposer à leur passage.

Dès que Cesar eut apris le dessein que les Helvetiens avoient formé, d'entrer dans le Païs des Allobroges, qui faisoit partie de la Province Narbonnoise, Casari, quum id nuntiatum esset, eos per Provinciam nostram iter facere conari, il partit de Rome, pour garantir la Province Romaine de leur insulte. Il paroit ne venir que dans ce dessein, & semble se reposer de la garde du pas de la Cluse, sur les Sequanois, soit qu'il ne voulut désendre que les Pais de la Republique, soit qu'il crut que pour seur propre interêt, les

Sequanois auroient soin de garder leur passage.

Lors-que Cesar arriva à Geneve, les Helvetiens devoient être déja arrivez à leur rendez-vous, ou du moins être en chemin pour y arriver, bien-tôt. Ils étoient près de cent mille hommes braves & aguerris. Les Romains avoient déja senti dans d'autres occasions, les ésets de leur valeur. far n'avoit alors avec lui, qu'une legion, qu'il avoit trouvée dans le Pais, aparemment incomplete, & il attendoit quelques Milices Allobroges. Son premier soin fut donc de rompre le Pont de Geneve, pour éviter cette inondation d'ennemis, & leur ôter la facilité de passer, & pour se mettre à couvert derriere le Rhône. Il est très vraisemblable, qu'alors, comme aujourd'hui, le Pont étoit construit sur les deux canaux que forme l'Isle, dans le Rhône; Que Cesar fit rompre cette partie du Pont qui regardoit la Suisse, & qu'il conserva celui qui étoit construit sur le canal, du côté de la Ville; Qu'il gargarnit la tête de ce Pont, par une Tour que l'on apelle la Tour de Cesar, soit que ce soit la même t, soit que l'on en ait bâti til n'y a nulle apaune nouvelle, sur les ruines de la premiere, comme il y a beau- rence que coup d'aparence. Quoi-qu'il en soit, en rompant le Pont, ce soit même Cesar laissa les Helvetiens Maîtres de tout leur Païs, jusques Tour; au bord du Rhône, derriere lequel il se mit à couvert.

Dès que les Suisses eurent apris que Cesar étoit à Geneve, que celle ils essayerent d'obtenir le passage de bonne grace. Ils en- qui substivoyerent donc à ce General, quelques Députez pour le lui demander, & pour exposer leur dessein. Cesar ne jugea pas du Châ-à propos de leur accorder leur demande. Cependant, asin d'avoir le tems de ramasser les troupes Allobroges qu'il atten- l'Evêque doit, & de se fortissier d'une maniere à ne plus craindre les Pierre de Sessions sit Helvetiens, il leur dit, qu'il en vouloit déliberer, & qu'ils bâtir. revinssent le 12. Avril. Tamen ut spatium intercedere posset, dessus, dum milites quos imperaverat, convenirent, respondit &c.

Cesar employa utilement le tems qu'il avoit pris pour dé- Note (p). liberer. Interea, dit il, ea legione quam secum habebat, militibusque qui ex Provincia convenerant, à lacu Lemanno qui in (quem ou quâ in) flumen Rhodanum influit, ad montem Juram qui (quâ) fines Sequanorum ab Helvetiis dividit, millia passuum decem novem, murum, in altitudinem pedum

sexdecim, fossamque perducit.

On ne fauroit après tout ce que j'ai dit, douter de la situation de ce retranchement. On a vû que Cesar étoit à Geneve, qu'il en avoit fait rompre le Pont qu'il ne pouvoit plus entrer dans l'Helvetie, & qu'il n'auroit jamais osé le faire, & qu'enfin; il n'étoit parti de Rome, que dans le dessein d'empêcher les Helvetiens de passer dans le Pais des Allobroges. Rien n'étoit plus naturel pour cela, que de se tenir retranché derriere le fleuve. Cesar avoit même si peu de Troupes, qu'il n'auroit pû garder le Rhône, sur dix neuf mille pas d'étenduë, s'il ne s'y étoit bien fortifié. Il fit donc faire une muraille, ou plutôt des lignes ou un retranchement, qui commençoit dès le bout inferieur du Lac Le-0 0 3

puis-qu'il est certainqui subsisd'hui, faifoit partie l'Isle, que Voiez ci-Tom. I. pag. 51.

man, vers l'endroit où ses eaux se déchargent dans le Rhône, c'est-à dire, un peu au-dessus de Geneve, & il le continua le long de cette riviere, jusques au Mont du Wache, que Cesar peut avoir pris pour une continuation du Jura, & vers l'endroit de cette chaine de montagnes, où se trouve la frontiere & le passage de l'Helvetie dans la Sequanie.

quelques reflexions à faire sur tout cela.

I. Il y a deux manieres de lire, qui in flumen Rhodanum influit, &, quem flumen Rhodanum influit. Hottoman refute la derniere, parce qu'on ne lit point dans Cesar, Rhodanum au neutre. La premiere & la plus ordinaire maniere de lire, fait une digression inutile à l'intelligence du fait. Ce \* Commentateur voudroit qu'on lût, quâ flumen Rhodanum influit, ce qui fait un très beau sens, & ajoute une circonscette Mu- tance essentielle à cette Histoire. En esset, il étoit très naturel que Cesar designat l'endroit du Lac Leman, où il avoit fait croire fait commencer son Ouvrage. Je suis tout à fait de ce sentiment, & je lis, à Lacu Lemanno, quâ in flumen Rhodanum

II. Ad Montem-Juram; On peut entendre par là le Mont du Wache, qui est au Midi du Rhône, de l'autre côté du pas de la Cluse: La Riviere passe entre cette Montagne, & le Jura, & roule ses Eaux entre des Rochers, qui unissent ces deux Montagnes; de sorte que le Wache semble être une continuation du Jura. Cesar a donc pû les confondre sous le même nom, n'y ayant rien d'ailleurs dans les Anciens, qui

nous oblige à croire le contraire.

Mais on peut aussi traduire ad, vers l'extrêmité du Mont-Jura; Cette Montagne étoit très connuë; le Rhône est fort étroit dans cet endroit là, de sorte que le Retranchement pouvoit n'être pas éloigné de vingt pas, de la Montagne qui est de l'autre côté; ce qui n'est pas considerable, sur un espace de dix neuf mille pas: Cesar désignoit donc bien le lieu où aboutissoit son Retranchement, en disant que c'étoit vers le Mont-Jura, ad Montem-Juram.

\* Il ne s'explique pas mieux fur la situaraille; ce qu'il la place, comme on influit. le voit dans ma

Carte.

III.

III. Cependant il désigne encore avec plus de précision la situation & l'extremité de son Retranchement, lors qu'il ajoûte, ad Montem-Juram quâ fines Sequanorum ab Helvetiis dividit. On lit ordinairement, qui fines, ce qui est une répétition inutile de ce que l'Auteur a dit, peu de pages auparavant, & contraire à la nature du style de Cesar, qui est fort concis. Il vaut donc mieux lire, quâ fines, ce qui pourroit signifier, vers cet endroit du Mont-Jura, ou est le passage & la frontiere des Sequanois & des Helvetiens; ce qui

rend cette description beaucoup plus exacte.

IV. Le Retranchement étoit de dix neuf mille pas; En quelque endroit qu'on le place, au Nord du Lac, on ne trouve pas cette étendue; Aussi Cluvier prétend que le mot de, decem, s'est introduit dans le texte. Mais outre que c'est une suposition faite à plaisir & sans fondement, il ne trouveroit pas son compte entre Nion & Gingin, où il n'y a qu'environ cinq mille pas. C'est par cette raison que J. B. Nolin, dans une carte de la Savoye & du Piémont, feint une ouverture, ou une espece de valon dans le Jura, par où il fait pousser le Retranchement, jusques à la longueur de dix ou douze mille pas, mais cette situation est également contraire à la raison & à la Geographie, comme le Lecteur le sentira facilement par l'inspection d'une Carte exacte que j'ajoûte à ce Memoire. Ce qui est une objection très considerable contre le sentiment ordinaire, est pour le mien, une preuve très forte. Car Monsieur Fatio de Duillier l'aîné, dans la Carte des bords du Lac Leman, & du cours du vingt au Rhône, qu'il fit en 1699., prit exactement la distance de Ge- degré, sont neve au pas de la Cluse. Il trouva en droite ligne, quatre milles ser lieues de vingt au degré, & en suivant les sinuosités que cens cinquante pas fait le Rhône en cet endroit, il trouva un peu moins de cinq Romains, lieuës, ce qui fait precisément \* dix neuf mille pas Romains; ce qui se rencontre si merveilleusement bien avec mon hypo- conclure these, qu'il ne contribue pas peu à l'apuyer.

V. l'ai dit que Cesar fit élever un Retranchement, & non Mr. Cassipas, ni.

\* Les de trois quante pas comme on le peut des Obser-

pas une Muraille, comme on l'a prétendu jusques à present. Le mot, murus, est un terme general, qui signifie également une muraille & un rempart; comme cela paroit par Vitruve & d'autres Auteurs anciens. Il paroit impossible que Cesar eut pû dans l'espace de quinze jours, & avec le peu de monde qu'il avoit avec lui, faire cuire de la Chaux, & amasser des Materiaux, en assez grande quantité, pour construire un Mur de seize pieds de hauteur, & de cinq lieuës de longueur. Il y a peu d'aparence que Cesar eut fait élever si haut une Muraille feche, & de fimples cailloux, qui n'auroient pas pû se foutenir, & que l'on auroit aisément renversée. Au contraire, il est très vrai-semblable que Cefar sit creuser un fossé large & profond, & que de la terre même du fossé, il en éleva une espece de Parapet, dont il fit lier la matiere, par le moyen de quelques fascines, que l'on pût trouver aisement; c'est l'ouvrage dont les Anciens se servoient ordinairement, & que l'on désignoit plus particulierement par les mots de vallum & maceria. Voyez là-dessus Hottoman dans ses Notes sur cet endroit des Commentaires de Cesar.

Ce General avoit fortifié son Retranchement d'un fossé & de divers petits Forts, qui en devoient empêcher l'aproche: Et comme il avoit encore le Rhône devant lui, quoi-que son Armée fut fort petite, il se sentit assez fort pour être en état de renvoyer les Helvetiens, & de soutenir leurs attaques; Si vim facere conarentur, dit Cesar, probibiturum oftendit. Immediatement après, il ajoûte; Helvetii ea spe dejecti, navibus junctis &c. Ce passage, que l'on ne sauroit entendre, si l'on fuit l'opinion commune, s'explique très naturellement par mon hypothese. & sert beaucoup à la prouver.

Les Suisses, dit nôtte Auteur, ayant perdu l'esperance d'obtenir la p rmission qu'ils demandoient, resolurent de forcer le passage. Ils tâcherent donc pendant plusieurs jours, par le moyen de quelques bateaux, & des gués, de traverser le Rhône, quelquefois par la force ouverte, & souvent de nuit & par surprise. Mais ils furent toujours repoussés du

Retran-

Retranchement; operis munitione & telis repulsi; De sorte qu'ils abandonnerent cette entreprise.

Dans cette extrêmité, il ne leur restoit plus que le pas de la Cluse; Relinquebatur una per Sequanos via, quâ Sequanis invitis, propter angustias ire non poterant. Ce passage qui fait une grande difficulté dans l'opinion commune, devient très facile à entendre, si l'on suit mon explication, comme le Lecteur le comprendra facilement, en jettant les yeux sur ma Carte. Le pas de la Cluse est un defilé très étroit, que les Sequanois pouvoient aisément désendre avec une poignée de monde, contre une Armée nombreuse. Cependant, quelque embarrassant qu'il fut, comme les Helvetiens avoient tout ruïné & mis en seu dans leur païs, ils persisterent dans leur dessein, & resolurent d'entrer dans les Gaules, par le pas de la Cluse. Il falut, pour cet effet, negocier avec les Sequanois. C'est ce que les Helvetiens firent par le moyen de Dumnorix leur ami, homme très puissant & très accredité parmi les Sequanois. Ils obtinrent la permission de passer, à condition de ne faire aucun desordre sur leur passage.

Cesar ayant apris le nouveau dessein des Suisses, laissa Labienus dans son Retranchement, pour continuer à garantir le Païs des Allobroges, & alla en Italie ramasser de nouvelles Troupes, pour se mettre en état de prévenir l'incursion des Helvetiens, dans les autres parties de la Province Narbonnoise. Il ne se mit point en peine de garder le pas de la Cluse, soit qu'étant posté de l'autre côté du Rhône, & n'ossant traverser cette Riviere, la chose ne sut pas possible; soit qu'il ne crut pas le Traité des Helvetiens avec les Sequanois se avancé, ou qu'il se souciât peu de désendre ces Peuples. Ce Géneral revint quelque tems après, avec cinq legions, & passa du Païs des Allobroges, dans celui des Segusiens, où il demeura pour observer seulement la marche des Helvetiens, & pour les empêcher d'entrer dans les Terres de la Republi-

que.

Cependant les Helvetiens avoient deja passé le pas de la Tome II.

P p

Cluse,

Cluse, & traversé le Païs des Sequanois, & commençoient à ravager le Païs des Eduens. Ceux-ci n'étant pas en état de se défendre, envoyerent des Ambassadeurs à Cesar, pour le prier de les secourir. Les Ambassadeurs tâcherent de rendre leur Harangue aussi touchante qu'il leur fut possible, s'appellerent amis du peuple Romain, & dirent qu'il étoit honteux à Cesar, de laisser ravager les Campagnes Eduennes, & enlever leurs enfans, en présence de l'armée Romaine. D'autre côté, ceux, qui, d'entre les Allobroges, avoient leurs possessions & habitoient à l'Oüest du Rhône, avoient été obligés d'abandonner leurs Terres, & venoient implorer le secours de Cesar. Quibus rebus adductus Cesar, ajoûte-t-il, non expectandum sibi statuit, dum omnibus fortunis sociorum consumptis, in santones Helvetii pervenirent. Après avoir mis les Allobroges de l'Est du Rhône, en sûreté, il n'avoit eu en vûë que d'empêcher les Helvetiens, de pénétrer dans les autres Terres de la Republique, & il sembloit avoir resolu d'être tranquille spectateur des desordres que ses ennemis feroient ailleurs, sans se soucier beaucoup des Sequanois & des Eduens. Mais la Harangue de ces derniers, la consideration des Allobroges de l'Ouest du Rhône, & de nouvelles reflexions lui firent prendre un autre parti; & il ne chercha plus qu'une occasion de battre ses ennemis.

Je ne suivrai pas d'avantage le recit de Cesar; en voila assez, pour faire voir qu'en admettant mon explication, la narration de Cesar devient claire, suivie, & se débrouille parfaitement. Il me semble qu'il n'y a pas d'objections considerables à faire contre cette hypothese; J'ai eu soin de les prevenir en divers endroits de cette Dissertation. Il est vrai que l'on pourroit encore m'objecter les ruines qui se voyent auprès de Gingin. Mais, outre que l'on a fait voir ci-dessus, qu'il ne s'agit pas d'une Muraille, mais d'un Retranchement, il seroit necessaire que ceux qui font cette objection, prouvassent que ces ruïnes sont des restes de la Muraille de Cesar, & non pas de quelqu'autre Bâtiment, ou qu'ils eus-

fent



fent quelque Inscription qui nous assurât de la vérité de ce qu'ils disent. D'ailleurs, ces prétenduës ruines ne se trouvent plus; ceux qui les ont cherchées avec soin, n'en ont pû trouver aucune trace, & peut être, n'ont elles existé que dans l'imagination de ceux qui ont mal entendu cet endroit des Commentaires de Cesar. Outre cela, s'il faloit oposer ruines à ruines, je pourrois citer ici un Tertre qui se trouve au-dessous de la coline apellée de la Bâtie, & qui peut être est un reste du Retranchement dont on a parlé: Prétention qui assurément est plus conforme à l'Histoire. Mais il y a trop d'incertitude là-dessus, pour y faire aucun fondement.

Pour faciliter l'intelligence de cette Dissertation, à ceux qui ne connoissent pas ce Pais, je joins une Carte des lieux dont je fais mention. On y verra une partie des côtes du Lac de Geneve, & le cours du Rhône depuis cette Ville jusques au pas de la Cluse; toutes les proportions & les distances y sont marquées avec toute la justesse possible. J'aurois pû renvoyer le Lecteur aux Cartes imprimées; mais les unes sont trop génerales, & les autres très désectueuses & très mal faites; de sorte qu'elles ne peuvent servir de rien aux Lecteurs, pour l'intelligence de cette petite Dissertation.



### DISSERTATION

Sur la Colonie Equestre. Pour servir d'éclaircissement à ce qui est dit ci-dessus Tome I. pag. 12.

Omme l'on s'est engagé, dans les Notes sur Mr. Spon, à dire quelque chose de plus particulier sur la Colonie Equestre, on traitera ici cette matiere. Cet Auteur estime, que ce qui donna lieu à la fondation de cette Colonie, fut l'état où se trouva le Païs-de-Vaud, après la défaite des Helvetiens par Jules Cesar, & le dégat qu'ils y avoient fait, avant que de quitter leurs demeures, & que cet Empereur établit cette même Colonie, soit pour repeupler le Pais, soit pour faire tête aux Helvetiens, au cas qu'ils voulussent faire une seconde irruption dans les Gaules; Et ce qui porte Mr. Spon à donner Jules Cesar pour fondateur de cette Colonie, c'est le nom de Julia, qu'elle portoit. Mais un \* Savant, connu dans la Republique des Lettres, par les vies d'Horace, d'Ovide, & de Pline le Jeune, trouve que cette consequence n'est pas juste, puis-qu'il paroit par plusieurs Medailles, que diverses Colonies établies sous Auguste, portoient le nom de Julia. Quoi-qu'il en soit, il est certain par plusieurs Inscriptions antiques, que l'on voit, & à Geneve & en divers endroits du Pais-de-Vaud, que cette Colonie étoit apellée la Colonie Equestre (Colonia Equestris). Mr. Spon croit que c'est aude la Co- jourd'hui Nion, entre Geneve & Lausanne, & que le Territoire de cette Colonie étoit entre les deux petites Rivieres de lée la Co- Versoy & d'Aubonne, parce que ce Païs porte encore le nom d'Enquestres. Guichenon pourtant, de qui cet Auteur a tiré la plus grande partie de ses Remarques là-dessus, l'a resserrée dans des bornes fort étroites, ne donnant au Païs des Equestres, que l'étenduë qu'il y a depuis Nion à Geneve. Guilli-

\* Mr. 7. Masson.

Situation & étenduë lonie, qui étoit apellonie des Equestres.

man au contraire, dans son Histoire de la Suisse, la fait beaucoup plus grande, que ces deux Auteurs, puis-qu'il prétend qu'elle occupoit les deux côtez du Lac, & que le Chablais est nommé d'un nom, qui marque encore que ce Païs faisoit partie autrefois de la Colonie Equestre, le mot de Caballi, d'où il tire son origine, signifiant la même chose que Equi, conjecture, comme l'on voit, des plus legeres & des moins vrai-semblables, rejettée avec raison par M. Spon. Quoi-qu'il en soit, l'on ne sauroit douter, qu'une petite partie de ce Païs, qu'on nomme Païs-de-Vaud, ne fut de cette Colonie; puis-que dans un Acte de l'Année 1011. Versoy qui est sur le bord du Lac Leman, entre Geneve & Nion, est placé in Pago Equestrico. Il est certain, de plus, que la petite Ville de Nion en étoit la Capitale, & qu'elle s'apelloit, Colonia Julia Equestris, & Civitas Equestrium, comme elle est desisignée dans des anciennes Inscriptions; ce qui paroit par la Notice des Citez & des Provinces des Gaules, où cette Ville est nommée, Civitas Equestrium Noiodunum, & placée dans Nion, pela Province Sequanoise, en Latin, Maxima Sequanorum, & tite Ville fur le Lac par l'Itineraire d'Antonin, qui met la Ville Equestrim sur la Leman, est route de Geneve à Lausanne, & par la Table Theodossenne ou la Capitade Peutinger, qui met aussi Equestrim entre ces deux Villes, Colonie. dans le même endroit où se trouve Nion. Cette Ville dépendoit anciennement du Diocese de Lausanne; c'est ce que prouve, selon M. Spon, une Monnoye antique, d'un côté de laquelle on lit ces mots, Civitas Equestri, & de l'autre, Sedes Lausane. Il est, au reste, aisé de s'imaginer comment son ancien nom de Noiodunum a pû être changé par corruption, en celui de Nion.

Pour fortisier ces conjectures, on peut faire les reslexions suivantes, après le Savant Christophle Cellarius. Les Tables de Peutinger font la Colonie Equestre, éloignée de Geneve, de douze mille pas; il est vrai que l'Itineraire d'Antonin, met entre ces deux Villes, dix-sept mille pas de distance, & le même Itinetaire, fait Lausanne éloignée

de la Colonie Equestre, de vingt mille pas, ce qui est effectivement la distance de Lausanne à Nion : de sorte que si l'on corrige l'Itineraire, par les Tables, par raport à la distance de Geneve, à la Colonie Equestre, & que l'on supose qu'il est très aisé, que dans le nombre M. P. XVII. qui est celui qui se trouve dans le même Itineraire, pour marquer cette distance, l'V se soit glissé par la faute des Copistes, auquel cas il faudroit lire M. P. XII. On trouvera la Colonie Equestre, placée précisement en l'endroit ou est Nion, à douze mille pas ou à quatre lieuës de Geneve, & à vingt mille pas ou à six lieuës & demi, de Lausanne. Au reste, on ne doit pas être surpris, que la Notice des Provinces & des Citez des Gaules, écrite du tems de Theodose, mette la Colonie Equestre, dans la Province Sequanoise, puis-que les choses avoient changé depuis Jules Cesar jusqu'à cet Empereur, sous l'Empire duquel, & depuis, jusqu'à la fin de la domination des Romains, une grande partie de l'ancienne Helvetie étoit renfermée, dans la Province qu'on apelloit Maxima Sequanorum. Enfin on remarquera, que le nom d'Equestris fut aparemment donné à cette Colonie, parce que c'étoit une Colonie de Cavaliers veterans.

Geneve n'étoit point cette Colonie. Quelques Auteurs se sont imaginé que Geneve étoit la Ville des Equestres, parce que, dans plusieurs Inscriptions anciennes, que l'on voit dans cette Ville, il y est fait mention de la Colonie de ce nom; L'une parle d'un Decimus Valerius, Afranchi d'Asiaticus; qui y étoit Sextumvir: Une autre, d'un Aurelius Respectus, qui est apellé Citoyen de Valley & des Equestres: Une troisseme, d'un Pline qui étoit Edile, Duumvir, & Prêtre de la Colonie Equestre. Ensin, la quatrieme, qui paroit dans la Muraille de Saint Pierre, marque une dédicace, que la Ville des Equestres faisoit à l'Empereur Marc-Aurele Antonin: Mais quoi-que ces Inscriptions se trouvent dans Geneve, il ne s'ensuit pas de là, que la Ville qui y est désignée, sut la Ville même de Geneve; puis-que les pierres, sur lesquelles elles sont gravées, peuvent y avoir été transportées

portées d'ailleurs, & qu'à l'égard de plusieurs, l'on sait certaitainement qu'elles y ont été amenées du Païs-de-Vaud. Enfin, l'on trouve que les anciens Geographes apellent Geneve, Civitas Genavensium, qu'ils mettent sous la Province Viennoise; Et Nion, Civitas Equestrium, id est Noiodunum, sous la Province Sequanoile.

Mais si Geneve ne sut pas la Colonie des Equestres, elle sut, selon Spon felon la pensée de Mr. Spon, une véritable Colonie Romai- étoit une ne, laquelle faisoit, selon le même Auteur, la Capitale d'une Province considerable, qu'il veut être la même, que celle qu'on apelle aujourd'hui le Genevois. Il fonde sa conjecture sur quelques Inscriptions, dont les unes font mention de plufieurs Magistratures usitées dans les Colonies Romaines, il y en a une qui se voit encore aujourd'hui dans le dehors des Murailles de la Ville, du côté de la Corraterie, bien entiere & bien conservée, & une autre que l'on voyoit autrefois à la Monnoye. La premiere est un Monument, dedié à la memoire d'un Titus Julius Valerianus, de la Tribu Cornelie, Protecteur de la Colonie, Intendant du Tresor &c., d'où M<sup>r</sup>. Spon conclud, qu'encore que le nom de cette Colonie ne s'y rencontre point, il n'y a pourtant pas lieu de douter, que la Colonie dont il y est fait mention, ne soit celle où l'Inscription contre cera été mise, & que la pierre est trop grande, pour qu'il soit te pensée. vrai-semblable qu'elle y ait été aportée d'ailleurs. La seconde, qui est conçûe en ces termes; C. Valerio, T. F. A. N. TR. MIL. LEG. II. Patrono Optumo, Genevens. Provincia B. M. P. Vixit Ann. L X. M. II. Dies XVII., est un monument à l'honneur d'un Caïus Valerius Mestre de Camp de la seconde Legion, auquel la Province de Geneve avoit fait graver cette pierre, en reconnoissance des biens qu'il lui avoit faits, comme fon bon Patron.

Il y a des Savans qui ont remarqué fort à propos à l'égard de cette derniere pierre, que ces mots Genevens. Provincia. signifient Genevenses Provinciales; de sorte que c'est un Monument, par lequel les Habitans de Geneve, qui n'étoient

DISSERTATION SUR LA COLONIE EQUESTRE. 304

pas Citoyens Romains (car c'est ainsi, disent-ils, que le mot de Provincialis, se prend d'ordinaire chez les Auteurs Latins) témoignent leur gratitude à C. Valerius leur Patron, ou leur Protecteur: De sorte que cette Inscription ne prouveroit point que Geneve fut la Capitale d'une Province, ce qui ne paroit pas d'ailleurs par les anciens Auteurs, puis-qu'il n'y en a pas qui fasse mention d'aucune Province de ce nom, qu'au contraire cette Ville est comprise dans toutes les anciennes Notices, sous la Province Viennoise, comme on l'a deja dit.

Geneve étoit une tenoit un rang considerable dans l'Empire.

Si ces conjectures qui ont été proposées, il y a assez long-Ville, qui tems, au plus habile Antiquaire de ces derniers tems, on veut parler de feu M. le Baron de Spanheim, Ambassadeur du Roi de Prusse à Londres, & qui lui ont paru vrai-semblables; Si ces conjectures, dis-je, sont justes, Geneve seroit par-là dégradée de sa dignité de Capitale d'une Province. Cependant, si plusieurs Marbres que l'on y voit encore aujourd'hui, n'y ont pas été transportés, ce qui n'est pas vrai-semblable, on ne sauroit nier, que du moins elle ne tint un rang considerable dans l'Empire, puis-que ces Marbres contiennent des noms de Magistrats, qui l'étoient sans doute d'une Ville qui faisoit quelque figure, & qui devoit être Colonie Romaine.



## INSCRIPTIONS ANTIQUES

ET

### MODERNES,

Qui se trouvent à Geneve ou aux environs,

RECUEILLIES PAR M. SPON.

Tome II.

Q q

## 

## INSCRIPTIONS ANTIQUES

QUI SE TROUVENT

A

## GENEVE.

I.

A la Montée de la Treille \*.

\* Elle est à present à la Maison de Ville.

IOVIO. M. CINGIDVO STABVLOET AVLVS

C'est un pied d'Estail qui fut trouvé, il y a une trentaine d'années †, au bord de l'Arve, après un débordement de cette † Ceci est Riviere. Guichenon est le premier qui l'a cité, mais il y a ron 1675. oublié le mot de Stabulo. La pierre a un creux au-dessus, qui pouvoit servir pour allumer le seu du Sacrifice, qui s'y faisoit à l'honneur de Jupiter Optimus maximus, car c'est ce que signifient ces deux lettres O. M. Je suis en suspens si CINGIDVO est quelque surnom particulier de Jupiter, ou s'il le faut lire en deux mots CINGI DVO, c'est-àdire Cingii duo Stabulo & Aulus: car il y avoit une famille Romaine Cincia, qui pouvoit être la même que Cingia. Il semble pourtant, à le bien considerer, que ce ne soit qu'un mot.

II.

I O V I A S S I G N. M. F.

N.

Ce Fragment est un autre vœu à Jupiter, & a été cité par Gruterus.

III.

A la Grand-Rue.

#### APOLLINI M. AVFVSTIVS CATVSo

C'est un vœu à Apollon par Marcus Ausustius Catus, ou Catuso: car il est difficile de dire, si l'o qui est à la sin, est une lettre qu'il faille joindre à Catus, ou une espece de point.

I V.

Au College, proche la quatrieme Classe.

APOLLINI M. VERATIVS MERCATOR

C'est une opinion commune dans Geneve, que du tems du Paganisme, Apollon étoit adoré particulierement, & qu'il avoit un Temple dans cette Ville, au lieu où est presentement celui de Saint Pierre. On voit sur une porte de derriere de ce Temple une tête du Soleil. Monsieur Morus se sert de cette preuve dans sa Harangue de Sole & scuto Genevensi, pour con-

confirmer le sentiment commun. Mais cette tête ne me semble qu'un caprice de Sculpteur, & même elle ne paroit pas antique, n'étant que de la pierre de molasse. Me trouvant il y a quelques années à Geneve avec Monsieur Patin, qui peut être un juste arbitre en cette matiere, je la lui sis voir, & il ne la jugea pas antique. Je ne crois pas aussi, comme plusieurs se le persuadent, que cet endroit du Temple où elle se trouve soit un reste de celui des Payens, puis qu'on n'y remarque point de disserence des autres parties, soit pour l'architecture, soit pour les materiaux: mais ce Temple peut à la vérité avoir été bâti sur les sondemens de celui d'Apollon.

V.

Sur le Puits du Four de Fer-

#### MARTI AVG. SACRVM SENNIVS SABINVS

Augusto.

Cette pierre étoit dédiée au Dieu Mars Auguste, par Sennius Sabinus. Ce titre d'Auguste est souvent ajoûté aux noms des Deitez, depuis le siecle d'Auguste; car les Payens, par une superstition ridicule, croyoient d'honorer les Dieux en leur donnant quelquesois des noms de quelques hommes illustres, comme ils croyoient honorer les hommes, en leur attribuant quelques noms des Dieux.

VI.

Au même endroit.

M. CONNISECVNDI M. IVL. MARCIANVS FRATRI

Marcus Julius Marcianus avoit fait mettre cette Inscrip-Q q 4 tion, tion, en memoire de son frere Marcus Connius secundus: mais pourquoi, puis-qu'ils étoient freres, ne portoient-ils pas le même nom de famille? Peut-être n'étoient-ils que freres uterins.

#### VII.

Au Bourg-de-Four chez Mr. Sarrazin.

# M. IVL. MARCIANVS SIBIVIVOS POSTERISQ. SVIS FECIT

Gruterus ni Guichenon ne l'ont point citée; aussi n'est-ce qu'un simple monument, que Julius Marcianus s'étoit sait pendant sa vie, pour lui & pour sa posterité. Vivos est ordinaire pour vivus.

#### VIII.

Cette Inscription se voyoit autrefois proche Saint Pierre.

D. M. S.

C. IVLIVS CAESAR LONGINVS
D. FIL.

C. IVL. LEIBERTVS
PERRVPTIS MONTIBVS HVC TANDEM
VENI VT HIC LOCVS MEOS CONTEGERET
CINERES

APOLLO TVAM FIDEM
VIXIT ANNOS XLI MESS. III.
DIES XIII

HOR. NVL.

T. FVLVIVS D. D. L.
COMMILITO COM MILITON.
VALE LONGINE AITERNVM
S. T. T. L.

Il y avoit peu d'Epitaphes qui ne fussent dédiées aux Dieux Manes. C'est ce que signifient ces 3. lettres D. M. S. Dijs Manibus Sacrum. J'ai mis dans la 3°. ligne au lieu de D. CIL, qui ne signifie rien, & que j'ai crû être une faute. D. FIL. Decimi Filius. Les Affranchis prenoient souvent le nom de ceux qui les avoient tiré de la servitude, en y ajoûtant quelque surnom, comme avoit fait ici ce Cajus Julius Cesar Longinus affranchi de Jules Cesar. Sa destinée avoit été telle, qu'après avoir pris beaucoup de peine à traverser les montagnes pour venir à Geneve, il y étoit mort. C'étoit un grand malheur parmi les Payens de mourir hors de son Païs, & dans une terre étrangere. Cette Inscription est donc une des plus anciennes de Geneve, puis-qu'elle est du Siecle de Jules Cesar: aussi toutes ses expressions se ressentent de la bonne Latinité. Celle de perruptis montibus est fort jolie: car ne semble-t'il pas qu'il faille rompre les montagnes pour trouver un chemin d'Italie à Geneve, à travers des Alpes? Ce Longinus avoit vêcu quarante-un an, trois mois & treize jours justes, sans aucune heure par dessus, car c'est apparemment ce que veulent dire ces deux mots abbregez HORam NVLlam, pouvant être mort à une même heure qu'il étoit venu au monde. L'Adieu éternel que son compagnon lui donne, est celui-ci S. T. T. L. Sit tibi terra levis. C'étoient les termes ordinaires dont on accompagnoit les amis: Que la terre vous soit legere, & qu'elle n'empêche pas l'ame par son poids, de se débarrasser du corps.

#### IX.

Dans Saint Pierre, vis-à-vis la Chapelle de la Princesse de Portugal.

Q. IVLIO SERGIO

MEMORIAE

EI\*IVS FVLLON.

IVSTINVS ET TE

RENTIA BELATVL

LA ET IVL. MACR

INVS PATRONO

HERED FACITEN

DVM CVRAVER.

\* Sic

t Sic

C'est un témoignage du souvenir que Fullonius Justinus, Terentia Belatulla, & Julius Macrinus, rendent à leur Protecteur Quintus Julius Sergius, de qui ils étoient heritiers.

X.

Au bas du Perron.

# CN. ARVTIO CN. F. CELERI. PRAEF. COHORTIS LVSITANORVM

Ce Fragment est en l'honneur d'un certain Cneus Arutius ou Aruntius Celer, sils de Cneus, Presect de la Cohorte des Portugais. Gruterus l'a mise deux sois, l'une à la page CCC. LXVI. 5. l'autre à la pag. DXXIII. I. avec cette disserence, que dans l'une il la met entiere, dans l'autre avec les premieres lettres des lignes emportées, comme on la voit presentement.

XI.

A la Grand-Rue, vis-à-vis la Pellisserie.

NVMINIBUS
AVG.
ETDOM. DIV.
VICTORAVG.
LIB. P. P. S.

Les Affranchis témoignoient souvent à leurs Liberateurs l'interêt qu'ils prenoient à leur conservation, en faisant graver sur le marbre, les vœux qu'ils faisoient pour eux à leurs Dieux, comme fait ici Victor Affranchy d'Auguste, qui invoque les Dieux particuliers, auxquels les Romains s'imaginoient que la conservation de l'Empereur étoit commise, & celle de toute leur Maison divine. On diroit à present toute la Maison Royale: mais ils vouloient témoigner plus de respect, en traitant la Famille des Empereurs de Divine.

#### XII.

Dans les Murailles de la Ville, en dehors, vis-à-vis la Corraterie.

T. IVL. T. FIL. CORN. VALERIANO
PATRONO COLON. IIVIR. AER. IIIVIR
LOCORVM P. PERSEQVENDOR.
TRIB. MILIT. LEG. VI. VICTR.
PRAEF. FABRV. FLAM. AVG.
PONTIFICI
IVLIA T. F. VERA PATRI OPTIMO.

Parce que tous n'ont pas l'habitude d'entendre les abbreviations des Inscriptions, je vais la mettre toute au long.

Tome II.

R r

Tito

INSCRIPTIONS

Tito Julio Titi Filio Cornelià (Tribu) Valeriano, Patrono Colonia, Duumviro Ærarii, Triumviro locorum publicorum persequendorum, Tribuno militum Legionis Sexta Victricis, Prafecto Fabrûm, Flamini Augustali, Pontifici, Julia Titi Filia Vera Patri optimo.

Ainsi, c'est un Monument dedié à la memoire de Titus Julius Valerianus de la Tribu Cornelie, Protecteur de la Colonie de Geneve, Intendant du Tresor & des Bâtimens publics, Mestre de Camp de la sixiéme Legion surnommée la Victorieuse, Surintendant des Ouvriers, Prêtre d'Auguste & Pontise, par

sa fille Julia Vera.

314

Il ne faut pas s'étonner que j'interprête Patrono Colonia, Protecteur de la Colonie de Geneve: car bien qu'elle n'y foit pas expressement nommée, il faut entendre que c'est de la Colonie où l'Inscription a été mise: or cette pierre est trop grande pour y avoir de l'apparence qu'elle aît été apportée d'ailleurs: outre qu'elle est enclavée dans les murailles de la Ville, bâties depuis bien du tems. Il ne faut pas douter que Geneve n'eut les droits de Colonie Romaine, puis-qu'elle avoit toutes les Magistratures, que nous remarquons dans ses Inscriptions, comme des Duumvirs, & des Sextumvirs. Le mot de Colonie semble même en être encore resté au Village de Cologny, qui n'est éloigné que d'un quart de lieue de Geneve.

#### XIII.

Au College & ailleurs, se voyent quelques Fragmens de Lettres d'un pied de haut ou Onviales\*, comme on les appelloit.

C. IVL. . . IVLIA

Et près de la

RATRV..

VRVM

\* Elles n'ont que 9. Pouces de hauteur. D'où quelques-uns ont conjecturé qu'on pouvoit ainsi sup-

C. I V Lius & I V L I A

aR A T R Vm circumduxerunt

& mV R V M ædificaverunt.

Et qu'ainsi, Jules Cesar avoit bâti les murailles de Geneve. Mais c'est vouloir un peu trop deviner, & de plus C. IVL. ne signifie pas necessairement Jules Cesar; mais seulement quelqu'un de cette samille, comme à l'Inscript. XXVI. C. IVL. SEMATVS.

#### XIV.

Celle-ci se voyoit autrefois à la Monnoye.

C. VALERIO T. F. A. N. TR. MIL. LEG. II.

Tili Filio Auli Nepoti.

PATRONO OPTVMO GENEVENS PROVIN-CIA B. M. P.

Bene merenti pofuit.

VIXITANN. LX. M. II. DIES XVII.

Cette Inscription est considerable. Il y est parlé d'un Cajus Valerius Mestre de Camp de la deuxième Legion, auquel la Province de Geneve avoit fait graver cette Pierre en faveur des biens qu'il lui avoit faits, comme son bon Patron: car ce mot de Patroni vouloit dire quelque chose de plus que Protecteurs; Ces deux mots de Genevensis Provincia sont remarquables, puis-qu'ils nous sont connoître que le Genevois étoit érigé en Province, dont Geneve étoit la Capitale, puis qu'elle lui donnoit son nom. Cy yant gulon sourci

A Saint Pierre, proche des Degrez.

Q. STARDIVS MACER C. STARDIVS PACATVS C. ALBVCIVS PHILOGENEZ STATIVS ANCHIALVS NOVELLIVS AMPHIO CORNELIVS AMPHIO IIIIII VIRI

Ce sont les noms de six Sextumvirs de Geneve. C'étoit une Magistrature établie depuis le Regne d'Auguste, compofée de six personnes, qu'on changeoit de tems en tems, comme à present les quatre Syndics.

X VI.

Au College.

SEX. ATTIO CARPOPHORO IIIIII VIRO AVG. IERIA CASTVLA

Sextus Attius Carpophorus étoit aussi un de ces Sextumvirs, à qui sa femme donne une marque de son souvenir.

X V I I.

Au College.

XTYFIL

RINAE

... MINICAE

... MATERNAE

Ce Fragment étoit fait pour quelque Prêtresse des Romains, qu'ils appelloient Flaminicæ.

X VIII has a not of a set of

Là même.

MEMORIAE
AETERNAE
VERR VERVLAE

COLVSAESTVRD. CONIVGIINCOM

PARABILI F. C.

ET SVBASC. DED.

Fieri curavit sub Ascia dedicavit.

Cette Epitaphe étoit consacrée à la memoire éternelle de Verria Verula Colusa, par son mari Sturdius, qui l'avoir dédiée sous la hache, dont on se servoit pour tailler & polir la pierre. La séverité des premiers Romains qui vouloient borner les dépenses des sunerailles, avoit sait une Loi, Rogum ascia ne poleito: mais la vanité sut plus sorte que les loix des XII. Tables, & le luxe devint aussi grand pour les morts que pour les vivans.

Rr 3

XIX.

#### XIX.

A Saint Pierre vers une Porte de derriere.

CAL. VERNAE VER. VERVLA FIL. PIENTIS.

Ponendum curavit.

P. C.

Sub Ascia Dedicavit. in it. Qui.A ro. 2 role Prêtresse des Kris

Cette petite Inscription avoit été faite par Verria Verula, en faveur de son fils Cal. Verna.

X X.

An College.

A A V. S SIVO N S SIV

HERED. EXTEST.

Ce Fragment ne nous apprend autre chose si ce n'est que les Héritiers d'un certain Centurion de la Legion dixiéme s'étoient aquittez de ce qu'ils étoient chargez par son Testament. Nous y pouvons remarquer, comme en mille autres semblables, le mot d'Heres écrit par un e simple, & non par un a: aussi ce mot vient d'Herus, parce que l'Heritier devient Seigneur du bien de celui qui a testé en sa faveur.

the state of the s

#### XXI.

Sous l'Horloge du Motard.

## D. VALERIO ASIATICI LIBERT SISSI IIIIII VIRO

# COL. EQ.

Colonia Equestris. Ex Testa-

Cette Inscription, aussi bien que la suivante, a été autrefois apportée de Versoy, où elles étoient du tems de Gruterus. Voyez ci-dessous ce que nous disons de la Colonie des Equestres, où Decimus-Valerius Affranchy d'Asiaticus étoit Sextumvir. Il semble que ce soit de ce Valerius Assaticus que parle Suetone; Talibus principiis magnam imperij partem, \* In Vitell. nonnisi consilio & arbitrio vilissimi cujusque histrionum & auri- 6. 12. garum administravit & maxime Asiatici liberti. Les Manuscripts de Geneve disent, que c'est lui qui a donné son surnom de Sessius à un Village du Pais de Gex appellé Seyssi, & en Latin Sissium.

Au même endroit.

D. M.

Diis Manibus.

L. AVR. RESPECTO IVVENI ERVDITO CAVSIDICO BISCIVI VALENSE ET EQVESTRE DE FVNC TO ANNOR XVIII. FILIO PIENTISSIMO L. AVREL. RESPECTVS PATER PONENDVM CVRAVIT

Cette

Cette Epitaphe dediée aux Dieux Manes est en l'honneur de Lucius Aurelius Respectus, jeune homme sçavant, qui avoit plaidé deux sois, quoi-qu'il ne sût âgé que de dix-huit ans, comme lui en rend témoignage son Pere Lucius Aurelius Respectus. Le sils y est nommé Civi Vallense & Equestire, Citoyen du Valley & des Equestres. Ceux-ci sont au rivage Occidental du Lac, & ceux-là à l'Oriental. Quelques-uns y ont lû VALINSAE & c'est ainsi que Gruterus l'a citée; mais j'y ai lû distinctement Vallense, quoi-que le reste soit assez essacé.

#### XXIII.

#### A la Porte de Rive.

| -            | ANNOR. XII. | C. PLINIO M. F. C. N. FAUSTO |
|--------------|-------------|------------------------------|
| - Arthonesis | L. PLINIO   | AEDILI II VIRO               |
|              | FAVSTI FIL. | IVL. EQ. FLAMIN.             |
| 1            | SABINO.     | C. PLINIVS FAVST.            |
|              |             | VIVOS                        |
|              |             | P. C.                        |

Cette Inscription étoit mise pour servir au Monument d'un Pere & d'un fils, qui étoient de la Famille des Plines, illustre sous l'Empire de Trajan & de ses Successeurs: Voici comment il faut lire celle du Pere, Cajo Plinio Marci Filio Caij Nepoti Fausto Ædili Duumviro (Coloniæ) Julia Equestris, Flamini, Cajus Plini Faustus Vivos, ou vivus sibi fecit. Ainssi, c'étoit lui-même qui s'étoit dressé ce Monument, lors-que son fils Lucius Plinius Sabinus âgé de douze ans sut mort. Quelques-uns qui n'entendoient pas ce mot E Q. l'ont expliqué Equiti Chevalier: ce qu'il ne peut pas signifier, car on l'auroit mis d'abord après le nom, & avant les autres qualitez;

slitez; & d'ailleurs, les Ediles ou qui avoient l'intendance des Bâtimens publics, n'étoient pas choisis d'entre les Chevaliers, mais d'entre le peuple. Et enfin, qu'est-ce que signifieroit IVL. Pour le mot de Colonia il y est sous-entendu, comme dans le nom de Corinthe nommée, quelquesois Colonia Latina Julia Corinthus, & quelquesois LAVS IVLIA CO-RINTHVS: car le nom de Jules avoit été donné à beaucoup de Colonies qui avoient été ou envoyées de son tems, ou favorisées de ses soins, comme le fut sans doute la Colonie des Equestres. On peut voir ce que j'ai dit de cette Colonie à la p. 3. T. 1. Munster, Guilliman & le Citadin ont crû que la Colonie des Equestres étoit Geneve, ou du moins qu'elle en étoit la Capitale, & que le Chablais en avoit pris son nom à Caballis ou equis, & ce qui leur a fait donner dans ce sentiment, c'est ce nombre d'Inscriptions qui se voyent dans Geneve, où il en est fait mention. Guichenon a très-bien jugé qu'elles y pouvoient avoir été portées d'ailleurs, & j'ai lû dans les Manuscrits que les deux qui sont au Molard, où il est parlé d'un Sextumvir des Equestres & d'un Bourgeois du même Païs; avoient été apportées de Verfoi, en l'année 1590. de même une autre où est nommée Civitas Equestrium, est citée dans les Auteurs qui ont écrit du Pais de Vaud, comme s'y étant autrefois vûe. Il étoit aussi tres - facile par le droit du voisinage, que plusieurs personnes de qualité qui avoient des offices dans la Colonie des Equestres, en eussent aussi dans Geneve, ou du moins qu'ils y foient morts.

La vraye situation de cette Colonie étoit donc au Païs de Vaud, entre les deux petites Rivieres de Versoi & d'Aubonne, & une preuve de cela c'est le mot d'Enquestres qui demeure encore à ce territoire, parmi les gens du Païs. Il y a aussi un ancien Acte de l'an 1011. où ce petit Païs le Guichelong du Lac est nommé Pagus Equestricus. Nion qui étoit son Hist. au milieu en étoit la Capitale, ce qui fait qu'on y ajoûtoit de Sav. ce nom, comme dans la Notice de l'Empire écrite du tems Tome II.

de Theodose, elle est appellée Civitas Equestrium Noviodunum sous la Province des Sequanois; dans laquelle Pline la place aussi, au lieu que Geneve étoit sous la Province Viennoise. L'Itineraire d'Antonin distingue aussi tres bien Geneve qu'il nomme Civitas Genavensium sous la Province Viennoise, & Nion Civitas Equestrium, id est Nevidunum, sous la Province Sequanoise, de même que ci dessus. Pour confirmation de tout ce que j'ai dit, je dois ajoûter, qu'il se trouve une ancienne monnoye qui a d'un côté CIVITAS EQUESTRI & de l'autre SEDES LAVSANE, qui montre que la Colonie des Equestres reconnoissoit le Siege Episcopal de Lausanne. En voici la Figure.



Enfin, quelle apparence y auroit-il eu de placer, comme ont fait Munster & Guilliman, la Cavalerie dans le Chablais, qui est un Païs entouré de Montagnes, ou dans Geneve qui étoit située sur un Côteau. Le Pais-de-Vaux qui est abondant en paturages, & qui n'est presque qu'une platte Campagne, étoit bien plus propre à cela. Il y a même dans ce Pais plusieurs Villages, qui semblent tirer leurs noms de quelques anciens Romains qui en étoient peut-être les Seigneurs, lors-que cette Colonie étoit en sleur. Il y a Roscy qui peut venir d'un Roscius, Crassy de quelque Crassus, Dully d'un Duellius, Sessy d'un Sissus, dont il est parlé dans une Inscription de Geneve. Pourmentou qui n'est pas loin de Nion, tire aussi son nom du Cap voisin de ce Village, car les Latins appelloient un Cap Promontorium. Cependant, comme on prend plaisir à se faire honneur des anciens titres, ceux de Lausanne se sont aussi mis en tête que leur Ville étoit cette Ville des Equestres. & pour le mieux persuader, ils graverent

Voyez. l'Infcripverent au Siecle passé sur les Portes de leur Ville, ces mots en grosses Lettres CIVITAS EQUESTRIS: & peutêtre que ceux qui ont frapé la Medaille ci-dessus, étoient déja imbus de cette erreur. Ce que j'ai dit peut les avoir désabusés, & j'ajoûte que le mot Civitas ne marque pas toûjours précisement une Ville, mais un Pais ou une Communauté de Gens vivans sous les mêmes Loix, soit qu'ils habitent dans une seule Ville, soit qu'ils occupent tout un Païs. Ainst Cesar, dans ses Commentaires, apelle Civitas Helvetiorum & Civitas Allobrogum, la Communauté des Helvetiens & celle des Allobroges.

On attribuë à Jules Cesar la Tour à laquelle on donne son nom dans l'Isle de Geneve, je ne sçai sur quel sondement. Pour moi je n'y trouve rien qui me la fasse juger de son tems; au contraire, les Pierres qui avancent en demi bosse, & les Materiaux qui ne sont que d'une pierre mollasse, comme un des Clochers de Saint Pierre, me font croire qu'elle est plûtôt l'ouvrage de quelque Roi de Bourgogne, dont il y en a quelques-uns qui ont demeuré à Geneve: & peutêtre, pour ne pas s'opposer à une opinion si commune, at-elle été relevée sur les fondemens d'une autre, bâtie par Jules Cesar, ou par quelqu'un de ses Successeurs à l'Empire, qui

ont tous porté le nom de Cesar.

Munster a mal entendu le passage des Commentaires de Cosmo-Cesar, croyant que le Pont, dont il y est parlé, appartenoit aux Suisses. Ex eo oppido Pons ad Helvetios pertinet, où ce dernier mot ne signifie pas appartient, mais seulement regarde, qu'on diroit autrement spectat: Car ce Pont passoit de Geneve dans les Terres des Helvetiens, qui occupoient ce que nous appellons présentement la Suisse & le Païs-de-Vaud.

Cela nous doit aussi faire connoitre l'erreur populaire, qui prend pour des restes de ce Pont, une file de pieux qui paroissent dans le Lac, au-dessous de l'eau: car elle ne regarde pas le Païs des Helvetiens, mais celui de Chablais, qui étoit alors des Allobroges: & comme il est dissicile de déraciner S 1 2

Monsieur Jaques

les opinions qui ont pris pied dans l'esprit du Peuple, on me permettra de rapporter ici les observations qu'a faites là-dessus un de mes amis, à qui j'ai l'obligation de plusieurs Memoires, Flournoys pour l'Histoire de cette Ville. Voici ce qu'il m'en a écrit. Dans une promenade, dit-il, que je fis sur le Lac ces jours "passez, pour m'éclaireir des vestiges de ce prétendu Pont, n'ai remarqué que ce sont deux rangs de Pieux paralleles , entr'eux, un rang distant de l'autre de deux pas seulement, , qui commençant à la tête de l'Isle, où est la Tour de Ce-, sar, & de là en remontant la Riviere passent entre les Chai-,, nes & l'Isle dite des Barques, tirant vers le Village de Co-"logny, au-dessous duquel ils finissent. Ainsi ces deux rangs ,, sont de la longueur de deux à trois mille pas. Les Pêcheurs , les appellent les Fiches. Ces Pieux sont de Chesne, quar-, rez, de la grosseur de la cuisse, & n'étant que deux ou , trois piez hors de terre, sont toûjours au fonds de l'eau. Les Pieux de chaque file ne sont éloignez l'un de l'autre, , que de trois piez ou environ. Ce qui me fait juger que , ce n'a pas été un Pont, parce que les Pieux sont trop pe-,, tits & trop proches, & que le Pont auroit été trop étroit. "De plus, quelle absurdité ne seroit-ce pas, de faire un Pont ,, d'une si prodigieuse longueur, qui ne traverse pas la Rivie-, re, mais qui remonte contre sa source? Et quelle nécessité ,, y avoit-il de faire un Pont pour aller de Geneve à Cologny, , puis-qu'on y peut aller par terre? Je conjecture donc que , ces Pilotis ont autrefois servi à composer une Digue ou Chaussée, qui avoit été élevée pour faire passer le Rhône , tout entier entre l'Isle & Saint Gervais, & pour empêcher , que l'eau ne se jettât du côté des Ruës-Basses, comme il ,, est certain qu'elle le faisoit anciennement, avant qu'on eût " haussé le pavé: ainsi ce Pont dont il est parlé dans les Com-"mentaires de Cesar, n'étoit pas ailleurs, que là où est pré-, sentement celui qui passe de la Ville à S. Gervais.

# continue of the sales X X I V.

Au coin de la Rue des Chanoines, vis-à-vis la Pelisserie. \*

\* Elle est à present à la Maison de Ville.

L. IVL. P. F. VOL. BROCCHVS VAL.

BASSVS PRAEF. FABR. BIS TRIB.

MIL. LEG VIII. AVG. II VIR IVR. D.

IIIVIR LOC. P. P. AVGVR. PONTIF. IIVIR.

FLAMEN IN COL. EQVESTRE VIANIS

GENAVENSIBVS LACVVS DAT

Cette belle Inscription a été inconnuë à Gruterus, ayant été trouvée depuis l'impression de son Livre. Monsieur Godesroy l'avoit sait mettre dans sa Cour, où elle est encore. Guichenon l'avoit lûë, mais il ne l'a pas copiée sort exactement, ou les Libraires n'ont pas suivi son Manuscrit: car il y a cinq ou six sautes, qui en désigurent le sens LIVI pour L. IVL., BROCCIVS pour BROCCHVS., AVG. pour AVGVR., VTANIS pour VIANIS, LACCVS pour LACCVS & D. M. pour DAT. Voici comment il la faut lire sans abbreviations.

Lucius Julius Publij Filius Voltinia Tribu Brocchus Valerius ou Valerianus Bassus, Prafectus Fabrûm, bis Tribunus Militum Legionis Octava Augusta, Duumvir Juri dicundo, Triumvir locorum publicor. persequendorum, Augur. Pontifex, Duumvir, Flamen in Colonia Equestre Vianis Genavensibus Lacuus Dat.

Excepté le mot de Vianis que je n'entens pas, & qui pourroit être une faute du Sculpteur pour VI ANNIS, le reste est facile, & en voici l'explication Françoise.

S 1 3

Lucius

Lucius Julius Brocchus Valerianus Bassus fils de Publius & de la Tribu Voltinie, Intendant des Ouvriers destinez pour les machines de guerre, Mestre de Camp par deux fois de la huitiène Legion Auguste, un des Deux Magistrats établis pour juger les Causes de droit, Intendant des lieux & Bâtimens publics, Augure, Pontife, Duumvir & Prêtre dans la Colonie

des Equestres, donne les Lacs aux Genevois.

Les Seigneurs & Magistrats Romains, qui étoient Lieutenans pour l'Empereur dans les Provinces, y avoient une grande autorité, puis-qu'on lit qu'ils ont été quelquefois Arbitres des Couronnes. Ainsi, on ne doit pas être surpris que celui dont il est ici parlé ait donné aux Genevois les Lacs, car il met Lacuus au pluriel, comprenant peut-être avec le Lac Leman, d'autres moindres Lacs du Païs \*. Les grandes charges qu'il possedoit dans la Province, & l'avantage qu'il avoit d'être de la Famille des Jules, lui donnoient sans doute ce pouvoir: & que peut-on trouver de plus illustre pour faire connoitre en quelle estime les Romains avoient la Ville de Geneve? Pour donner encore plus de jour à cette illustre Famille de Julius Brocchus, j'en rapporterai quelques autres Marbres, qui se lisent à Geneve ou dans les environs.

\* Voyez ci-après la Differtation fur cette Infcription.

#### XXV.

#### A Nion.

D. IVL. L. F. VOL. RIPANO CAPITONI BASSIANO EQVO PVBLICO HONORATO PRAEFECTOFABRVM TRIB. MIL. COH. I. GAL. L. IVL. BROCCHVS VALER. BASSVS FILIO

Deci-

Decimus Julius Ripanus Capito Bassianus étoit fils du susdit Julius Brocchus, & avoit aussi des charges fort honorables: Car outre qu'il avoit un cheval entretenu aux dépens du public, il étoit Intendant des Ouvriers & Mestre de Camp de la premiere Legion Gauloise. Non étoit la Colonie des Equestres où son Pere étoit Duumvir.

# XXVI.

A. Geneve.

Se voyoit autrefois aux Hales.

D. IVL. D. F. VOLT. CAPITON

# AVGVRIII VIRO AERAR. FLAMINI MARTIS. TR. MILIT.

Ce Decimus Iulius Capito, étoit fils du précedent Decimus Julius Ripanus Capito & étoit Augure, & Duumvir du Trefor public, Prêtre de Mars & Mestre de Camp. C'est ainsi qu'ils accordoient la Religion avec les armes & avec la robbe, en donnant toutes ces charges à une personne: & depuis que les Empereurs étoient devenus grands Pontifes, leurs Lieutenans & leurs Sujets pouvoient bien prendre celles d'Augures, & de Prêtres, quoi-qu'ils suivissent les armes ou la robbe

#### XXVII.

A Prangin, proche de Nion.

C. IVL. C. F. VOLT.

SEMATO

II VIRO ITERVM

FLAMINIAVG.

L. IVL. CAPITO AMICO

OPTIMO

o, fils de Caius, étoit de la

Cajus Julius Capito, fils de Cajus, étoit de la même Famille que les précedens, de la même Tribu, & possedoit aussi la charge de Duumvir & de Prêtre d'Auguste. Lucius Julius Capito son ami étoit de quelque Branche collaterale, & c'est du même dont j'ai vû l'Inscription suivante.

#### XXVIII.

A Aix en Savoye.

# L. IVLIO CAPITONI ET IVLIAE TERTIAE CN. IVLIVS LVCINVS PARENTIBVS

Cneus Julius Lucinus & non pas Lucinius, comme met Guichenon étoit fils de Lucius Julius Capito & de Julia Tertia,

pour lesquels il avoit fait graver cette Pierre.

J'ai rapporté toutes ces Inscriptions, parce qu'elles justifient le nombre de la Famille des Jules, établie dans ces quartiers, comme nous avons dit à la pag. 12. du Tom. I. Et aussi parce qu'elles donnent quelque connoissance de la Famille de L. Julius Brocchus.

XXIX. Elle

#### XXIX.

Elle se voyoit autrefois dans les Murailles de Geneve vers la Corraterie.

# VIXI VT VIVIS MORIERIS VT SVM MORTVVS SIC VITA TRVDITVR VALE VIATOR ET ABI IN REM TVAM

Cette pensée est une des plus belles. J'ai vécu comme tu vis, Tu mourras comme je suis mort; ainsi s'enfuit la vie: Adieu

passant, & va songer à tes affaires.

Cela étoit, dit le Citadin, d'un mauvais augure aux Savoysiens, quand ils escaladerent la Ville par cet endroit; mais en bonne soi avoient-ils le loisir de lire des Inscriptions, & portoient-ils de la lumiere avec eux? Je ne le croi pas.

#### XXX.

Sous l'Horloge du Molard, du côté du Lac.

IMP. CAES. NERV.
VLP. TRAIAN. AVG.
GERM. PONT. MAX.
TRIBVN. POT. COS. II
M. P. VIII.

Cette Pierre est une de ces Colonnes ou Pierres milliaires, qui servoient à marquer la distance des chemins. Feu M. Revillod qui l'avoit fait aporter de Versoy en avoit copié l'Instance II.

Tome II.

cription, dont on ne peut à present justifier que quelques traits, parce que la pluye & l'eau du Lac, quand il se déborde, en ont presque effacé tous les caracteres. Elle étoit faite sous le second Consulat de l'Empereur Nerva Ulpius Trajan, & marquoit là où on l'avoit placée, une distance de huit mille pas de quelque endroit de ce Païs, où se prenoit le commencement des milles. Ce lieu-là pouvoit être Geneve qui étoit à l'entrée des Allobroges, des Helvetiens, & des Sequanois.

#### XXXI.

Sur la Treille.

# IMP. CAES. DIVI MAGNIANTONI

NI PII. D... NE

TRIB. POT..

MIL. P.

C'est un semblable Milliaire, puis-que la Pierre est faite en Colonne, & qu'il y a à la fin MIL. P. Milliarium posuit, quoi-que le caractere qui nous devroit apprendre le quantiéme milliaire c'étoit, ne paroisse pas. Le peu qui se lit, nous fait pourtant connoitre qu'il a été fait sous l'Empire de Marc Aurele \*, sils adoptif d'Antonin Pie, & petit sils d'Hadrien.

XXXII.

\* M. Spon a mal copié cette Inscription, qu'on lit ainsî. I M P. C A E S.

I M P. C A E S.
D I V I M A G N. A N T O N I
N I P I I F. D . . . . E R N E
P O S . . . . . . .

TRIB....

Cet Empereur étant appellé petit fils de Severe, ne peut point être Marc-Aurele; c'est donc Heliogabale, tout au plûtôt.

#### XXXII.

Dans la Muraille de Saint Pierre.

IMP. CAES. M.
AVRELIO
ANTONINO
PIO FELICI AVG.
PONTIF. MAX.
TRIB. POTEST.
COS.
CIVITAS
EQVESTRIVM

Cette Pierre peut avoir été apportée du Païs-de-Vaud: car Guilliman en cite une semblable dans ses Memoires de la Suisse, où apparemment elle se trouvoit alors. Civitas Equestrium, est la même que Colonia Equestris. Au reste, quoi-que ces noms & ces titres de Marc-Aurele Antonin &c., soient communs à trois Empereurs, savoir à Marc Aurele, à Caracalle & à Heliogabale, je me détermine facilement pour le premier, parce qu'on voyoit autrefois dans ces quartiers cette Inscription, citée par Guilliman & par Gruterus après lui, où se lisoit TRIB. POTEST XVI. COS. III. Or de ces trois Empereurs que nous avons nommez, le dernier n'a pas eu tant de fois la puissance de Tribun, & Caracalle étoit surnommé dans le tems qu'il possedoit la seizieme puissance du Tribunat, Germanique & Britannique, ce qui n'auroit pas été obmis dans celle-ci; au lieu que Marc Aurele, à qui il l'a faut attribuer, n'avoit point encore de titres, lors-qu'il étoit dans la seizieme année du Tribunat, puis-que c'étoit seulement la seconde année de son Tt 2 Regne:

Regne: car Antonin la lui avoit accordée lors qu'il n'étoit encore que Cesar, c'est-à-dire destiné à l'Empire. Ainsi, on ne voit dans cette Inscription aucun titre ajoûté à son nom.

#### XXXIII.

Sur la Treille.

D . .

Caii filiæ.

## RVFIAE AQVILINAE C. F.

Ce n'est qu'un Fragment d'une Pierre vouée aux Manes de Rusia Aquilina.

#### XXXIV.

Sous la Halle de l'Auditoire.

## L. NAMMIO NVMIDAE

Numida pourroit être le nom de patrie de Lucius Nammius de Numidie; mais le nom & le prénom étant Romains, il y a plus d'aparence que ce n'est qu'un surnom.

# X X X V. The state of the same of the same

Dans le Mur de S. Pierre, du côté des Degrez de Poule.

Suppléez D. M.

& qui ETI AETERNAE

maN S V ETINIAE I V

liaN AE LIBERTAE

caR ISSIMAE ET CON

iugl IN COMPARA

bili FEMINAE SAN

ctiS SIMAE C. MA

ns VETINIVS PA

tern VS PATRO

N V S

Elle étoit dédiée aux Dieux Manes & au repos éternel de Mansuetinia Juliana affranchie, & semme de Caius Mansuetinius Paternus, qui rend témoignage de la sainteté de sa vie.

#### XXXVI.

Dans le Mur de la même Eglise vis-à-vis l'Evêché.

....RICCIO T. F.
... J. L. FRONTONI
... VIR AERARI
... R. EX TESTAM.

Riccius Fronto fils de Titus, affranchy de Caia Intendant du Tresor public, est celui pour qui cette Inscription étoit faite par quelqu'un de ses héritiers, qui en étoit chargé par son T t 3 Testament. Il est fait mention de la même charge de Duumvir Erarii, dans l'Inscription XII.

#### XXXVII.

Près de Saint Germain.

DIIS MANIB.

SEX M....

ATRO...VI

SAGAR... NI..

#### NARCISSVS.. AN..

Sagarius est un Marchand de Robes: negociator Sagarius se lit dans d'autres Inscriptions. Narcissus est un surnom d'Affranchy, comme étoit ce fameux Narcisse, à qui l'Empereur Claude confioit les principaux soins de l'Etat.

#### XXXVIII.

A la Pelisserie.

IMP. CAES.

C. VIBIO TREBONIA
NO GALLO PIO FELICI
AVG. PONTIFICI MAX.
TRIB. POTES. COS. II. P.P.

IMP. CAES.

C. VIBIO ANNIO GALLO
....IANO VOLVSIANO

tore no los Avisables de les les acients des la

C'est

C'est une Colonne Militaire faite sous l'Empire de Trebonian de Volusian. Il faut remarquer que le dernier y porte ces six noms, Cajus vibius Anutius Gallus Trebonianas Volusianus, ce qui ne se trouvera peut-être pas ailleurs. Aurelius Victor nomme mal ces deux Empereurs Virius & Volesianus.

#### XXXIX.

Celle-ci se lisoit autrefois à Geneve.

D. M. S.

VETVRIAE C. F. BELLAE HEV POSITAE GNATAE TRISTES POSVERE PARENTES C. VETVRIVS Q. F. C. N. OVF. IVLIANA D. F. SCAPT. LIBB. MER.

Cajus Veturius de la Tribu Oufentine & sa femme Juliana de la Tribu Scaptia avoient mis cette Inscription au Tombeau de leur fille Veturia Bella. J. F. c'est-à-dire, Caia filia, les prénoms des femmes se marquant avec une lettre renversée: mais il étoit rare qu'elles eussent des prénoms.

#### XL.

Elle se voyoit autrefois à Saint Gervais.

D. M.
PAPIRIAE POLCRAE
QVAE VIXIT ANN. VIIII.
MESS. II. DIES XII.
MAGNAFREQVENTIA
LEG. XIII.

Caij filius.

Parentes

t. flimæ.

mœrentes filiæ meriEL. EST PAPIRIVS C, F. PROBVS

TRIB. MIL.

AELIA AELIANA

PAR. MOER.

FIL. MER.

P. C.

Cette Inscription qui est en memoire de Papiria Polcra, qui n'avoit vêcu que neuf ans, deux mois, douze jours, lui avoit été mise par les soins de Lucius Papirius Probus Tribun militaire & de sa femme Ælia Æliana ses Pere & Mere, affligez de la perte d'une Fille si aimable. MAGNA FREQUENTIA LEG. XIII. EL. EST, veut dire si je ne me trompe. Magna frequentià Legionis tertia decima est; qu'elle avoit été accompagnée dans les sunerailles d'un grand nombre de Soldats de la treizieme Legion, dont son Pere étoit sans doute le Tribun. Sertorius Vrsatus dans son Livre de Notis Romanorum a expliqué comme j'ai fait EL. EST. Elata est.

#### X L I.

Celle-ci fut trouvée en 1678. au pied de la Tour de l'Ise, & se voit à present chez Monsieur le Prosesseur Minutoli.

DEOSILVA
NOPROSALV
TERATIARIOR.
SVPERIOR. A
MICORSVOR.
BASIM SANCT.
M. ARRIVS CIVIS HEL.
V. S. L. M.

C'est la base d'une Statuë dédiée au Dieu Sylvain, pour la santé des Batteliers superieurs, ou qui avoient leur quartier en la partie superieure du Lac & du Rhône, par Marcus Arrius Bourgeois de la Suisse ou Helvetie, leur Ami, qui s'étoit acquitté de son vœu. Sylvain étoit le Dieu des Bois, & les Batteliers l'honoroient pour l'interêt qu'ils avoient qu'il leur fournit du bon Bois, soit pour faire leurs Barques, soit pour en amener avec leurs Radeaux; car c'étoit proprement ce que Ratis signissoit, quoi-que ce mot s'étendit aussi à toute sorte de Batteaux: d'où l'on avoit formé le mot de Ratiarius, qui est assez rare. Rates, dit Festus, vocantur tigna inter se colligata, qua per aquam aguntur, quo quidem vocabulo interdum etiam naves vocantur. Eodem nomine signiscamus remos.

Les Inscriptions Romaines qui suivent sont aux environs de Geneve.

#### XIII.

Dans l'Eglise de S. Saphorin, proche de Vevey.

TI. CLAVDIVS DRVSI F. CAESAR AVG. GERM. PONTIF. MAX. TRIB. POT. VII. IMP. XII. P. P. COS. IIII F. A. XXXVII.

C'est un milliaire dont les Romains marquoient la distance des lieux, car elle est faite en colonne, & les caracteres numeraux y sont ajoûrez. C'étoit le trente-septiéme mille à le prendre peut-être d'Avanche: ce que peuvent signifier ces deux lettres F. A. Fæderata Aventicum. Guichenon & Jean Baptiste Plantin n'ont pas lû le premier mot correctement TIT. qui signifieroit Titus, au lieu de TI. qui signifie Tiberius, & qui est le prénom de Claude, sous qui ce milliaire avoit été placé. Pour confirmer ce que j'ai dit des deux lettres F. A. voici une autre Pierre milliaire où le mot d'Aventicum se lit tout au long. Elle sut trouvée en 1640. & n'est pas, non plus que la précedente, dans le corps des Inscriptions de Gruterus.

#### XLIII.

A Entreroches.

IMP.
CAES. TIT. AELIO.
HADRIANO
AVG. P. M. TRIB.
POT. COS. III. P. P.
AVENTICVM
M. P. XXXXI.

C'est-à-dire, Imperatori Casari Tito Ælio Hadriano \* Au- \* M. Spongusto, Pontifici maximo, Tribunitia potestatis, Consuli tertium, Hadrien Patri patria, Aventicum Milliarium posuit quadragesimum primum. Plantin & Guichenon mettent à la seconde ligne. TR. pellé sur P. AELIO ce qui est une faute visible, car TR. P. signissionit Tribunitia potestatis qui y seroit repeté deux sois, puis mens Tit. Assius de la serie de la consultation de la consultati

#### XLIV.

A Nion.

C. LVCCONICO...
TETRICI PRAEFECT.
ARCEND. LATRO...
PRAEFECT. PROIIVIR.
IIVIR BIS FLAMINI
AVGVST.

Il y a quelques Inscriptions dans Nion, & je produis celleci, parce qu'elle n'est pas dans Gruterus, & qu'elle est remarquable par la charge qu'avoit Cajus Lucconius Tetricus, de Vu 2

mais appellé sur les anciens Monu-Ælius. Mais il est certain qu'on lit fur la Pierre à la 2. ligne, CAES. TRAIA-NO. Voy. l'Hift. Crit. de la Rép. des Lettres, Tom. VI. pag. 74. & 75.

Prafectus arcendis latronibus, comme nous dirions à présent grand Prevôt, qui avoit le soin de tenir les grands chemins nets de voleurs. Les charges de Duumvir, Produumvir & Prêtre de l'Empereur étoient possedées par le même, & nous avons déja remarqué, que l'Epée, la Robe & le Sacerdoce n'étoient pas incompatibles parmi les anciens.

X L V.

A. Coppet.

D. M.

PHILETI BRIT
TAL ANNORVM
XXIIII DEFVNCT
O CLAVDIA
NVS FILI VNICI
ET PIISSIMI

P. C.

SVB. ASC. DED.

Ponendum curavit.

Cette Inscription est mal correcte dans Gruterus, Plantin & Guichenon: ce qui m'obligea, il y a quelques années que j'y passai, de descendre de Cheval pour la copier, quoi-qu'il n'y ait rien de considerable. Gruter lit PHILETI BRITTAI & D. II. VNC. OS pour DEFVNCTO: & Plantin PHILE II. BRITTAE. Philetus Britallus étoit un jeune homme âgé de 24. ans, à qui son Pere Clandianus avoit fait graver cette Pierre, & l'avoit dédiée sub aseia, pour marque de sa tendresse. C'est tout ce qu'on en peut aprendre.

#### XLVI.

A Seligny, Village dépendant de Geneve, près de Coppet.

D. M.
CORNELIO
BILCAISIONIS
FIL.
PVBLICIA
PERPETVA
CONIVGIS
INCOMPARA
BILIS

Elle est dans la Muraille du Temple de ce Village, & le bout en avoit autresois été creusé, pour servir de Benêtier. Gruterus & Guichenon y ont mis Biicaisio, au lieu de Bilcaisio. Ce mot tient de la rudesse de quelque ancien nom Helvetien ou Gaulois. Ce n'est, au reste, qu'un simple Monument dresse à Cornelius sils de Bilcaisio par sa femme Publicia Perpetua.

#### XLVII.

A Annemasse, Village du Genevois.

D. M.

ET MEMORIAE ATTINIAE
TIBERIAE MAXIMAE AVRELIVS
ROMANVS PROTECTOR. DVCENARIVS
CONIVGI IN COMPARABILI

Cette Charge de Protector Ducenarius qu'Aurelius Romanus possedoit est remarquable: Meursius dans son Lexicon V u 3 Græ-

Græcobarbarum dit que Ducenarii étoient des Receveurs de Tributs; dont il y a une Loi dans le Code L. Ducenarii de exact. Trib. ne Ducenarii plus quàm quadraginta octo in singulis habeantur. Les Grecs se servoient du même mot dans le bas Empire. Photius Biblioth. βασιλεύοντ το ρωμαίων δεπίε κὶ ἐαλεειανες ωερέννι το δεπινάρι το ωρόσαγμα λάβων ωαρ ἀντῶν &c., οù je crois qu'il faut corriger le mot de ωερέννι το & mettre π. ἐρέννι το, c'est à dire πόνδλι το ἐρέννι το. Car Perennia n'est pas une Famille Romaine, oui bien Herennia de laquelle étoit ce Publius Herennius Ducenarius ou Receveur des Tributs.

#### XLVIII.

Au Village de Meyseri, à 3. ou 4. lieuës de Geneve, entre Beauregard & Nernier, sur une colonne.

..EPISEVER
..CAISABADIA
M., RIBTO T. IX.
DESIC....III. P. P. P. T.
...ET ANTONIN...
TII...P. C. IIII COS DESG.

Guichenon qui l'a raportée de cette maniere dans son Histoire de Savoye, a crû d'y avoir trouvé le nom ancien de Savoye Sabadia, qui par consequent auroit déja été en usage du tems de Severe. Les Inscriptions à la vérité sont d'un grand secours à la connoissance de l'Histoire & de la Geographie: mais quand elles sont mal copiées & mal entenduës, elles peuvent y introduire beaucoup d'erreurs. Celle-ci en est une preuve, car le mot de Sabadia n'y sut jamais, & toute l'Inscription, de la maniere que Guichenon l'a produite, n'est qu'un galimatias, où il faut être devin pour connoitre quelque chose, Voici comment elle doit être rétablie.

Imp. s E P T. S E V E R O Aug.
ParthiC. A R A B. A D I A B.
Pont. Max. T R I B. P O T. I X
C O S. II. D E S I G N. I I I. P. P. E T
m. Aur E L. A N T O N I N O
T R I B. P O T. I I I. C O S. D E S I G N.
M. P.

Ainsi il est aisé de voir comment Guichenon, dans ces deux mots ARAB. ADIAB., avoit crû de lire SABADIA. Cette colonne étoit un milliaire érigé sous l'Empire de l'Empereur Septime Severe Auguste surnommé Parthique, Arabique-Adiabenique parce qu'il avoit vaincu les Parthes, les Arabes & les Adiabeniens, lors-qu'il étoit grand Pontife, & qu'il avoit la puissance du Tribunat pour la neuvième fois, étant alors Consul pour la seconde, designé pour la troisième, & sous Marc-Aurele Antonin son sits, jouissant de la troisième puissance du Tribunat & designé Consul. M. P.... c'est milliarium positum, ou posuerunt, ou comme quelques uns expliquent milliaria passum, à quoi il faut ajoûter le nombre des milles qui est effacé.

Sur quoi je dois avertir les Amateurs de l'Antiquité, qu'il faut se servir avec discernement des Inscriptions que Guichenon a produites. Il en a recueilli grand nombre qui ne sont pas dans Gruterus, mais on lui auroit eu plus d'obligation, s'il y eût été plus exact. En voici une qu'il a pitoyablement déchiffrée.

#### XLIX.

Au Château de Monfalcon.

IVN. AIAVG. MA
IEIS. CASIROR
S. III. MIVS HO
NORARIVS PROC.
AVGG. H. CAES.

Voici comment je la rétablis.

IVLIAE AVG. MATRIS CASTROR.
SEPTIMIVS HO
NORATVS PROC.
AVGG. ET CAES.

C'est une Inscription, & l'honneur de Julia Augusta semme de Severe, à qui, comme on l'apprend par les Medailles & les Inscriptions, on avoit donné le titre de Mater Castrorum, Mere des armées. La Pierre ayant été gravée par les soins de Septimius Honoratus Procureur, ou Lieutenant des Empereurs Severe & Caracalle & de Geta Cesar, ou destiné à l'Empire. Ces corrections se pourroient au reste prouver par des raisons incontestables: mais il n'est pas necessaire de perdre le tems à cela, puis-qu'elles seront assez connuës aux moindres curieux des Inscriptions.

L.

Ce Fragment & le suivant sont à Geneve, sur la Porte du Bourg-de-Four.

.... S. N. PATRIT ... AS ... P. P. ...
RITFERO ... AE ROMV ...

D.... NIVGIT .... LLI ... S MIL LEG. XXII ADI.

. . F E C T V M . . . . . . B I

... OICA....

On n'en peut presque tirer autre chose, si ce n'est qu'elle avoit été faite par un Tribun ou Colonel de la Legion vingt-deuxième surnommée Adjutrice.

#### LI.

Là même.

... ADVS REX C.. M

. MOIVMENT PROP.

... PATIO MVT...CA

Celle ci pouvoit être de Gondebaud Roi de Bourgogne, qui a demeuré à Geneve: & la premiere ligne peut être GVN-DEBADVS REX CLEMENTISSIMVS, car on lit dans les anciens Chartulaires indifferemment, Gundebadus, Gundebaldus & Gundebaudus.

On conserve dans la Maison de Ville quantité d'Urnes anciennes de terre cuite, & la plûpart fort grandes, parce qu'elles servoient chacune à toute une famille. Il y en a une chez M. Mestrezat le Professeur, sur l'anse de laquelle sont ces lettres C. V. VA. qui pouvoient être le nom du potier.

Tome II.

Xx

LII.

#### LII.

Fragment de l'Epitaphe d'Ansegisus Evêque de Geneve, au coin de la Ruë des Chanoines, à la Maison de M. Trembley.

| NON MERITIS PRECOR VIV  |
|-------------------------|
| PRAEVALEAT PIETAS QV    |
| ET QVICVMQVE LEGIT E    |
| SIMQVE SVIS PRAECIBVS F |
| AD SIT ALMIFICUS VICTOR |
| PERPETVIS VALEAM        |
| ANSEGISVS ERAM P        |
| SIS MEMOR IPSE MEI      |

Il mourut l'an 840. les C quarrés, comme ils sont dans l'original, sont de ce siecle là. Proche du Temple de Cologny, on voit un Fragment de même caractere que celui-ci, où se lit ... GISVS EPS, c'est-à-dire, Ansegisus Episcopus. C'est au reste un grand dommage que cette Epitaphe ne soit pas entiere. Elle étoit composée de quatre distyches. Dans le premier, il semble qu'il vueille dire, qu'il ne desire pas être jugé par ses mérites, mais par sa pieté ou consiance en Dieu. Dans le second, il se recommande aux prieres du Lecteur. Dans le troisséme, il implore le secours de S. Victor, de l'Eglise duquel cette Epitaphe sut tirée, quand on rasa S. Victor pour saire des Fortisscations; & dans le dernier distyche, il dit son nom d'Ansegisus, & prie dereches le Lecteur de se souvenir de lui dans ses prieres.

#### LIII.

Au Portail de S. Pierre sur l'épaule d'une Statue de cet Apôtre.

PETRE AMAS METV SCIS DNE QA AMO TE ET EGO DICO TIBI PASCE OVES MEAS

Elle est ancienne de plusieurs siecles, comme on le connoit par les caracteres qui ne sont pas encore gothiques. Ainsi elle peut être du tems de Conrad II. qui mit la derniere main au Bâtiment de S. Pierre.

# INSCRIPTIONS

DES DERNIERS SIECLES.

I.

Sur une Cloche qui étoit aux Dominicains & qui a depuis servi à l'Horloge de la Monnoye.

Reverendissimus Dns Io. de Brogniaco
Eps Ostien. & S. Roman. Ecce Cardinalis
& Vicecancellarius me fieri fecit, Anno Mcccc quinto
Die xx mensis Decembris Ave Maria.

Jean de Brognier fut Evêque de Geneve en 1423. & étoit Cardinal & Evêque d'Ostie dès l'an 1405. comme il paroit par cette Inscription: ainsi cette qualité de Cardinal Evêque X x 2 d'Ostie d'Ostie ne pouvoit pas être attribuée en même tems à Jean de Bertrandis Evêque de Geneve en 1414. comme Roset l'a crû dans sa Chronique manuscrite.

#### II.

Dans l'Auditoire de Philosophie ou Chapelle du Cardinal d'Ostie.

L'AN MCCCC & XIIII fut faite ceste scepulleture & le fist M. Joha n Prindal dit de Brucesses Prues p ly si v' plaist.

Cette Inscription peut servir de raison à ceux qui assurent que cette Chapelle a été fondée en 1416. ou 1414. de la datte de cette Epitaphe, par le Cardinal Jean de Bertrandis, qui étoit alors Evêque, & non pas par Jean de Brognier, qui ne le fut qu'en 1423. mais cette raison est moins forte que les Armes de Jean de Brognier & de son Neveu François de Mies, qui s'y remarquent: & cette Pierre peut y avoir été apportée ou quand on la batit, ou depuis ce tems-là.

#### III.

Au Clocher de Saint Gervais.

## Anno MCCCC XXXV. ET .. IANVAR.....

C'étoit la datte de l'année 1435, que ce Clocher fut rebâti par François de Mies Evêque de Geneve.

# vi Chas Ve I se de Graco

Dans S. Pierre, autour d'une Pierre sepulchrale.

#### Hic IACET VENERABILIS ET EGREGIVS VIR

Dnus Ansermus de Chenay Can. Eccliar Viennen. & Gebenn. QVI OBIIT Die XXVII. mensis Octobris, Anno Dni Mo. CCCCo. XXXVIIo. Cujus aia in pace requiescat. Amen.

C'est la plus ancienne de toutes les Epitaphes de Chanoines qui se voyent dans S. Pierre. Elle est en lettres Gothiques, & les armes de cet Anselme de Chenay y sont ajoûtées. L'escu est chargé de deux bandes. L'Evêché de Geneve étoit soumis à l'Archevêché de Vienne, ainsi il y avoit assez de communication entre ces deux Eglises. Le Chanoine est signé dans un acte ancien raporté par le Citadin, p. 256.

#### V.

A la Ruë Verdaine, sur une Porte de l'Hôpital, qui étoit autrefois le Couvent de Sainte Claire.

PATRONVS NOSTER MILES GVI LLIERMVS BOLOMERIVS FABIVS IN ANNO M CCCC X L I I I NOS FVNDITVS INSTAVRAVIT

Cette Inscription nous apprend que Noble Guillaume Bolomier Fabius avoit fondé le Couvent de Sainte Claire à Geneve en 1443. Ces armes sont au dessus, De ... au pal de gueules, & pour cimier une tête de chien. Ce Guillaume Bolomier étoit Chancelier de Savoye & premier Ministre d'Etat X x 3

du Duc: mais trois ans après cette fondation, savoir en 1446. il sut jetté vis dans le Lac de Geneve à Thonon, avec une pierre au cou, pour avoir faussement accusé de trahison le Seigneur de Varembon. Voyez cette Histoire au long dans Guichenon, Hist. de Savoy. pag. 508. Roset dit que le College de Geneve sut bâty en 1558. au lieu où étoient les Hutins de Bolomier. Il y a apparence qu'on les appelloit ainsi, parce qu'il avoit des possessions près du Couvent de Sainte Claire, & qu'il prit de là occasion de faire rebâtir le dit Couvent.

#### VI.

#### A Saint Pierre.

Hic jacet Reverendus Pater Dns Humbertus de Chilliaco Vtriusque jur. Doctor sancte sedis Aplice prothonotarius Canonicus Ecclie Geben. & hujus capella fundator, qui obiit die VI Augusti, Anno Dni MCCCCLVII, cujus aia in pace requiescat.

Elle est en lettres Gothiques sur du marbre noir à l'entrée. d'une Chapelle, aux vitres de laquelle, on lit encore ces mots Dns Humbertus de Chilliaco 1447. C'étoit la Chapelle qu'il avoit sondée dix ans avant sa mort, dont l'Epitaphe sait mention. Cet Humbert de Chilliaco est qualissé Docteur és Droits & Protonotaire du Saint Siege Apostolique: ce qui n'étoit à ce que je crois, qu'un titre sans bénessee: & Chanoine de Geneve, mort en 1457. Chilly est un Village à quatre ou cinq lieuës de Geneve, d'où sa famille étoit peut-être sortie.

Scaliger dit dans les Scaligeriana, que pour être Chanoine à Geneve, il falloit être Protonotaire Apostolique, & que c'étoit une prérogative qu'ils avoient par dessus les autres, In petitione



titione quorumdam beneficiorum, comme les Chanoines de Lion s'apellent Comtes.

#### VII.

#### Là même.

Hic jacet Nobilis & Potens vir Gallelius .... Ginessiati, qui obiit die IIII. Februarij, Anno Dni Mo. CCCCo. LXIX. Aia Requiescat in pace. Amen.

Elle est en lettres Gothiques, & a des armes jointes, qui font trois faces ondées. La Terminaison en i me fait croire que ce Ginessiati étoit Italien.

#### VIII.

#### Là même.

Hoc Antro recubat R. Pr. Gener. inclyti de viry Amblardus prot . . . . MCCCCLXXV. die VIII. Septembris.

Amblard Protonotaire de la Maison de Viry, mort en 1475. le 8. Septembre. Celui qui suit étoit de la même tige.

#### IX.

#### Là même.

Marmoreo tegitur isto vir generosus venerandusque pr. Dñs Petrus inclita Viriacorum familia, insignis hujus Ecclie Annorum 4°. super .... & canonicus prebendatus pro suo tpe oes impetus magnanimiter .... Anno salutis 1494.

Pierre

Pierre de Viry Chanoine de Geneve étoit de la Famille illustre des De Viry. Cette Epitaphe est en lettres Romaines, & les armes qui lui sont jointes sont un Ecu pallé à une bande, brochant sur le tout, chargée en chef d'un croissant, & au-dessous de l'Ecu est écrit Viry. Le P. Menestrier en son Abregé du Blason, p. 85. blasonne neanmoins celles de cette Maison de Viry en Genevois: Pallé d'argent & d'azur, sans aucune bande, ni croissant. Il peut être que ce soit des brisures ajoûtées à celles-ci.

#### X.

#### Là même.

Hic jacet Venerandus Petrus Ferodi de Grandivalle in legibus licent... confrater confratrie Sancte Trinitatis & cancus. Geben. generalem expectans resurrectionem, qui obiit anno Dni MCCCCLXXXXVI. & die V. mensis Novembris.

Elle est en lettres Gothiques, & a pour armes une croix anchrée. Cette Confrerie de la Sainte Trinité, dont ce Pierre Ferodi de Grandval licencié és Droits étoit confrere, avoit été établie aux Cordeliers de Rive, comme j'ai connu par un reste d'Inscription à la Chapoterie, où étoit autresois ce Couvent.

## X. I.

#### Là même en lettres Romaines.

Reverendus Pr Dnus Andreas de Malvenda utriusque juris Doctor & sedis Aplice Prothonotarius, ac hujus insignis Ecclie canonicus & cantor, defunctus occubat in tumulo, Orate Deum pro co. Migravit e seculo, anno salutis 1499die 21. mensis Iulij.

C'est

C'est l'Epitaphe d'André de Malvenda Chanoine & Chantre de S. Pierre de Geneve, Docteur és Droits & Protonotaire Apostolique. Il y a un grand Vignoble près de Geneve qu'on appelle encore les Malvendes, & un Auteur célebre du même nom. Les armes qui sont une fleur de Lys, couronnée de trois pointes. L'Ecu couvert d'un Chapeau à trois houpes. Elles se voyent encore peintes à une vitre de l'Eglise, De Sinople à la fleur de Lys couronnée de trois pointes d'or.

#### XII.

Là même, en lettres Romaines.

Hic jacet Nolis. Gondissalvus de Malvenda Burgen. Geben. & Me... obiit dictus Nolis. Gondissalvus, die 25. mensis Augusti 1505. & dicto anno M. die mensis...

Cette Famille étoit originaire d'Espagne, aussi le nom de baptême de ce Malvenda est Espagnol, Gonsalve. Burgensis Gebennensis, Bourgeois de Geneve; c'étoit la maniere de parler de ce tems là. Il a pour Armes deux Ecus separez, dont l'un est la fleur de Lys, comme dans les Armes d'André de Malvenda; l'autre est parti le premier à la fleur de Lys couronnée de trois pointes, & le second au Gonsanon.

#### XIII.

Là même, en lettres Gothiques.

Hic jacet vir venerabilis Dns Andreas de Croseto Canonicus ..... qui obiit die XV. mensis Junii, Anno Dni 1501. Orate Deum pro eo.

Le Chanoine André du Croset mort en 1501, porte dans ses Armes un Chevron accompagné de trois Roses.

Tome 11. Y y

#### XIV.

Au pied d'une des Tours de Saint Pierre.

Hec Turris e fundamentis instaurata est anno MVX.

Ce qui nous apprend qu'elle a été rebâtie depuis les fondemens en l'an 1510.

#### X V.

Dans l'Eglise de Saint Pierre, en lettres Gothiques.

Hic jacet R. Pr D. Fran. de Menthone Apus Pthon & vener. D. Richardus de Rossillione ejus nepos Geben. Canon. & Decanus Annessia. qui occubuerunt anno Dni, primus 1490. 3°. non. Octob. & alter anno 1508. 28. Iunij, quorum animæ requiescant in pace.

L'Epitaphe étoit pour l'Oncle & le Neveu, le premier appellé François de Menthon Protonotaire Apostolique, mort en 1490. & l'autre Richard de Rossillion, Chanoine de Geneve & Doyen d'Annecy mort en 1508. Le premier a pour Armes un Lion & une bande componée brochant dessus; & le second une Croix, qui sont les Armes du Comté de Rossillon près de Geneve, de sable à la Croix d'argent.

#### X V I.

#### Là même.

Ioannes Ronzerius hujus insignis Ecclesse Canonicus & Archidiaconus Chamberiaci istic processionem annualiter siendam fondavit, anno Dni 1516. 26. Aprilis cujus anima requiescat in pace.

Sic transit gloria mundi.

Jean Ronzier, Chanoine de S. Pierre de Geneve & Archidiacre de Chambery, avoit fondé une Procession annuelle dans cette derniere Ville, & mourut en 1516.

#### XVII.

#### Là même.

R. I. XP. D. Amblardus Goyetus I. V. Doctor & Theol. insignis Ap. Prot. Abb. Filiaci, Gebencan. pietate in Deum & religione devotus, apud Principes, nobiles & plebeois, consilio, gratia & liberalitate conspicuus, in pio fato concessit, anno à cunis Xi, 1517. 7. Martij.

Elle est en lettres Romaines, aussi bien que les 8. vers suivans, sur la même Pierre, dont les expressions sont assez belles. Parce precor lacrymis fatum gravare, quid urges?

Omnibus heic solido est scripta adamente dies.

Pulvis & umbra sumus tantum, post funera virtus Nomen inextinctum sola superstes habet.

Nil aurum, nil pompa juvat, nil sanguis avorum: Excipe virtutem catera mortis erunt.

Hanc cole & ante oculos imitanda exempla parentum Pone: sed interdum sit tibi cura mei.

II a pour Armes une face engrelée, accompagnée de trois étoiles. On les voit encore gravées dans les chaires des Conseillers, avec une Crosse & un Chapeau à 4. houpes. Filli, dont cet Amblard Goyet étoit Abbé, est à trois lieuës de Geneve du côté de Thonon, & étoit du ressort de l'Evêque. Messieurs de Sainte Marthe nomment ces 9. Abbayes de l'Evêché de Geneve: Entremont, Filly, Sisseray, Six, Sainte Catherine, Abondance. Hautecombe, les Alpes & Bonmont.

#### XVIII.

Là même, en lettres Gothiques.

Sub hoc Lapide jacet R. P. D. Petrus de Bona I. V. Doctor, Archid. Tarantasien. ac huius insignis Ecclie Geben. & Bernensis Canon. qui postquam LVI. annorum spatio piè vità fuit potitus, illam feliciter finivit, in die 4. Martij, cujus anima in pace requiescat.

Les Armes sont un Arbre accompagné de deux étoiles. Pierre de Bona possedoit plusieurs benefices, étant Archidiacre de Tarantaise, & Chanoine de Geneve & de Berne.

XIX.

#### XIX.

### Là même, en lettres Gothiques.

Precipue nobilitatis & prudentia columen B. Dñus Ludovicus de Arlo hujus Ecclie Canonicus & Curatus Sarravallis hoc capulo tectus religiose animam exhalavit: anno à natali Christiano 1519. & die 15. mensis Octobris.

Il a un Lion pour Armes: voici une autre Epitaphe d'une femme d'un de cette famille de Arlo.

#### X X.

#### Là même.

Hic jacet nobilis Beatrissa de Lulier R. V. Claudij de Arlo Dni . . . . . . . . . . . . . . qua obiit 27. Octobris anno 1494. Requiescat in pace Amen.

Cette Beatrix de Lullier, femme de Claude de Arlo, pouvoit être la mere du précedent Louys de Arlo. Les tems & les noms s'y accordent de même que les Armes: car elle porte parti au premier un Leopard Lionné & couronné, & au second un Lion.

#### XXI.

#### Là même, en lettres Gothiques.

Marmore sub isto recubat Rdus Hugo de Viola Sancte sedis Aplice Protonotarius ac hujus insignis Ecclie Canonicus. generalem expectans resurrectionem, qui viam universe carnis ingressus dies clausit extremos die XIII. mensis Sept. Anno Xriana redemptionis Mo. Do. 250. cujus aia pace fruatur. Amen.

Les Armes de cet Hugues de la Violette Chanoine de Geneve mort en 1525., sont un Chevron avec un Bœuf en pointe.

#### XXII.

#### Là même.

Hic jacet generosus Reverendusq; Pr D. Fran. de Viriaco Eccl. Laus. prapositus & hujus Canonicus ac Epatus sigillifer, qui Dnis populog; gratus probe vivens, dierum plenus mortem memorans lapidem hunc, obitum autem paravit & Deo animam reddidit. MD. XXI. & die XIX. mensis Maij. Requiescat in pace; Amen.

Il porte les mêmes Armes que le précedent, au chiffre IX. de la même Famille des de Viry, qui est encore le nom d'un Village en allant de Geneve à Chambery. Celui ci étoit Præfect ou Prevôt de l'Evêché de Lausanne, Chanoine de Geneve & Garde des Sceaux de l'Evêché de cette Ville, & étoit mort l'an 1521.

XXIII.

#### XXIII.

Reverendus vir Petrus Gruetus Apostolicus Prothonotarius, Gebenn. Canonicus & Generalis Vicarius meritissimus, jurium Doctor celeberrimus, virtute gratia & consilio potens, isto exanimis capulo tegitur, die sui obitus vigesima tertia mensis Novembris 1531. Orate pro eo.

Les Armes de Pierre Gruet, Chanoine comme le precedent, sont une colonne accostée de six étoiles, l'Ecu couvert d'un Chapeau à trois houpes. Son Portrait & ces quatre distiques sont ajoûtez à l'Epitaphe.

Qui nostra fuerat custos gratissimus urbis.

Virtutis decus, & relligionis honos:

Prasule sub quinto sceptri donatus babenis,

Nunc diro mortis subditur Imperio.

Marmoreo clausus jacet hic resupinus in antro.

Astra tenet virtus, catera pulvis habet.

Disce tuum quisquis simili pede claudere passum,

Et tergant oculos hac monumenta tuos.

Le troisième vers veut dire, que ce Chanoine avoit été Vicaire-General sous cinq Evêques, comme on le voit dans les Annales de Geneve.

#### XXIV.

Au Cloître de S. Pierre. Epitaphe de M. d'Aubigné, Historiographe de France.

#### D. O. M.

TESTOR LIBERIQUAM VOBIS APTVS SVM SOLO FAVENTE NVMINE ADVERSIS VENTIS BONIS ARTIBVS IRREQVIETVS QVIETEM EAM COLERE SIT DEVM COLITIS SI PATRISSATIS CONTINGAT SI SECVS SECVS ACCIDAT HÆC PATER ITERVM PATER PERQVEM NON A QVO VOBIS VIVERE ET BENE DATVM STVDIORVM HEREDIB, MONVMENTO DEGENERIBVS OPPROBRAMENTO SCRIPSIT

THEODORVS AGRIPPA ALBINAEVS OCTVAGENARIVS. OBIIT ANNO

CIO IOCXXX APRIL. DIE XXIX.

Le style de cette Epitaphe est assez particulier. Il se l'étoit fait à lui même, ou plutôt il l'avoit fait comme un Testament public en faveur de ses enfans. La Morale en est si belle, qu'elle mérite que tout le monde la fache. C'est donc comme s'il disoit. Au nom de Dieu très bon & très grand. Voici mes chers enfans ma derniere volonté & mon dernier fouhait pour vous, que vous goûtiez la douceur du repos que je vous ai acquis avec beaucoup d'inquietude, par des moyens

moyens honnêtes & légitimes, malgré les orages contraires, qui me menaçoient de tous côtez. Vous jouirez de ce repos, si vous servez Dieu & si vous suivez les traces de vôtre Pere. Que si vous ne le faites pas, le contraire ne sçauroit manquer de vous arriver. C'est vôtre Pere, qui vous a été deux fois Pere, qui vous le recommande, par lequel & non pas duquel vous avez reçû l'être & le bien être. C'est ce qu'a voulu écrire pour vous être une attestation honorable si vous êtes heritiers de ses études, & pour vous être un reproche public si vous dégenerez, Theodore d'Aubigné Octuagenaire, mort l'année 1630., le 29. d'Avril.

#### X X V.

#### A Saint Pierre.

Hic jacet Reverendus vir Dnus Petrus de Servonay Baccalaureus .... ... Civis & Canoco. Geben qui obiit die XVI Septembris anno Dni M. CCCC XXVIII. Anima ejus requiescat in pace. Amen. IHS XPS.

#### XXVI.

A la Charpenterie, en lettres Gothiques.

IHS XPS LA CHAPELLE DE LA CONFRARIE DE LA

FESTE DIEV FONDEE LANMILLECCCC ETXXXXIII

Tome II.

 $\mathbf{Z}$ 

XXVII.

#### XXVII.

A la Charpenterie sur une Chapelle.

IHS XPS

LACHAPELLE

DE LOSPITAL DES POVRES VERGOGNIEVX

FONDEE PAR FRANCOIS

DE VERSONAY

L'AN MILLE CCCC

ET XXXVI.

Ce François de Versonay est signé dans un Acte de l'an 1420, rapporté par le Citadin.

#### XXVIII.

Là même.

Hic jacet venerabilis & Egregius vir Dns Guillielmus de .......... Gebenn. qui in canonicatu & prebendis vixit spatio LVI. anor, & obiit die XXV. mensis Julij ano dni Mo. CCCCo. X-LIXo. cujus aia per Dei misericordiam in pace requiescat.

#### XXIX.

Là même.

Insignis Insignum sepulcro suscepit Eccla Johannem ipsiusq; dudum Canonicum de Byolea minorum luce decima tertia, Januarii dante Mo. CCCCo. LXVIo. Ce Jean de Byolé Chanoine de Geneve, a dans ses Armes un Chef chargé de trois Etoiles.

#### XXX.

#### Là même.

Hoc antro recubat R. Pr. generis incluti de Viry Amblardus
Proth. & Doctor insignis, Habudătis Abacie Comendat. &
hujus Eccle Canoco., libertatis Eccle & Cleri defensor assiduus, qui semper in Dei miscricordia salvari speravit. cui
felix vita, ingens devocio & pius transitus.... fuit
orare, monere.... desinivit MCCCC. LXXII. die
VIII. Septembris.

C'est l'Epitaphe du Commandataire de l'Abbaye d'abondance Amblard de Viry, mort en 1472, qui porte les mêmes Armes que le suivant. Le titre de désenseur de la liberté de l'Eglise & du Clergé est particulier.

#### XXXI.

#### Là même.

His jacet Vendus. Dns Amedeus de Luysin Canonicus Gebenn. ac.... M. CCCC. LXXIX. Orate Deum pro co.

Ses Armes sont un Chevron. Luysin est un Village & une Seigneurie près de Jussy.

#### XXXII.

#### Là même.

Les Armes sont un Lion, & autour de l'Ecu une bordure engrelée.

### XXXIII.

#### Là même.

C'est l'Epitaphe de Mermet Bruneti licentié au droit Canon, Commendataire du Prieuré de Saint Sulpice.

#### XXXIV.

#### Là même.

... Vir Nicodus Dns Alteville, cujus aia requiescat in pace.
Amen. & fuit positus his in .....

#### XXXV.

Dans l'Auditoire de Theologie, qui étoit autrefois l'Eglise Nôtre-Dame la Neuve, au-dessus d'une Chapelle, est cette Epitaphe en lettres Gothiques.

Hic jacet venerabilis reverendusque vir Dns Iohes Marie Decretor. Doctor, olim Offic. Gebenn. qui obiit die XXVII. mensis Augusti, in anno Dni M. CCCC. L.I. cujus anima requiescat in pace. Amen.

Aux deux coins de la Chapelle sont ses Armes, d'azur semé de sleurs de Lys d'or au sautoir de gueules chargé de cinq coquilles.

#### XXXVI.

A S. Pierre.

Epitaphe du Duc de Rohan.

#### D. O. M. S.

HENRICVS

ROHANNII DVX INCLYTVS
PRISCORVM ARMORICÆ REGVM GENVINA
ET MASCVLA SOBOLES

NAVARRÆ ET SCOTIÆ PRINCEPS, SVMMIS EVROPÆ DYNASTIS AFFINITATE INNEXVS,

HICIACET.

O VIATOR, NOLI IN GESTA ALTVMIN-QVIRERE,

NON SVNT ILLA MAVSOLEI,
MANENT IN ANIMIS HOMINVM;
FAMA RERVM, ÆTERNITATE TEMPORVM
Z 2 3 ABI

ABI CONTENTVS QVOD STRICTIM TIBI EDISSERO

ANNO ÆTATIS XVI FATIS OSTENSVS, SVB AMBIANI MOENIBVS OBSESSIS

ANTE HENRICI MAGNI ORA EQVO PROS-TRATO CAESOQVE

AVDAX IVVENTA OPIMA REPORTAVIT. APVD BELGAS GROLLACENSI,

APVD SICAMBROS IVLIACENSI OBSIDIONE ILLVSTRIS;

IN TAVRINIS AD FELISSANVM FELICITER PVGNAVIT,

GERMANOS ET IBEROS IN RHOETIA ET INSVBRIA QVADRVPLICI PRÆLIO DE-BELLAVIT.

AD RHENVM IN CAMPIS RHINFELDIACIS, IN DEVEXO HIRCINIAE.

KALENDIS MART. ANNO M. DC. XXXVIII. CAESARIS EXERCITY FVSO, CONFOSSVS VVLNERIBVS,

PARTAE VICTORIAE SVPERSTES, MACTVS GLORIA,

OBIIT KVNIGSFELDAE IDIB. APRIL. ANNO AETATIS LIX.

FELIX CLARITATE LETHI, FELICIOR CLARITATE VITAE, MORTALITATIS EXVVIAS TOTVM PER ORBEM DIVIDENDAS

SVPREMA VOLVNTATE IN VRBE DILECTA PERPETVVM SERVARI VOLVIT.

EX DECRETO SENATVS POPVLIQVE GE-NEVENSIS

MARGARETA BETHVNIA MAXIMILIANI BETHVNII SVLLIACI DVCIS FILIA,

CON-

CONIVX TANTI MARITI FATA INTREPIDE SECVIA,

MENTEM INGENIO ASSECVTA
MANDATA INVICTO ANIMO EXECVTA.
DOMI MILITIAEQVE INFLVCTVS ET BELLA COMES,

POSVIT INFELIX AETERNVM AETERNI LVCTVS MONVMENTVM,

QVOD MANES CINERESQ. DIV TES-TETVR AMATOS.

Elle est écrite en lettres d'or sur du Marbre noir.

#### XXXVIII.

A la face du Boulevard S. Jean.

Viator

Munita licet satis sit si probe morata civitas,
Ipsique cives armati satis, si bene animati,
& ambo secura nimis si cura numi,
nis excubet:

Externa tamen haudquaquam vetat
Deus prasidia.

Eapropter

Senatus populusque Genevensis vnicâ semper in Deum siduciâ munimentum istud hanc ad diem desideratum

Collato are lapide cingere capit. Kal. Maj. A. D. M. DC. XLV.

Eique rei

monumentum hoc conlocari voluit.

J'ai voulu raporter cette Inscription faite par Monsieur Godesroy, parce qu'il y en a qui la trouvent de la beauté & de la force des Antiques. Il est pourtant certain que dans celles des anciens, on ne trouvera gueres de ces sortes d'Antitheses affectées, ou plûtôt de ces jeux de mots munita & morata, armati & animati, secura nimis & si cura numinis, munimentum & monumentum, quoi-que d'ailleurs elle soit très-belle.

#### XXXVIII.

Celle qui suit fut faite pour Monsieur Godefroy, & imprimée en maniere d'Epitaphe.

> IACOBI GOTHOFREDI IC. V. COS.

QVINTO SVPRA LX ÆTATIS
ANNO DEFVNCTI
EXVVIÆ HIC IACENT
VNAQVE IACENT

QVÆ

PATRIÆ, ECCLESIÆ, ORBI LITERATO PROXIME DESTINABAT

COMPLVRIA,

A VVLGIERRORIBVS,

AB OFFVCIIS NONNVLLORVM,
A PRÆPOSTERA DEMVM
QVORVNDAM AMBITIONE
VINDICATA.

D 0-

DOLENDAIACTVRA, SED NON IDEO LVGENDVS IPSE, QVI

CÆLESTI PATRIÆ REDDITVS, COELITYM ALBO ADSCRIPTVS DEI OPT. MAX. ADSPECTV PROPRIA NVNC FELICITATE FRVITVR:

QVAM

TOT INTER ANIMI MOERORES, CORPORIS LANGVORES, STVDIORVM LABORES, NEGOTIORVM MOLEM, SPEI PLENVS, FIDEI CERTVS, CHRISTI CHARITATE CIRCVMAMICTVS, ANIMO SEMPER PRÆCEPIT VIVVS, VIVVS ET IPSE SIBI

H. T. P. \*

Tumulum posuit.

Inscription en Lettre Gothique, trouvée dans la Chapelle du Cardinal d'Ostie, qui sert maintenant d'Auditoire de Philosophie.

SEPULTURA DOMINI PETRI DE MAGNIER CANONICI GEBENEN. QVI DOTAVIT CAPELLAM ISTAM SCI BLASII.

Monsieur Minutoli Professeur de la Langue Grecque, ayant depuis peu découvert & déchiffré cette inscription, m'a fait Tome II. Aaa

la grace de me la communiquer. C'étoit une Pierre mise sur le Tombeau d'un Chanoine de Geneve, nommé Pierre Magnier, qui avoit fait une Donation pour l'entretien de cette Chapelle, dédiée alors à S. Blaise. Sur la Porte qui passe du Temple de S. Pierre dans la même Chapelle du Cardinal d'Ostie, Monsieur Minutoli y a trouvé cette autre Inscription.

HIC 1ACET VĒDVS
IOHANNES PACLODI
ET DNVS ATMO NEPOS
PACLO DI HEIVS
QVORVM ANIME
REQVIESCANT IN PACE.
AMEN.

La ligne qui est tirée de NEPOS à HEIVS, fait voir qu'il faut lire Aymo Paclodi Nepos Heius, ou Eius: le Sculpteur ayant voulu corriger de cette maniere la transposition qu'il avoit faite.

Au bas de l'Escalier de la Tour de Saint Pierre, qui est à Bize, où est la grosse Cloche, on lit un mot gravé en lettres Gothiques sur une petite Porte, sous les deux clefs ordinaires mises en sautoir.

#### CARCER.

C'étoit un Cachot ou Prison Ecclesiastique bien voutée, dont la grille avance dans l'Eglise, par où les Prisonniers pouvoient entendre officier.

Il y a quelques autres Inscriptions modernes, qu'on trou-

vera imprimées dans le Citadin.

# INSCRIPTIONS ANTIQUES,

Trouvées à Geneve depuis celles recueillies par M. S P O N.

12 3 3 4 4 1.

Cette Inscription fut trouvée à Landecy à une lieuë de Geneve.

P. DECIVS. TROVCETEIVEPI. F.
VOLTIN. ESVNERTVS
C. MARCIO. CENSORINO

COS.

C'est un Monument érigé par Publius Decius Esunertus, sils de Trouceteivepus, de la Tribu Voltiniène, en l'honneur de Caius Marcius Censorinus Consul. Ce Consul est de l'année 746. de la fondation de Rome, 8. ans avant l'Ere Chrêtienne. Le surnom Esunertus de Decius, de même que le nom de son Pere, seroient croire que c'étoit un Allobroge ou Gaulois, devenu Citoyen Romain. Landecy, où l'Inscription a été trouvée, peut signifier Terre de Decius. Entre ce Village & Colonges, qui n'en est qu'à la portée du Canon, il se voit quelques vestiges d'Antiquitez; on y trouva une belle Medaille d'or de Philippe, Pere d'Alexandre le Grand. Les noms de Colonges & de Cologny peuvent venir de Colonia, à cause des Terres qu'on y avoit assignées aux Soldats Veterans.

qui étoient plus dispersez dans les autres endroits du Territoire, où ils se trouvoient mêlez avec les Naturels du Païs, qui ne furent point expulsez par les Romains.

#### Î I.

Inscription déterrée à Geneve dans les fondemens du Cloître, en 1722.

> > Et sur l'autre côté de la même Pierre.

#### I. . . . M.

ARCVM CVM SVIS ORNAMENTIS.

T. VIPIVS CELSI LIB. VERECVNDVS.

L'Inscription étoit double, afin qu'on la pût lire des deux côtez, en passant sous l'Arc. Il ne manque à la seconde qu'une seule lettre, suppléée par la premiere; qui malgré la beauté de ses caractères a été la moins respectée du Tems. On lisoit donc ainsi: Iovi Optimo Maximo Arcum cum suis Ornamentis Titus Vipius Celsi Libertus Verecundus (sub.) dédicat. C'est-à-dire, Titus Vipius Verecundus, Affranchi de Titus Vipius Celsus, dédie cet Arc & ses Ornemens à Jupiter, très Bon & très Grand. Les Arcs, dédiez aux Dieux, sont beaucoup plus rares, que ceux qui l'étoient aux Empereurs.

#### I II.

Dans la Muraille d'une des Tours de la Maison de Messieurs Turrettin du côté de la Treille.

BLANDIO C. f.
VOL. LATINO. 7. LEg.
I. ITAL. 7. LEG. II. AVG. 7. LEg.
VIII. HISPAN. 7. LEG. XX.
. ONIS DONA.

... Blandio C. F. Voltinià Latino Centurioni Legionis I. Italica, Centurioni Legionis II. Auguste, Centurioni Legionis IX. Hispaniensis, Centurioni Legionis Vicesima, .... Donis Donato ...

#### C'est - à - dire,

A. Blandius Latinus fils de Caius, de la Tribu Voltinienne, qui a servi en qualité de Centurion dans la Legion Ire. Italique, dans la Legion I Ie. Auguste, dans la Legion IXe. Hispanique, & dans la Legion XXe. lequel a remporté des prix à la guerre.

Ces prix qu'on appelloit dona par excellence, comme il paroit par d'autres Inscriptions, étoient, une Couronne, une Pique, un Haussecol, un Etendart &c. que les Generaux donnoient à ceux qui s'étoient distinguez par quelque belle action, faite à la guerre: Tite-Live, parlant de Crispinus qui s'étoit distingué en pareil cas, dit, Donis Donatus.

Aaa 3

#### IV.

Fragment d'Inscription trouvé dans les fondemens d'une vieille Maison aux Ruës-Basses.

# ALERIO KANI OLKANO FILI

C'est sans doute un Monument érigé en la memoire d'un Valerius par ses Enfans. La Famille Valeria étoit fort nombreuse dans ce Pais, & aux environs.

#### V.

Celle-ci a été citée par Gruter à la page 853., elle étoit en se tems au Château de S. Gervais, & à present elle est enchassée dans la Muraille de la septieme Classe au College.

# SEX. VCCIO SECVNDO ALBVS FRATER

De suo dedicat.

D. S. D.

Cest-a-dire,

Sextus Vccius Albus dédie à ses propres dépens ce Monument en l'honneur de Sextus Vccius Secundus son Frere.

#### VI.

A la Maison de Ville sur un Pied-d'Estal. Elle sut trouvée en l'année 1700.

D. M.

# PALLADIO

# POLITICE SOCERA F. C.† GENERO PIENTISSIMO

† Faciendum curavit.

C'est un Monument dédié aux Dieux Manes de Palladius, par Politice sa Belle-mere.

#### VII.

Celle-ci fut trouvée en 1711., elle est à present dans la Muraille de la Cour de la Maison de Ville.

# C. SEGELLIO TERRENO

H E R. \*

\* Heredes.

# EXTESTAMENTO

A Caius Segellius Terrenus ses Heritiers par Testament.

#### VIII.

Inscription déterrée à Geneve, dans les fondemens du Cloître; au mois d'Avril 1722.

GAR S MRCIANOP
TMOIVVEN EPENTS
SMOFFCIONERCON
VICANOSSVOS FVNC
TOAEDLHVNC MHI
INQVENMCA MNVS AB
TVLT CONVCENCAR\*\*
TPARENTBVSINFELGSSI
MS POST CETEROS VNI
CHVMATSMRAGIVGAM
TSSMOEMENTSSMO

G. Aros. Marciano optimo juveni & pientissimo, officio inter convicanos suos functo, Ædil. Hunc mihi iniquè inimica manus abtulit conjugem carum & parentibus infelicissimis unicum natum. Atismara conjugi amantissimo & merentissimo. Cest

# C'est-à-dire, to rectività acommone.

Atismara consacre ce Monument à la memoire de Gaius Arosius Marcianus, son très digne Epoux & Amant, jeune homme très vertueux & très pieux, s'étant acquitté de son devoir envers ses Compatriotes, lors-qu'il exerçoit la charge d'Edile. Une main ennemie m'a injustement enlevé ce cher Epoux, & à ses Parens désolez, le seul fils qui leur restoit. l'entens par GARoS, selon l'usage ordinaire, le prénom & le nom du défunt. On écrivoit indifferemment Gaius ou Caius, comme l'observe l'Auteur du Traité des Noms, que l'on met parmi les Oeuvres de Valere Maxime. Arosius est le nom de la Famille, on l'abregeoit souvent dans l'Ecriture, comme il paroit, fans aller plus loin, par la XXII. des Inscriptions Antiques de Geneve, dans l'Histoire de M. Spon. LAVRRESPECTO IVVENIERVDITO &c. c'està-dire, Lucio Aurelio Respecto. Mais le surnom, qui du tems de la Republique Romaine, distinguoit les diverses Branches d'une même Famille, & qui, sous les Empereurs, devint pour l'ordinaire le nom propre de la personne, s'écrivoit tout du long, comme ici, Marciano. On trouve sur deux Inscriptions de Geneve, MIVLMARCIANVS; & l'un des deux, si ce n'est pas le même, y avoit fait bâtir un Sepulchre pour lui & pour ses descendans. Mais ils étoient de la Famille Julia, & par consequent, ils n'auroient rien de commun avec le Marcien de nôtre Inscription, excepté le surnom, à moins qu'on ne voulut dire, ou plûtôt deviner, qu'étant originairement de cette Famille, lui ou quelcun de ses Ancêtres seroit entré par adoption dans la Famille Arosia, & en auroit pris le nom, en retenant son surnom Marcianus, comme cela se pratiquoit.

Il avoit exercé la charge d'Edile inter convicanos suos, terme relatif, qui signifie les habitans de la Ville & du Territoire, tous soumis à la même Jurisdiction, ou bien les habitans de son Quartier & de son département. La Ville étoit apparente II.

paremment divisée en divers Quartiers, que l'on nommoit Vicos, & les Habitans Vicanos. Les Colonies Romaines se gouvernoient sur le modelle de Rome; & l'Edile avoit inspection sur les Denrées, les Ventes, les Poids & les Mesures, aussi-bien que sur les Bâtimens & les lieux publics. Il marchoit, de même que les autres Magistrats, précedé de quelques Huissiers, qui portoient les Faisceaux, & il n'est pas besoin d'avertir que c'étoit seulement dans l'étendue du Territoire. Au reste, l'Inscription a ceci de particulier, qu'elle est la seule qui fasse mention de l'Edile de Geneve, car ce terme doit se raporter au lieu où le Monument sut dressé. Une autre Inscription, qui est à la Grand-Rue, parle d'un Edile nommé Pline, mais il l'étoit dans la Colonie Equestre,

qui certainement est Nion.

Il paroit que nôtre Marcien, à qui son Epouse sit saire ce Monument, avoit été tué à la guerre, ou dans quelque rencontre particuliere; Hunc mihi inique inimica manus abtulit conjugem carum. Il est vrai que la main ennemie dont on se plaint, pourroit s'expliquer plus géneralement de la Parque, qui se seroit trop hâtée à trancher le fil de ses jours. Les Payens se donnoient la liberté d'accuser leurs Dieux d'injustice; témoin cet homme, qui dans une autre Inscription de cette Ville, après avoir traversé les Monts avec bien de la peine, pour ne trouver ici que la mort, blâme le Dieu de la Medecine de lui avoir manqué de parole. Mais le premier sens est plus naturel, & cette main ennemie, à l'entendre de la Parque, seroit d'un style trop recherché pour une Epitaphe qui est assez naive. On ne sait point en quel tems elle sut faite, peut - être n'est-elle que du 3°. ou du 4°. Siecle. Rien n'empêche pourtant qu'elle ne soit d'un Payen. Le Christianisme ne fut annoncé à Geneve, que sous Denys & Paracodès, Evêques de Vienne, qui vivoient vers le milieu du 4°. Siecle. Je sai bien que l'opinion commune les fait beaucoup plus anciens; mais le tems que j'ai marqué, se justifie par les Monumens les plus authentiques, qui sont les souscriptions des Conciles.

#### IX.

Inscription trouvée dans le Cimetiere de S. Victor.

HIC REQVIESCIT
IN PACE BONE ME
MORIE AEGIOLDVS
PREPOSITVS ET PRES
BITER QVI OBIIT
X...L. OCTIMBRIS
QVI REQVIESCAT
IN PACE AMEN.

C'est le Monument d'un Egioldus, Prévôt, apparemment du Chapitre.

# DISSERTATIONS

DE

# MR. FIRMIN ABAUZIT,

Bibliothecaire de la Republique de GENEVE,

Sur quelques Inscriptions Anciennes, dont il est parlé ci-devant.

I.

# VĪANI GENAVENSES SEU

# GENEVA SEXTANORUM COLONIA.

E Xtat etiamnum Genevæ, in ipso Curiæ aditu vestibuloque, Inscriptio vetus, quæ sic se habet.

L. IVL. P. F. VOL. BROCC-IVS VAL.
BASSVS PR&F. FABR. BIS TRIB.
MIL. LEG. VIII. AVG IIVIR. IVR. D.
IIIVIR LOC. P. P. AVGVR. PONTIF. IIVIR
FLAMEN IN COL. EQVESTRE VIANIS
GENAVENSIBVS LACVVS DAT.

Recentior quidem Augusto propter Legionem sui Nominis, si non coæva, videtur; ejus tamen est Styli, qualis ab ipso Augusto ad Antoninos usque suit. Huc etiam facit Tribus Valtis

Voltinia mentio, quam sibi Brocchus honori ducit, quum Romana Civitas in pretio adhuc esset, necdum, Antonini Caracallæ Lege, omnes qui Imperio parebant, modò Ingenui, pro Civibus haberentur.

Verum agitur de VIANIS GENAVENSIBVS. Quinam fuerint, frustrà quæsivit Sponius; nec verò spes omnis deposita Viris Eruditis.

Alius igitur Vianorum nescio quam Gentem suspicatur, fortasse olim in Agro Genavense, quorum apud Antiquos nec vola nec vestigium, aliquid saltem nominis remanserit in Eviano Oppidulo ad Ripam Lacus Lemani. Id loci tamen, ne plura dicam, Latinis auribus Aquianum sonat, quod nomen habet in Instrumento veteri, sine dubio ab Aquis salubribus.

Alius Vianos existimat quasi Viennenses sive Provincia Viennensis, ad discrimen Genabensium Celticorum. Sed Vianos pro Viennensibus Nemo tum dixerit, ne deinceps quidem cum serpens quaquaversum Barbaries faciem Orbis Romani deturparet.

Alius denique volebat, vel invità Scripturà, legere Juranis, à Jura vicino Monte: scilicet in morbo desperato extrema quævis tentari solent, quanquam ne sic quidem sanatur, quin potiùs jugulatur æger. Mitto etiam celeberrimum aliàs \* Scriptorem Historiæ Sapaudicæ referentem v T A N Is, quippe \* Guiche-

quos ipse vidit lapides, interdum festinans exscripsit. Perin-non, Hist. de constant suæ nomini literæ, ac si depictæ radiis Solaribus.

Quid verò tandem? VIANI, opinor, sunt SEXTANI, †Gruteri brevi quâdam scribendi ratione, sed Marmorariis perquam Thes. Insc. familiari, qui, dum labori parcerent in durissimo lapide, sicut 2, pag. Librarii vel in Chartâ facili, notis Numerorum seu compendiis utebantur. † Ita vīvir, vīvir Alis, magisque con- n.3., pagtracta voce, VIR, VIRALIS, HHIHRALICIVS, Sexvir, pag. 436. Sexviralis, Sexviralicius IIIVIVM, Trivium, XIM, undebretti Infcim, IIIIIINA, Sextana, aliaque passim exempla. Et hæc cript. pag: ipla nunc ob oculos Inscriptio, singulis penè yerbis, novam 432. 566, Bbb

aliquam decurtandi vel contrahendi rationem exhibet, nequid mirum videatur aut alienum sub personatis hisce VIANIs suo etiam modo latére Sextanos.

Nec vana est suspicio sacti compendii, quum in fine Versus Scalptor jam angustus urgeretur spatiumque deesset sextans integris seu totidem literis: imò supra voculam, exeso licet paulisper marmore, vestigium sit aliquod impositæ lineolæ, indicium rursus brevioris Scripturæ. Qui sanè ductus, ut Styli solet esse levioris, plus etiam detrimenti ab annis acceperit. Attamen cum aliquando non ita visum sugeret, hinc sactum puto de hâc Scriptione, ut Historicus de quo suprà, qui tum viderat recens erutam, legerit vTans; neque obrepserit absonum adeò vocabulum, nisi lineola hæc transversa in vīans, unà cum Jota supposito, speciem quandam literæ T referre videretur.

Sextani autem fuerunt Milites Sextæ Legionis, crebrâ solennique appellatione, sicut Primani, Secundani, Tertiani &c. apud Livium, Melam, Plinium, Tacitum aliosque ab Augusti ævo Scriptores, etiam in Nummis & Lapidibus.

Sed Quid Sextanis cum Genavensibus? Aut Quî factum ut in unum quasi corpus, pariter ac nomen, coalescant demum Sextani Genavenses? Res est in promptu, etsi petenda paulo altius.

Jam inde à primis Imperii cunabulis, id perpetui moris erat, in Provincias bello partas Colonos deducere. Eo primum Consilio, ut Civibus egenis aut Militia sessis Roma mater, hâc Sarcina gravi, levaretur. Qui cum manuarias artes plerique spernerent, cautum in otiosa ac inopi Plebecula, ne sollicitari ad res novas posset. Idcircò latæ tot Leges Agrariæ, quibus hæc Sentina Civitatis exhauriretur; neve revocaret amor Patriæ, non modò sedes & rura dabantur, etiam illic Urbis Principis imago quæpiam, & qualia quotve Munia Romæ essent, talia propè totidemque in parvis hisce Simulacris adumbrata. Cujus olim administrationis formam in hâc Geneva, ipsum etiam Coloniae nomen, vetusta Monu-

menta servant, partim exhibenda suis locis, ut occasio se dabit.

Atque frequenti adeò res usu invaluit, ut Coloniis impletæ Gentes, quasi vinculis constrictæ tenerentur, nequid movere possent spe recuperandæ libertatis. Contrà, quibus Ager in alieno datus esset, id oneris incumberet, aut tueri partes Donantium, aut expelli demùm si & illi pellantur. Quo in genere laudat Tullius Majorum diligentiam, \* qui \* Orat. 2 Colonias sic idoneis in locis contra suspicionem periculi colloca- Agrar. runt, non tam oppida quam propugnacula Imperii. Opportunum verò suit, experto jam Cæsare, † extremum Oppidum † Com-Allobrogum proximumque Helvetiorum finibus Geneva, Claus- BelloGall, trum Provinciæ, quà Rhodanus exit genitore Lemano, paratum contrà finitimos Præsidium, à quibus, maximè scilicet Helvetiis, ne pax quidem poterat nisi suspecta sperari.

Quin & ipse convertendus erat ad mitiora studia moresque inquietus dudum novisque rebus, ut audiebat, infidelis Allobrox ‡, positus in ipso aditu Galliarum, juxta geminas Al- ‡Horat. pium fores Graias atque Penninas. Id quò promptius veniret, ut cum Tacito loquar, mutato tantum nomine, Colonia Genevam valida Veteranorum manu deducitur in agros captivos, subsidium adversus Rebelles & imbuendis Sociis ad officia Legum 1.

Milites igitur Legionis Sextæ, expletis stipendiis, huc ad- c. 32. scripti, VIANIS GENAVENSIBUS nomen indidere, quale Coloniis Militaribus, à Legione simul & Loco, sactum est, etsi nullo ferè in aliis Provinciis exemplo, præterquam in hâc ipsâ, cujus erat Geneva, Narbonensi. Idque appellationis genus, unde etiam de Conditore nostro judicium ferri queat, in eis tantum Coloniis obtinuit, quas Augustus, vel primus deduxit, vel Emeritorum accessione auxit sive renovavit. Sic apud Melam & Plinium, Colonia Narbo Decumanorum \*\*, \*\* Mela scilicet è Decumanis aucta, dicta etiam Julia Paterna in ho- L. 2. c. 5. norem Julii Patris, Colonia Arelate Sextanorum, pariter Julia c.4. Paterna; Forum Julii Octavanorum, Augusti Navale; Arausio

4 Annal. Lib. XII.

Secun-

Secundanorum; Baterra Septumanorum. Etiam memorant Nummi Veteres, \* Augusti, COL. IVLIA OCTAVIANORVM; \* Goltzii Tiberii, COL. NARBO MART. DECVMANOR. Thef. p. 240.241. Saris, COL. ARELATE SEXTAN. Neronis, COL. ARAV-327. † Gruter. SIO SECVNDANOR. Unde ipsi Coloni dicuntur in Lapidibus, † Sextani Arelatenses, Septimani Baterrenses, Decuma-Th. Infer. 6., p. 266. ni Narbonenses; derivando in Sobolem nomine, quod ostendit Inscriptio ævi ad summum Antoniniani, n. 7. , P. 27.2. n. 10.

Ibid. Pag. 257. n. 6.1

† De Bell.

# DIVAE FAVSTINAE

A V G.

#### SEXTANI

#### ARELATENSES

Nec, si Sextanus est propriè Miles, idcircò Sextani Genavenses, quos nunc respicit Brocchus, suére Milites, nedum illi

ipsi Veterani qui deducti pridem. Sexta Legio plures Colonias, ut Ruscinonem addam, in

Galliis peperit. Ubi nempe meruerat olim, fructum laborum indidem cepit, armisque in ligones versis eos agros coluit, quibus diu gravis & molesta priùs. Quippe toto novennio Julium Cæsarem, ad Bellum Gallicum, ducem sequuta est 1. VIII. c. 1. Quem aliquando Genevæ sua Castra, etiam stativa 1, habuisse constat, tum ex ipsius Commentariis, ut jam notum est,

I. c. 2. & tum ex Lucano, sed sensu minus obvio. ---- Sparsas per Gallica rura Cohortes c. 3.

Evocat, & Romam motis petit undique signis; Pharf. L.I. Deseruére cavo Tentoria fixa Lemano. vers. 396.

Loquitur Poëta, an Historicus quo nomine meliùs audit, de Cohortibus in Pompeium evocandis, cisdemque apud Genevam locatis hactenus in præsidio. Quæ sanè Cohortes, quum ad Pedestres Copias pertineant, Vulgo non benè trahuntur ad Coloniam Equestrem Nividunum \*\*, dictam ab Equitum

\*\* Hodie Nion. Nam in

Antonini & in Tabula Theodosiana, Colonia Equestris ponitur ad Lacum Lemanum inter Genavam & Losannam. Et in veteri Notitia Civitat. Galliæ legitur, Civitas Equestrium Novicinum.

Turmis eò deductis, imò nondum deductis, nec verò ante Cæsaris obitum. Ansam errori dedit Lapis Genevensis, qui Juliam Equestrem nuncupat; sed ab Augusto demum Conditore in Patris memoriam, uti pluribus aliis Coloniis, inditum est nomen. Neque enim Julius Terram Helvetiorum, magnus etsi Gentis apud Æduos debellator, ingressus est unquam, neque in Provinciam aut ditionem Populi Romani redegit. Qui nimirum satis habuit, modò ipsos propriis in finibus contineret, \* rescisso ad Genevam Ponte munitâque Rhodani sinistrorsum vel citeriore ripa, à Lacu Lemano, quà in flumen Rhodanum influit, ad Montem Juram, per Millia passum decem novem t, ut ipse ait. Quò pertinent etiam Appiani verba de Cæsare, Muro communivit Rhodani ripam per stadia centum & quinquaginta 1, sive Milliaria 18 3., quot reverâ sunt propter sinuosum amnem ab hâc Genevâ, ubi Lemanus desinit, ad fauces usque Juranas, quà patet aditus ad Sequanos; hodie le Pas de la Cluse: ut frustrà D. Vossius aliique numeros Cæsaris, quasi decem vel novem scripsisset, sollicitare videantur.

Nec verò tam grandis hæc operis munitio suo statim præsidio nudata est, ex quo semel Helvetios, quà navibus junctis, quà vadis Rhodani 1, huc perrumpere conatos, Idem aditu & consilio dejecit. Quippe motus opportunitate Loci, huîc postea tutelæ T. Labienum Legatum præsecit \*\*. Isthîc igitur Romani, dum metus ingrueret, in procinctu versari sub pellibus, quæ sunt illa Tentoria Lucani; vel subinde in Oppido nostro recreari, si & hostis quiesceret: ut etiam Poëtæ sensus satis in tuto sit, nequis iterum Coloniam Equestrem caussetur. Atque rem ita intellexit Julius Celsus # dum Labienum dicit à Cæsare missum ad Gebennam ad munitiones quas fecerat.

Jam redeo ad Legionem Sextam. Evocata quidem contra Pompeium, Solitis tamen Stativis post Belli Civilis finem reddita videtur. Hinc forte longa repetitaque statione, 11 Sexta 11 In Au-Gallicana Vopisco nuncupatur. Quin & in ipsâ Sapaudiâ Tome II. Ccc

\* Diff. de M. Butini. D. en Medecine. † Bell. Gall. L. I.

T DIETEL-XIGEN OOK weel Po-Savor Egi TOTALLOV ès enator H) TEVTYnovra ga-0185 Ma-Alga. In Fragment. Fulvii Ursini, c.13. 1 Bell. Gall. L. r. C. 2.

\*\* Ibid. L. I. c.3.

tt De Vitâ Cæsaris.

# Guiche-Tom I. p. 32. 33.

aliquando fuisse, saltem Tribunos, perhibent vetusti lapides ibidem eruti \*. L. MARTIVS TAVRINVS TRIB. MIL. R. deSavoye, VI. VICTOR. VIVOS SIBI. Id cst, Tribunus Militum Romanorum [Legionis] Sexta Victoria vivus sibi [fecit]. Alius item Sapaudieus Lapis. T. POMPEIO T. F. FABIA ALBINO TRIBVNO MIL. LEG. VICTR. Sexta nimirum Legio Victricis aut Victoria cognomine insignata fuit, quod Augusto demun imperante adepta videtur; duplex enim simul suit Legio Sexta, altera Victrix, altera Ferraia.

Sed Quid foras spatiamur? Ecce Domi ab omni memorià nobile in primis monumentum elegantioris literæ; tantæ etiam molis, ut ne suspicio quidem sit huc delati aliunde Saxi. vat. Antiq. Quod abhinc annis ampliùs CLXX. vidit Genevæ descripsitque

P. 93 94 Simeonius; manet adhuc insertum Muro Veteri †.

T. IVL. T. F. CORN. VALERIANO PATRONO COLON. IIVIR. AER. IIIVIR. LOCOR. P. PERSEQUENDOR. TRIB. MILIT. LEG. VI. VICTR. PRAEF. FABRV. FLAM. AVG. PONTIFICI

IVLIA T. F. VERA PATRI OPTIMO.

Hoc est, Tito Julio Valeriano, Titi Filio, Cornelia Tribu, Patrono Colonia, Duumviro Erarii, Triumviro Locorum Publicorum persequendorum, Tribuno Militum Legionis Sexta Vietricis, Prafecto Fabrûm, Flamini Augustali, Pontifici, in hâc Urbe sepulto, cui parentat Julia Vera Titi Filia Patri Optimo. Nempe, Qui fuerat Tribunus Legionis Sexta Victricis, Idem simul Patronus Colonia, scilicet hujus Sextanorum 1.1. c. 45. in qua desunctus est, Julius Valerianus, bono Nomine atque Omine; unde ab illo deductam fortasse Quis suspicetur. ‡ Quipnot in Ta- pe moris erat, ut qui Coloniam deduceret, Patronus esset Liv.c.53. Colonorum, talibusque initiis, quæ suit ævi superstitio, præeffent

T Cicero Vide &

essent homines faustis Nominibus, qualia Salvius, Statorius, Valerius seu Valerianus, unde captaretur velut augurium aliquod salvæ, stantis valentisque in posterum rei. insuper ratio nostrum Valerianum respiciebat, ortu Allobrogem, Civitate licet Romanum. Quo certè Authore vel suafore Colonia ejusmodi fuerit, non pulsis, ut sæpè fiebat, veteribus Incolis; quâ de re postea dicetur.

Interea velim observes tres illos jam nobis obvios, exiguo licet in hoc Angulo & in hâc Monumentorum penuriâ, tot nimirum Tribunos Legionis Sexta ejusdemque Victricis. Quod si non casu factum est, utique frequentia aliqua Sextanorum.

Nequè adeò hîc anxie quæsitum,

Conferet exsanguis quò se post bella Senectus? Qua sedes erit Emeritis? Qua rura dabuntur Qua noster Veteranus aret? Qua Mænia fessis?

Lucan. L. I. vers. 345.

Ecc' illum Agrum, hæc ipsa Tecta jam veteris hospitii. Neque est cur aliò procul Coloni mittantur; ne scilicet idem eveniat ac Veteranis, \* Tarentum & Antium adscriptis quidem, sed sine effectu, dilapsis pluribus in Provincias, in qui- L.14.c.27. bus stipendia expleverant, notante Tacito. † Quippe & Provinciales, inquit, sueto Militum contubernio gaudebant, plerique necessitudinibus & propinquitatibus mixti; & Militibus vetustate stipendiorum, nota & familiaria Castra in modum Penatium diligebantur.

Ccc 2

\* Tacit. + Histor.

: 20%

#### ming to have being strick I like

## GENEVENSES PROVINCIALES.

Pportune jam veniunt Genevenses Provinciales, prout ipsi se se vocant in Epigraphe singulari, quæ vix è ruderibus in lucem prodierat, cum periit rursus, nescio quo faro, dolenda certè jactura. Sed vicem implebit Antiquitatis deperditæ reparator Gruterus \*, cujus ævo adhuc extabat 477. n. 4. apud Officinam Monetalem.

> C. VALERIOT. F. A. N. TR. MIL. LEG. II. PATRONO OPTVMO GENEVENS. PROVINCIA. B. M. P. VIXIT ANN. LX. M. II. DIES XVII.

Id est, Caio Valerio, Titi Filio, Auli Nepoti, Tribuno Militum Legionis Secunda, Patrono Optumo, GENEVENSes PROVINCIAles Bene Merito posnerunt, &c. Sic enim legendæ sunt illæ Voces, Genevenses Provinciales, à Marmorario decurtatæ; quod nuper, ut audio, etiam monebant Viri Eruditissimi, etsi propriam causam non dixerunt hujusce appellationis.

Profectò, ne sit Genevensis Provincia, primum obstat natura sermonis hujus omnium simplicissimi, qui non immutat ordinem Verborum; sed esset Provincia Genevensis. Quod fiquis vanum & futile censeat, ego lubens accedam; quippe docebit, spero, quare in istis Monumentis Verbum, Provincia, semper præponitur Nomini proprio. Faciat experimen-

tum

tum ope solius Indicis Gruteriani. At certè, quod rem ipsam spectat, si quarit Provinciam Genevensem, dicam etiam liberè, Is in Orbe Romano peregrinari videtur. Perlustra, Quæso, varias, Imperii divisiones, Notitias, Breviaria; Nusquam Geneva Caput Provinciæ, Nusquam Provincia Genevensis. Nec modò Scriptores silent, sed & constanti voce negant. Primum apud illos Provincia Narbonensis, cujus Geneva fuit. Dein factà Galliarum in Septendecim minores Provincias divisione, tandiu manente quandiu Romanum Imperium stetit; Provincia Viennensis venit, & sub Viennensis semper Geneva, in regimine, cum Politico, tum Ecclesiastico. Instar omnium nobis erit Notitia Provinciarum & Civitatum Galliæ. Sic habet; \* Provincia Viennensis; Civitates numero XIII., I. Metropolis Civitas Viennensium; 2. Civitas Gena- Concil. vensium & quæ sequuntur.

Provinciæ itaque, ex usu constanti, nonnisi magnæ regiones; Singulis ideò Proconsul aut Præses, Vir primariæ omninò dignitatis. Magis etiam verisimile est suo Patrono C. Valerio Genevenses Provinciales hîc parentari, quod de totâ. Provincià vix credi potest. Neque enim universa Provincia, quantum memini, sed Coloniæ singulæ, aut Civitates ut plurimum, teste Dionysio Halicarnassensi †, Patronos habere solebant, quorum scilicet operâ, siquid Romæ curandum esset, utebantur; ad quos etiam, si dissensio foret veteres inter & novos Colonos, sapenumero Senatus causam omnem deferebat 1.

Quonam verò tandem loco nobis erunt Genevenses Pro- sylla. vinciales? Quandoquidem tali distinctos cognomine se volunt, ad alios proculdubio respiciunt Colonos, jam positis ædificiis fixisque Laribus pariter Genevenses. Alioqui causæ nihil esset, cur hîc Genevæ, in Patrio solo, priores illi hoc fibi Provincialium nomen induerent; quod nomen, fi verti vitio non debet, profectò minùs est honorificum. Quam primum igitur, à deductà Colonia, Sextani Genavenses audiunt, tum etiam discriminis causa, Genevenses Provinciales, hoc est,

\* Initio Tom. I. Gall. Sirmundi.

Ccc 3

52. & ali-

† Hift. L. 2. c. 81. I Vita C. Calig. c. 13. 1 Gruter. \*\* Annal.
L. XI. c.
24. Vide
& Grut. Fabretti Emend. Hift. L. 2. c. 48.

veteres incolæ, vel ex ipså Provincià oriundi, vel quibus saltem domicilium hic loci jam erat. Quippe Miles & Provincialis ad sese mutuò referuntur, ideò sapiùs conjuncta voces. \*L.X.Ep. Sic Plinius Trajano, \* Praiimus, inquit, & Commilitonibus 52. & aii-bipassim. jusjurandum more solenni prastantibus, & Provincialibus, qui eadem certarunt pietate, jurantibus. Ubi Commilitones Plinii sunt Legionum Milites Præsidiarii, Provinciales verò ipsi Nicomedienses cæterique Bithyni. Pariter Tacitus †; Provinciales sueto Militum contubernio gaudebant. Suetonio I Caligula dicitur exoptatissimus Princeps maxima parti Provincialium ac Militum. In Ancyrano Marmore gloriatur Augustus se à Inscr. pag. PROVINCIALIBVS agros emisse quos adsignaverat Coloniis MILITVM 1. Item Claudius Imperator apud Tacitum \*\*; Specie deductarum per Orbem Terra Legionum, additis Provincialium validissimis fesso Imperio subventum est. Et Injer. p. excenta id genus loca; adeò sibi mutuam præstant & lucem & opem Sextani Genevenses & Genevenses Provinciales. Illi Grut. p.2. quidem priùs Sextani nomine quam Genavenses, propterea Sulp. Sev. Sextani Genavenses ab ipso loco cognomen habent, ut in aliis Coloniis, Sextani Arelatenses, Septimani Baterrenses, Decumani Narbonenses. Hi verò nomine Genevenses, antequàm Provinciales dicti, vice versa Genevenses cognomine Provinciales nuncupantur. Quod, uti rationem habet, vel insuetis auribus consonaret. Aliud enim in sensu habent Provinciales Genevenses, aliud Genevenses Provinciales. Illi distinguuntur tantum à cæteris in genere Provincialibus, qui sunt, verbi gratià, Viennæ. Nostri verò distinguuntur speciatim à cœteris vel etiam Genevensibus, tanquam Indigenæ ab Advenis.

Ergò, quod infigni hoc Monumento liquet, utcunque commoda Sextanorum à fortunis Genavensium Provincialium sors ipsa diviserit, eâ tamen suit animi moderatione & æquitate, Quisquis huc Romanos Colonos invexit, ut non alteros dimovisse sed utrosque constituisse videatur. Niss fortè Nonnullis, qui nondum benè animati in Rempublicam crederentur,

Abstulerit Patrias Pertica tristis opes.

Et verò, quod ait Siculus Flaccus \*, non omnibus personis vic- \*Lib. de Condition. tis ablati sunt agri; nam quorumdam dignitas, aut gratia, Agr. p. 16. aut amicitia Victorem Ducem movit, ut eis concederet agros Goës, sus. Imò de suis Coloniis Augustus, fortean hujus Author, certè plerarumque in Gallia Narbonensi, sic loquitur in Marmore Ancyrano. † Quod pro agris Provincialibus solvi, id pri- † Gruter. mus & solus omnium qui deduxerunt Colonias Militum in Pro- p. 231. & vinciis, ad memoriam atatis mea feci. Quo etiam respicit in Aniq. Hyginus; † Multis Locis Conditores universum locum coëme- D. Chisrunt; multis male meritos funderum possessione privaverunt, ubi tamen concessum est aliquid gratia. Maximè verò sese Nos- ‡ Lib. de tri commendant, qui nullo tum belli jure pellendi essent. Pa- Limit. cati pridem Romanis; quin & aliquando Socii, quum Helve- p. 195. tius in armis ad Portas erat, 1 neque persuasi neque vi coacti ut per suum Oppidum ire paterentur. Etiam adjutores postea, 1 Casi de quum adversus eundem cæterosque penè omnes rebellantes L.1. c.2. Gallos \*\*, crebris ad Rhodanum dispositis Prasidiis, magna cum curà & diligentià suos Fines rursus tuentur. Romani vicissim L. VII. cum illis in hac Agraria lite benè agere, non in fortunas eorum irrumpere, non audiri voces

---- Hac mea sunt, Veteres migrate Coloni. Neque ex adverso querelæ, quales illæ Mantuanorum & Cre-vers. 4.

monensium cum vitæ periculo.

Impius hac tam culta novalia Miles habebit?

Vel si habuit, magnam enim partem vix ambigitur, pensatum est alicunde, quò daretur mercaturis faciendis, sin minus agris colendis, honestè rem quærere patriisque frui commodis.

Nec parum Clientes suos ac Conterraneos adjuvit consilio vel authoritate Caius noster Valerius, qui Primordiis hisce aut adfuit, aut quamproximus, non uno indicio, videtur. Tum fanè Genavensibus indigenis, si aliàs unquàm, Patrono sibi suo ac defensore opus erat, in hoc, inquam, rei agrariæ tumultu, penè latrocinio, quum fortunæ omnium in ipsum discrimen, quò vocabantur, venirent. Haud ignarus mali, vix alius aptior erat miseris succurrere; Civitate quidem Romanus,

Ed. Goës.

Bell. Gall.

\*\* Ibid.

Ibid. Ecl. 1. verf.71; ex inclytà tamen in hoc Tractu Gente, variis Titulis nobilitatâ, quæ & Vico proximo hodieque dicto Valerii fortasse nomen fecit. Agnatus fuit seu Gentilis, de quo jam dixi, Julius Valerianus, alter, sed Colonia sive Sextanorum, Patronus; cujus, propter aliquam adoptionem in Gentem Juliam, hinc est de more nomen Julii cum Valeriani cognomento. Ut ut sit, ad illum redeo, quem nunc lugent amissum Genevenses; quem certè dum honorant publico sunere, memoriam simul beneficiorum hoc Monumento consignant, an altiùs mentibus insculpunt. Quod incolumes ab hâc procellâ Sextanorum, quod Patriæ redditos jam portus delectaret; sive afflictis tempestate rebus quod Præsidii, vel emergentibus quod Adjumenti fuit; acceptum Patrono Optumo bene merenti, fi non id omne, quadantenùs saltem referre volunt; brevi quidem neque fucato in ostentationem Titulo, ita & antiquioris Styli, sieut Ævi; quod ex aliqua notatione temporis mox elicietur.

Etsi verò Populis victis concessum aliquando, ut, si vellent, numero Colonorum adscriberentur, vix quicquam tale suspicari de Nostris licet; quippe quod Provinciales sese dicunt, eo ipso à cœtu Sextanorum sive corpore Civitatis secreti omninò videntur. Itaque locum habuerit dictum Hygini †. Quos Dominus in possessionibus suis manere passus est, eorum conditionem mutasse non videtur. Nam neque Cives Colonia accedere jussit. Scilicet propriis ipsorum legibus atque institutis, uti cateros Allobroges, reliquit; quum aliàs Coloni Romano Ture uterentur.

+ Lib. de Limitibus constituend. p. 208. Edit. Goës.

> Neque tamen diu mansit quicquid discriminis hoc erat, discordiis aptum Litibusque, quibus Patroni sæpiùs, ipsi etiam rerum Domini, fatigarentur. Et verò, cur ita credam, hæc demum impellit ratio. Nempe Julius Vindex, concitatis in Neronem, quod exactionibus exhaurirentur, Galliis, Imperium Galbæ obtulerat; qui, quum non renuisset, Gallos omnes beneficii memor Romanâ Civitate donavit. Expresse Tacitus \*, Gallia, inquit, super memoriam Vindicis obligata recenti

1. c. 8.

tenti dono Romana Civitatis & in posterum tributi levamento. Refert quoque, etsi culpat Plutarchus. \* Visi enim illi, Lo- \*Vita Galquitur de Gallis, non Principis benignitate, sed pretio emisse à Vinnio remissionem tributorum & Civitatem. Jamdiu Primores Gallorum jus illud adepti; sed Ecce dissusum in universos, ut quovis ântea modo præcellerent Sextani Provincialibus, utrosque Romana demum hæc Civitas æquaret, eisdem nexos Legibus, Judiciis, Moribus, Institutis simul coadunaret. Nemo Genevensis deinceps, respectu saltem Sextanorum, Provincialem se dixit, quod est ipsum per se nomen minoris dignitatis aut prærogativæ. Non ampliùs inter se Hospites sub eodem Tecto; sed Alteros Geneva communis Mater, exemplum sequuta Dominæ, pari studio amplexa est ac fovit, Cives habuit & ornavit. Læta velut Arbor insitione aucta si ramum ramus adoptet, Amborum consensu & charitate sic una Respublica feliciter coaluit, quæ nomen à potiori parte retinuit Sextanorum Genavensium, translatum etiam ad Posteros. Tandem quum obsolescerent jura Coloniarum, ex quo præsertim Civitatem Romanam Caracalla Populis omnibus dedit; Civitas Genevensium audire cœpit, quemadmodum in aliis Coloniis Civitas Viennensium, Civitas Deensium, Arelatensium &c. uti nec aliter vocat Notitia Provinciarum & Civitatum Galliæ, scripta demùm Imperante Honorio †.

Itaque, ut me colligam, Galba jam Imperatore paulo sal- sa T. I. tem vetustior est cum suis Provincialibus C. Valerius, qui & Gall. Siripse obierat sexagesimo jam ætatis anno. Rursus à Galba, si retrò numeres, ad Augustum, quo nec antiquior est hæc Colonia, sunt anni quinquaginta quatuor. Ergò, si desiit sub Galba Genevensium Provincialium appellatio, nec verò ante Augustum inierit, nata nimirum ad discrimen Sextanorum; quicquid hoc est interjecti spatii sic Valerius occupavit, ut suis opitulari Patronus potuerit, etiam in ipsis nascentis Coloniæ cunabulis, utrum sit conditor Augustus, an aliquis alius proximè succedentium. Nec sanè quicquam repugnat huic rationi, quantum ex Monumento Valerii vel aliunde erui po-Fome II. Ddd

+ Præmis-

# Cast. Rell. Gall. Lib. I. c. XI.

test. Primus Gentis Caburius, à Caio Valerio Flacco Rectore Provinciæ, anno Romæ, conditæ 670.\*, propter fidem & merita, civitate donatus, pro more Caii prænomen afsumpsit atque una Valerium nomen, quod in Posteros derivavit. Cujus quidem C. Valerii Caburii filius esse non potuit Caius noster, dictus Titi filius, Auli nepos, quæ sunt prænomina Virorum jam Romanorum. Sed potuit esse pronepos, ut ante Augusti obitum sive annum Urbis conditæ 767. virilem jam ingressus ætatem, Patroni munere fungeretur, adeóque sexagenarius è vivis excesserit Imperante Tiberio; vel si Abnepos tantum, Claudio demum aut Nerone; siquidem infra Galbam non licet excurrere.



#### III.

### LACUS DONO DATI.

#### A TULIO BROCCHO.

Ranseo nunc ad Fontes, Aquæ ductus, Castella, Salientes, Lacus; quorum propter usum nulla Colonia caruisse videtur. Inscriptio jam memorata speciatim LACVVS exhibet, quos Julius Brocchus vī anis Genavensibus DAT, variè à Viris eruditis, nec benè, ni fallor, acceptos hactenus.

Sponius Aliique intelligunt Lacum Lemanum & qui sunt in vicinià. Equidem dictum Liberaliter, eóque plus etiam probatione indiget. Vellem rursus magis aperuissent, quos ille LACVVS DAT. An præter Lemanum etiam Annecium? Sed Quidni vicinum insuper, qui Burguli dicitur? Quidni & illos quoque Eburodini, Morati, Bienna &c. Lemano pariter circumfusos omnes? Et dum crescit sine sine numerus, Quo tandem modo definietur? Num quotquot funt in Helvetia & in Sapaudia circum? Dat certè benè multos. An quotquot in Agro Genevensi? Dat nullos, ne Lemanum quidem ipsum, in quem plus juris esser. Nec verò unius Agri finibus iste Lacus coërcebatur, sed & alii quoque Populi adjacebant, Coloni Equestres, Helvetii, \* Nantuates, ne dicam † Veragros. \*Le Cha-

Porro, si Genavensium proprius suisset hâc donatione La- blais. cus Lemanus, ægrè dici potest quâ de causa deinceps in Ta- valais. bula Theodosiana, que posterior est, Lacus Losannensis diceretur. Etsi verò suum quoque nomen Geneva indidit, id factum est longè sequiori tum demum ætate, quum ipsa Urbs præ cæteris adjacentibus inclaruit, collapío jampridem Romanorum Imperio. Nemini sanè Veterum, licet sexcenties veniat, Lacus Genevensis dicitur, nata postremis seculis appellatione, atque obliteratà dudum, si qua tamen suerat, dona-Ddd 2

tionis memorià, que omnis ex solo, quem tractamus, lapide

hausta videtur.

Obstat etiam donationi Jus ipsum Romanum, quo Maria, Flumina, Lacus, ii maxime qui speciem Maris habent, interpublica nulliusve propria censebantur, sed quibus uti promiscuè Quivis posset. Atqui si Lacus Lemanus Genavensium proprius hoc titulo fuisset, non ampliùs ergò publicus cæteris accolis, nisi quantum per Nostros licuisset, ne Colonis quidem Equestribus patuisset ad navigationem, piscationem cæterosque ad usus. Quod à Romanâ consuetudine, quàm sit alienum, brevi palam fiet. Esto tamen: donaverit iste Brocchus Lemanum vicinosque lacuus. Quo, quæso, jure? An, quod proprius ipse Dominus esset? Nemo ita sentiet de Tribuno Militari; neque verò in altiori gradu fuit; neque, si Julii nomen præ se fert, ideò suit de stirpe Cæsarum, tametsi pronuntiat Sponius. Quot enim vel infimæ sortis, qui nil præter nomen habuerunt? Ecce de multis unus, in hâc Urbe, C. Julius Casar Longinus, ex servo Libertus. Num igitur Brocchus, & hoc quidem volunt, nomine Imperatoris aut Populi Romani dedit? Mirum solennem adeò Formulam omitti prorsus in hoc scripto, aut, si Procurator tum Cæsaris vicem egerit, non apponi hunc titulum minimis illis quos longâ serie dinumerat. Ut verbo dicam; quicquid ille dat, dum simpliciter & suo nomine dat, id de sua re dare censetur, aliud proinde quam Lemanum & circumjacentes Lacuus.

Parcior est altera sententia, quæ dominium aut proprietatem ab usu distinguit, & per LACVVS intelligit, bipartito verbo, Lemani LACVs VSum. Nemo sanè negabit plura sæpè vocabula coïre specie tenus in unum absque ullà interpunctione. Fateor tamen tria tantum apparere in hoc ultimo versu, GENAVENSIBVS LACVVS DAT, distincta suis intervallis. Nec verò quenquam morabitur, quod LA-CVVS seribatur duplici V, quum longa vocalis interdum in antiqua Scriptura geminari soleat, ut ARBITRATVV, DOMVVS. Etiam LACVVS exhibet Inscriptio Be-

neven-

verum non solum hîc quæstio est de modo legendi, quasi p. 106. vel in uno puncto omnis rei cardo versaretur; etiam de usu 204. & aliipso, non minus quam de dominio, intercessio objicitur. U- Fabretti trum quod optes, sive hoc an illud, neutrum Brocchus con- infer. Ancedere potuit, nulla gerendæ rei instructus potestate. Qui \$-72. sanè si Legatus cum mandato suisset, Titulum præ se ferret ad firmandam donationem; neque suo tantum nomine, Lacum ut fruendum daret, sed ex Populi Romani aut Imperatoris voluntate & beneplacito, quod aliàs fieri solet, in Tabula declararet.

Quid tum, si Lacus usus, quo usu maxime navigatio, piscatio, riparumve ulus intelligitur, jam beneficio Legum, imò jure Gentium, communis omnium esset? Unde Justinianus ait †; † Instit. Flumina autem omnia & Portus publica sunt. Ejusdem verò Tit.1.9.3. sortis Lacus suisse, cum res ipsa suadet, tum Edictum illud perpetuum, ‡ Ut in Flumine publico navigare liceat, item per ‡ Digest. Lacum, Fossam &c. Quæ autem Navigationis, eadem Pif- Tit. 14. catús erat ratio, ut communis olim maneret omnibus, qui initio. saltem Imperio parebant, quum nondum inter Régalia, quæ hodie vocant, censeretur. 1 Ideoque, subjicit Justinianus, Loco ci-Jus Piscandi omnibus commune est in Portu Fluminibusque. Pariter Ulpianus; \*\* Est sapissime rescriptum, non posse quem \*\* Digest. L XLVII. piscari prohiberi &c. Usurpatum tamen hoc est, tametsi nullo Tit. 10. jure, ut Quis prohiberi possit ante ades meas vel pratorium leg. 13. meum piscari. Quare siquis prohibeatur, adhuc injuriarum agi potest. In Lacu tamen qui mei dominii est, utique pifcari aliquem prohibere posum. Excipit tantum privatos lacus sive piscinas mei dominii. Publicos illos, longè Latéque diffusos, qualis Lemanus aut certè nullus erit, illos, inquam, qui non alicujus privati fundi finibus includebantur, planè liberos relinquit; adeò quidem, ut siquis ante alienas ædes piscari prohibeatur, adhuc injuriarum dicat agi posse. †† Ri- †† Instit. parum quoque usus, teste Justiniano, publicus est jure Gen- 1. 2. Tit. tium, sicut ipsius Fluminis. Quare aliud sibi voluit Brocchus Ddd quàm

quam LACVs VSum, qui, quum esset omnium accolarum communis, nonne & supervacanea Genavensibus concessio foret? Nihil profectò juvasset aliquos gratia tanquam singularis,

ubi Ius publicum ex æquo favebat omnibus.

Expensis Virorum doctorum sententiis, liceat quoque meam alieno examini subjicere. In genere Lacus quodvis est aquæ receptaculum, five magnum, five parvum. Propriè verò vulgarique Sermone, id de Fonte accipiebant, in quo Labrum aliquod foret, quod aquam per Tubulos intùs exciperet atque contineret in privatos Civium usus. adeò frequentes ut nihil frequentius, & Romæ plus quàm mille trecenti fuerunt. Unus Agrippa in adilitate sua, Verba sunt Plinii \*, adject à Virgine aqua, cateris corrivatis atque emendatis, Lacus DCC fecit, praterea Salientes CV, Castella CXXX. Post hunc Claudius, Suetonio teste †, rivum Anienis novi lapideo opere in Urbem perduxit, divisitque in plurimos & ornatissimos Lacus. Commendat utilitatem rei ac dignitatem Plebiscitum de pœnis eorum, ‡ qui rivos, specus, fornices, fistulas, castella, tubulos, LACVS aquarum publicarum qua ad Urbem ducuntur, violaverint. Aqua nempe vel rivus è Specu per fornices & fistulas ad varia Castella, hinc per tubulos in Lacus & Salientes dividebatur. Aliud quippe Saliens, aliud Lacus. Aqua ex illo desuper in Concham cadebat; Lacum verò intùs subibat aqua donec exuberaret. Utrosque signa & columnæ ornabant. Priscis autem Reipublicæ temporibus, ex solis Lacubus aqua petebatur, ac Lege cautum, 1 Nequis privatus aliam ducat quam qua ex LACV humum accidit, hoc est, quæ ex Lacu abundaret atque è Labro per foramen exiret. Postea gratior fuit è Salientibus sumpta, ac in Lacubus jumenta potabant, lintea & fordes abluebantur. Confusi tandem in unum Lacus †† & Saliens, ita verò ut nomen ipsum Lacus retineret, atque Saliente & Labro sive Conchâ, tanquam

1 Frontin. de Aquæduct. Lib.

\* Plin.

Hift. nat.

+ Suet.

vita Clau-

dii. c. 20.

I Frontin.

de Aquæ-

ductibus, Lib. 2.

L. XXXV.

†† Frontidem; Lacus tam

novi quam veteres plerique binos Salientes diversarum aquarum acceperunt, at si casus alterutram impedisset, altera sufficiente non destitueretur usus.

parti-

partibus totum, constaret. Hinc apud Sext. Rufum \* & P. \* Ad cal-Victorem, qui Valentiniano & Valente Impp. Urbis Romæ i. de Reloca sigillatim recensuerunt, creberrima sit mentio Lacuum, publ. Rom. nulla Salientium, qui tamen reipfâ fuerunt, sin minus nomine. Panvinii.

Nil mirum itaque, si in Coloniis vel Oppidis quæ linguâ moribulque Romanis uterentur, Lacus etiam fuerint, quos ipsa satis suadet utilitas. Sic Beneventanum Marmor, quod huic rei claram lucem adfert t.

† Fabretti Inscript. Ant. cap. 9. Infer. 7:20

C. ENNIVS M. F.

C. BERGONIVS Q. F.

A E D.

VIAM STRAVERVNT ET LACVVS FECERVNT.

Dicuntur AE Diles, non dedisse LACVVS, sed fecisse, quia fortè de pecunia publica. Similes quoque in hac Geneva Brocchus, sed suis sumptibus, fecit, alter nobis Agrippa, quum esset Triumvir Locorum publicorum persequendorum, quæ dignitas propè ad Ædilem accedit. Ideò, quos suis sumptibus fecit, vī anis Genavensibus Lacuus dat, adtextoque structuræ Operis hoc ipso monumento, ratam fixamque vult donationem; etiam, uti funt hominum ingenia, præfertim illius ævi, gloriam & nomen sibi quærit in posterum. Penè omiseram similem aliam Inscriptionem 1.

I Gruter. Inscr. pag. 182. n. 6.

L. GRAVIVS SEIO LACVM IMPENSA SVA FACTVM DEDIT DONAVIT.

Einf-

#### 400 Dissertations sur quelques Inscriptions.

Ejusmodi sanè literati lapides, nisi merum Votum vel quidpiam id genus præstant, ædisicii sive structuræ alicujus, quæ jam periit, indices olim & appendicula suerunt; quod factitios planè LACVVS arguit. Aliàs, si nativos intelligeret Brocchus; Lemanum, & quos alios vellet, disertè nominaret singulosque recenseret. Neque enim alià ratione sciri potuit, quot & quosnam ille daturus esset. Factitii verò Lacus nomen nec habent nec postulant, quum Inscriptio operi adplicita rem ipsam dono datam tanquam digito monstraret. LACVVS autem numero plurali dicit, sicut Beneventanus Lapis plures etiam testatur in eodem Loco, in una nempe ejus Urbis vià positos.



# ENQUETE

CONTRE

# UNEVÊQUE(a)

## DEGENEVE:

Contenuë dans un vieux Rouleau de Parchemin, dont l'Ecriture paroit être du tems même que l'Enquête fut faite.

Agister Aymo Canonicus Gebennensis Juratus Rogatus \*Pierre de primo articulo dicit quod \* Episcopus multo tempore non predicavit, sed tandem in hoc se emendavit quod vocavit aliquos de Fratribus Predicatorum qui predicarent per Diocesim, sed non sufficit quia non continuatur. Roga-Tome II.

(a) La Piece est sans date, & l'Evêque n'y est pas nommé. On ne laisse pas d'y reconnoitre à plusieurs marques PIERRE DE SES-

sons, qui siegea depuis l'Année 1213. jusqu'en 1219.

I. L'Évêque y est regardé comme le Successeur immédiat de Bernard Chabert. Plusieurs des 16. Témoins qui déposent, tous Chanoines du Chapitre ou Ecclesiastiques du Diocese, y comparent sa conduite avec celle de son Prédecesseur, qualifié tantôt Magister Bernardus, parce qu'il étoit en effet Docteur en Théologie, tantôt Ebrodunensis Episcopus Pradecessor suus, parce que Bernard avoit été transferé à l'Archevêché d'Ambrun. Il étoit encore Evêque de Geneve sur la fin de l'An 1212. par la Lettre 191. L. XV. d'Innocent III. & même dans l'Année suivante, selon un Acte cité par Guichenon, Hist. de Bresse, Part. II. p. 26. Le Chapitre de Geneve, pour remplir le Siege vacant, jetta les yeux sur Louis de S. Claude, qui par un motif de conscience, à cause d'un vœu qu'il avoit fait, n'accepta pas son élection, [Epist. 93. L. XVI. Innocent. 111.] & vers le tus an Ecclesias consecrat, ordines celebret, plebes confirmet? dicit quod sic sed de Confirmatione dicit quod aliquos confirmat, aliquos obmittit tedio affectus. Rogatus an Confessiones recipiat? dicit quod non, per se veram etiam aliquan-

milieu de 1213. Pierre de Sessons sut élû. Louis de S. Claude, n'ayant fait aucune fonction d'Evêque, est omis dans le Catalogue de Mrs. de Ste. Marthe. Mais ils se sont trompez, lors qu'ils ont mis, entre Bernard Chabert & Pierre de Sessons, un Humbert II. inconnu d'ailleurs. La Lettre même d'Innocent III. qu'ils alleguent, fait voir qu'ils ont pris cet Humbert, Prêtre de Bezançon, pour un Evêque de Geneve. Elle s'adresse, Gebennensi Episcopo & dilectis filiis. Abbati de Abundantia & Priori de Condamina, Gebennensis Diocesis; & commence ainsi, Dilectis filiis Humberto, Stephano & Petro Presbyteris Bisuntine Diocesis denuntiantibus &c. Ils ont crû que ces 3. noms étoient ceux des 3. Personnes de l'Adresse, sans considerer la suite ni la date, XVI. Kal. Dec. Pontificatus nostri anno XIV. qui est l'année 1211., & qui montre que cet Evêque de Geneve devoit être Bernard Chabert. Le Pape le charge d'une Enquête contre l'Archevêque de Bezançon; & dans un Diplome pour examiner les délateurs, publié par Chifflet (Vesontio, pag. 255.) & daté de Bezancon l'Octave de S. Matthieu 1212. le Commissaire s'y nomme, B. Gebennensis Episcopus, c'est-à-dire, nôtre Bernard. Il est donc vrai, que Pierre de Sessons étoit son Successeur immédiat, à parler proprement & selon la comparaison qui se fait ici de l'Administration de l'un avec celle de l'autre; puis-que Louis de S. Claude n'avoit jamais gouverné l'Eglise.

II. Il est dit de l'Evêque accusé, qu'il avoit assisté au Concilede Bourges, Concilio Bituricensi. L'Année 1215. durant le Siege de Pierre de Sessons, il y eut à Bourges \* un Concile, dont les ni Concilia Evêques appellerent au IV. Concile géneral de Latran, assemblé bien-tôt après sur la fin de cette même année, nommé dans cette Enquête le Concile géneral ou simplement le Concile par excellence, comme étant le dernier, tenu depuis peu, & qui par ses Croisades contre les Albigeois & les Infidelles, mettoit alors tout le monde en mouvement. Les Commissaires font toûjours un Article à part, de la Lecture publique & de l'Observation de ses Statuts. Leurs Interrogats sur la Chasse, même celle des Oiseaux, sur les Habits trop courts, les Chapes à manches, les Lacets d'argent &c., se rapportent

\* Hardui-1215.

do requisitus ab aliquo in Decanatu de ultra Rodanum, ut audiret ejus consessionem, viliter respondit ei dicens tyrot, tyrot, sicut audivit à Decano loci sed dicit quod aliquando mittit penitentes ad alios Sacerdotes quos credit ad hoc sussicientes. Rogatus an visitet Ecclesias ut videat si honeste E e e 2

visiblement aux Décrets 15. & 16. de ce Concile, qui défendoit

tout cela aux Ecclesiastiques.

III. Il y est parlé d'un dessein de l'Evêque, à quoi le Légat Bertrand & l'Archevêque de Vienne s'étoient opposez. Ce ne sut qu'en l'année 1217. qu'Honorius III. envoya Bertrand son Légat, contre les Albigeois; comme il paroit par les Lettres de ce Pape, citées dans les Annales de Raynaldus, sur l'Année 1217. §. 52. L'Enquête se sit donc en 1218. au plûtôt, ou en 1219. au plus tard, puis-qu'Aymon de Granson, successeur de Pierre de Sessons, étoit Evêque de Geneve, le 9. Octobre 1219. par un Acte sait alors à

Disenguiez entre lui & le Comte de Genevois.

IV. L'Evêque, de tems en tems, depuis 5. ans, selon deux Témoins, & depuis 4. on 5. ans, selon un troisseme, faisoit venir des Freres de l'Ordre des Prédicateurs, pour prêcher & pour confesser dans le Diocese. L'Ordre sut autorisé & confirmé en 1215., & la Regle choisse en l'année suivante. Voyez Raynaldus sur 1215. §. 17. & 1216. §. 48. Ainsi l'Enquête seroit faite au plûtôt en 1219. Ces Religieux, à ce qu'il paroit, n'étoient pas encore domiciliez dans Geneve; ils l'étoient pourtant déja en 1268. de même que les Freres Mineurs, comme il se voit par le Testament de Pierre Comte de Savoye, dans Guichenon, Hist. de S. Tom. II. pag. 76.

V. Le premier Témoin dépose, que l'Evêque avoit conferé le Doyenné d'Annecy à Thomas, Fils du Comte de Savoye, & qui n'avoit pas encore l'âge compétent. Or le Prince Thomas, né l'an 1199. destiné à l'Eglise, [comme dit Guichenon, T. 1. p. 299.] mais qui devint ensuite bien plus illustre dans le Monde, n'auroit eu que 20.

ans en 1219.

VI. Innocent III. & le Concile géneral de Latran avoient ordonné de lever le vingtieme de tous les revenus Ecclesiastiques pour le recouvrement de la Terre Sainte. Mais Honorius III., sous prétexte que peu de gens se croisoient en certaines Provinces, nommément dans la Viennoise, (où étoit Geneve,) ordonna que ce Vingtieme y servit employé uniquement pour l'affaire des Albigeois; sa Lettre raportée par Raynaldus, est datée du 5<sup>me</sup>. Septembre 1218. Or l'Enquête parle d'une le-

sofficium debita honestate persolvant? dicit quod non credit quod sit diligens circa hec. Rogatus de secundo articulo an justitiam faciat conquerentibus & causas teminet debito modo? dicit quod aliquando circa hec negligens suit, sed de

vée annuelle, que l'Evêque avoit déja faite sur son Clergé, pro negocio Albigensium. Le tems tomberoit donc au plûtôt, & justement;

en l'année 1219.

A tous ces Caractères, qui désignent le tems & la Personne de Pierre de Sessons, on ne peut opposer qu'une circonstance, qui peutêtre obligeoit M. Jaques Godefroi d'entendre Nantelin, c'est qu'un Témoin, Chanoine du Chapitre, & Doyen de Siseri, dit avoir vû l'Evêque, depuis dix ans, recevoir lui-même les confessions, ou les renvoyer aux Chapelains. Mais, outre qu'un autre Témoin se reftraint à 8. années, il peut arriver aisément que 6. ou 7. ans passez, qui sont tout le tems que Pierre de Sessons avoit siègé, se confondent avec 10. années dans la bouche d'un Témoin qui ne parle que par mémoire. Tout ce qu'on en peut conclure, c'est que l'information se sit très peu de tems avant le Traité du 9. d'Octobre 1219. fait par son Successeur Aymon de Granson avec le Comte de Genevois. Ce Traité se lie en effet avec les Evénemens rapportez dans l'Enquête, & sembleroit n'être que l'exécution d'un Projet formé ci-devant par Pierre de Sessons. Le Comte de Genevois avoit été mis sous l'interdit, à cause d'un Mur qu'il avoit construit au Château de Geneve; & l'Evêque avoit commencé de lever cet interdit; c'est dequoi se plaint le premier Témoin, Chanoine du Chapitre. Mais le Traité suivant, fait par Aymon de Granson & du consentement de l'Archevêque de Vienne, léve juridiquement l'interdit & laifse pourtant subsisser le Mur; ce qui tendra à justifier Pierre de Sesfons, contre les bruits répandus alors, comme s'il trahissoit les interêts de son Eglise.

Les 16. Témoins sont interrogez sur 13. Articles, qui concernent l'Administration Spirituelle & Temporelle. On ne connoit point les Juges, qui furent choisis par Honorius III.; car on sait d'ailleurs, que le Pape ordonnoit les informations. Elles étoient si fréquentes, sur tout depuis Innocent III. son prédecesseur, que l'Evêque Bernard Chabert, en moins de 4. ou 5. ans, sit trois sois les sonctions de Commissaire; & quoi-qu'il eût été Chancelier de l'Université de Pa-

TIS ,

de novo officiarium instituit ut hec faciat vice sua, verum tamen Canonicis non vult facere justitiam sicut de Amedeo †† †† Amé de Jaiz. De tertio articulo dicit quod Concubinarios non vivant en punit, sicut puniebat eos Antecessor ejus, & cum punit pecunialiter punit, & dicit quod satis diligens est circa correctionem de Sav. Eee 3

ris, & qu'un Auteur contemporain l'ait nommé, \* Vir multa Scientia & totius bonitatis, la Procedure étoit encore si nouvelle pour lui, Concil. qu'il demande † au Pape, s'il doit mettre par écrit les noms des Té- P. I. col. moins, & admettre à la replique l'accusé, Evêque de Valence. C'é- 104. toit Humbert de Mirabel, Prélat recommandable par ses vertus & par son habileté, ainsi que le dépeint un de ses Successeurs M. Jean de Catellan Evêque & Comte de Valence dans les Antiquitez de son 191. L. Eglise, p. 319--322. Exemple, qui seul feroit voir, quand il n'y en auroit pas plusieurs autres, que ces informations ne doivent pas toûjours préjudicier à la mémoire des Personnes qui en étoient le sujet; & l'on peut se rappeller ce que dit le Cardinal Baronius, d'ailleurs Partisan & Panégyriste perpétuel du Siege de Rome; Quis nesciat sepè accidere ut falsis accusationibus ac surreptionibus aures Pontificum repleantur, & dum putant agere quod justum est, exagitent innocentem? Ad ann. 464. n. 8.

+ Innoc.

Les Papes de ce tems-là donnoient volontiers les mains à ces Enquêtes: Outre qu'ils affermissoient leur autorité sur les Evêques, ils savoient par ce moyen, à quoi montoient les Revenus de chaque Diocese, & les Sommes qu'ils en pouvoient tirer pour les fraix de la Croisade, & qui passoient par les mains de leurs Légats, du moins celles qu'on levoit sur la Province Viennoise & qui étoient employées contre les Albigeois. D'un autre côté, le Bas-Clergé se plaignoit d'être trop taxé, crioit à l'oppression & s'en prenoit à l'Evêque, qui n'avoit pas peu de peine à contenter les uns les autres. Pierre de Sessons se trouvoit dans cette situation. Depuis deux ans, c'est-à-dire, depuis l'année 1217. & le départ des Croisez, il étoit en differend avec son Chapitre, où il avoit des ennemis personnels. Les Témoins, 2me. & 11me. ne cachent pas même leur passion 1, 1 Aux en-& ce que le 2me, dit du 1er, rend celui-ci recusable. Mais si les uns le blâment, d'autres le justifient. S'il prêchoit & confessoit rarement, il avoit soin que son Eglise eût des Prédicateurs & des Confesseurs. Si, après avoir censuré les Ecclesiastiques qui vivoient mal & ne se corrigeoient pas, il les punissoit quelquesois par des Amen-

maquez

talium, tali modo, sed exacta pecunia quidam remanent in peccato ficut erant, prius-quam officium suum redemerent pecunia, cum incidissent in sententiam Sinodi: sicut egit in Capellano de Rignie, & de Vessie & quibusdam aliis. Rogatus, si Sacerdotes sint in habitu dissoluti? dicit quod quidam in hac parte magis dissoluti quam deceat, ut in capis manica-

Amendes, au lieu de les envoyer à Rome, selon la coûtume de son Prédecesseur; il consideroit les nécessitez du Tems: D'ailleurs, cette justice, plus courte & moins onéreuse au Public, étoit aussi plus \* Le 7 me, efficace, puis qu'au rapport d'un autre \* Témoin, ils étoient plus sages & mieux reglez qu'auparavant : Et le même ajoûte que le Clergé, bien loin d'être apauvri par l'Evêque, étoit plus riche que jamais. Selon d'autres, il faloit que ce Prélat eût de la conduite & de l'habileté. Il trouva l'Episcopat endetté, sit deux voyages, à Rome & au Concile de Bourges, soutint la guerre, conserva ses Droits de Régale & ceux de son Eglise, construisit deux Forteresses pour la sûreté de la Ville & de la Campagne, diminua les Tailles imposées par ses Prédecesseurs, ameliora la Mense Episcopale jusqu'à la valeur de mille Marcs, ou d'environ trente mille livres de nôtre monnoye; & dans le tems de cette Enquête, à peine devoit-il trente livres Genevoises, qui n'en feroient pas 400. aujourd'hui. Il fit tout cela en moins de six ans & demi, en des Tems fâcheux & pleins de contradictions. Du reste, Homme de bonnes mœurs; ses ennemis, qui d'ailleurs ne l'épargnent point, ne disent pas le moindre mot sur cet article. La Chasse aux Oiseaux & le traitement qu'il exigeoit dans ses visites, posé qu'il n'y ait pas d'éxagération, pourroient faire croire seulement, qu'il est plus rare de voir un parfait Ecclesiastique, quand cette qualité se trouve jointe avec celle de Prince.

On ignore quelle sut l'issuë de l'Enquête; si elle eût eu de l'éclat, il y en auroit eu quelque bruit dans l'Histoire. Apparemment l'affaire tomba d'elle même, soit par la mort de Pierre de Sessons, soit que son innocence sut effectivement reconnuë, à quoi nous meneroit le Traité dont on a parlé, où sa conduite sut approuvée sur un point assez délicat & des plus importants.

La Piece est de plusieurs Ecritures differentes. Il semble que les Commissaires alloient d'un lieu à l'autre, & qu'ils prenoient un Se-

cretaire ou Greffier du lieu même où ils se trouvoient.

(c) On

tis & quidam etiam Clerici sunt qui ludunt cum ‡ Scacis (b), ‡ Aux E. Alcis & Deciis & precipue in Civitate. Rogatus an hoc con- jeux de tingat propter negligentiam Episcopi? dicit quod in quibus- hazard & dam est negligentia Episcopi, in quibusdam negligentia Capituli; dicit etiam quod cum Episcopus haberet à Sede Apostolica quasdam litteras per quas possit absolvere invaletudinarios 4 incendiarios qui inciderant in canonem, extendit hanc Les Inindulgentiam etiam in sanos & fortes ut extorqueret pecu- qui étoiniam. Rogatus de quarto articulo, dicit quod quandoque in Ecclesia Cathedrali non celebrat Sinodum sed quandoque alibi, quandoque personaliter, quandoque per interpositam personam. Rogatus qualiter se habeat circa divina officia? dieit quod honeste celebrat, in processionibus modeste se habet. Rogatus de aliis horis? dicit quod non credit quod ita sit diligens. Rogatus an sit magis venationi deditus quam predicationi? dicit quod sic, venationi avium. Rogatus an se misceat secularibus Commerciis? dicit quod non scit nisi de quodam Racello quod fecit fieri ut venderet. Rogatus an sit dilapidator vel dissipator? dicit quod Dominus de Fucigniaco fecit hominum predecessori suo, & isti non fecit. Rogatus an fuerit ab isto requilitus ut faceret? dicit quod credit dictum Dominum de Fucigniaco suisse requisitum, sed non-

aux Dez.

cendiaires ent malades & hors

(b) On voit ici & plus bas, que le jeu des Echecs étoit alors fort commun à Geneve, in Civitate. Que Scaci soient les Echecs, cela paroit par le Poëme de Vetula (Lib. 1.) attribué à Ovide, mais qui n'est que d'un Auteur à peu près du Siécle de cette Enquête. Îl dit que les Scaci étoient composez de 6. sortes de Piéces, le Roi, la Reine, le Piéton, le Roc, le Chevalier, & l'Alphin ou Al-Phil, c'est-à-dire, l'Elephant, comme les Orientaux le nommoient, & d'où les Européens ont fait le Fil ou le Fol par corruption.

Le IV. Concile géneral défendoit, aux Ecclessastiques, seulement les jeux de hazard & les Dez; Il ne parle point des Echecs, que plusieurs se croyoient permis, allegant, comme il paroit par Pierre Damian (Lib. 1. ep. 10.) que les Echecs n'étoient pas un jeu de hazard, aliud esse Scachum, aliud Aleam.

de-Four.

non fuisse compulsum. Dicit etiam quod cum Comes Gebennensis esset sub interdicto & familia ejus propter murum \*Château \* Castri Gebennensis secundum compositionem factam à predu Bourg- decessoribus ejus & Comitis sicut in eorum (c) autenticis continetur, Episcopus iste sic composuit cum Comite, quod nec Comes, nec familia ejus supposita est interdicto propter hoc. Item dicit quod Episcopus terras suas Gebennenses acensivit hominibus suis & hominibus alterius domini, quas terras predecessores sui colebant, & iste census perpetuus est. Rogatus quomodo scit? dicit quod ex visu. Item audivit & credit verum esse, quod Episcopus alienavit quoddam seudum apud altam villam hospitalariis quod tenebat Eymericus miles de Compeis, unde debebat hominium Episcopo. Item audivit per famam quod Episcopus alienavit aliud feudum Ecclesie Marescalco Comitis apud Jussi quod solebat tenere quidam miles de Cornilum & inde erat homo Episcopi, dicit etiam quod perdidit quendam hominem apud Gebennas ligium qui vocatur Petrus Servens & nullam facit inde justiciam, qui longo tempori latuit Item dicit quod bannum Comitis prius bannum Episcopi clamatur Gebennis, cum non deberet Comes in bannis vocari sicut di-Item dicit quod Episcopus fecit dirui muros Civitatis & hoc vidit. Dicit etiam quod Episcopus permittit

sibi auferri multos homines in salacio & alibi, videlicet Garinum & Wulielmum de Turre milites & Wulielmum Finam & multos alios & fratres Jacobi Capellani de Viu; destructa est etiam Terra de Salaz propter culpam suam ut pote quia exposuit eam Domino de Fucigniaco propter quoddam debitum; quin etiam gravavit Episcopus eos in tantum quod cum multe † carrate essent in introitu Episcopi, modo sunt pauce, & male tractatur terra ab utroque. Item dicit quod

† Gros Tonneau qu'on nomme encore Char dans le Païs.

<sup>(°)</sup> Il y avoit alors des Traitez, entre les Prédecesseurs de l'Evêque & ceux du Comte de Genevois, par lesquels, sicut in corum autenticis continetur, le Comte ne pouvoit pas bâtir dans la Ville, sans la permission de l'Evêque.

Episcopus dedit Abbatiam de Fillie que nullo ‡ medio obe- ‡ Immédiebat ei 4 Alpensibus, sed Capitulum prout potuit revoca- soumise à vit, reclamavit. Item dicit quod Villa de Jussie fere destruc- l'Evêque. ta est, tum quia gravavit eam plus debito, tum quia non 4 Moines satisfecit Giroldo de Jussie super quibusdam querelis. Ro- de l'Abaïe d'Aulps. gatus quomodo hoc fit? dicit quod hoc pro omnibus vicinis. Item dicit quod de regalibus quod creditur à quibusdam quod volebat ea accipere à Comite Sabbaudie, sed legatus †† Bertrandus & Archiepiscopus Viennensis prohibuerunt ne du Pape sieret nec tandem suit sactum. Item dicit quod cum Epis- depuis l'an copus \*\* Humbertus (d) haberet in vadimonio, Vicedomnatum Gebennensem pro sexaginta libris tu. Vicedomna- \*\* Prédetus per illorum donationem qui de jure poterant conferre, d'Arduin manu \* Bernardi Episcopi predecessoris illius esset devo- cius. lutus, Episcopus Petro de Confignon qui dicebat Vicedom- \* Bernard natum ad se jure hereditario pertinere, volebat dimittere, Chabert dummodo solveret trigenta libras, sed Capitulum se opposuit, seur de sic statum predicte acquisitionis deterioravit. Item dicit quod Pierre de Sessions credit quod Terra de Marval in deteriori statu sit quam prius, l'Evêque propter Dominum de Fucigniaco qui habet in ea quasdam tion. possessiones quas non solebat habere sicut dicitur, Castrum de Marval multum melioravit. Rogatus de oppressione & exactione subditorum superius dicit sed addit quod Marie de Tome II. Fff Saco-

(d) L'Evêque Humbert, [Prédecesseur d'Arducius] avoit en engagement le Vidomnat de Geneve pour la Somme de 60. livres; ce Vidomnat, par la donation de ceux qui pouvoient le conférer de droit, étoit dévolu dans les mains de l'Evêque Bernard, prédecesseur de Pierre de Sessons, présent Evêque qui auroit voulu le céder pour 30. livres à Pierre de Confignon, sous prétexte que celui-ci disoit que le Vidomnat lui appartenoit par droit d'héritage; mais le Chațitre s'y étoit opposé. Il paroit donc que le Vidomnat, au 12me. & 13me. Siecle, s'engageoit, se vendoit, & passoit d'une main à l'autre, comme un héritage, & que l'Evêque le possedoit actuellement dans le tems de l'Enquête. Ce qui sert à lier les évenemens & à faire voir, comment un de ses Successeurs l'auroit ensuite hypothequé.

\* Né l'an 1199. & destiné à l'Eglise. Guichen. T. 1. pag. 299.

vidue multa abstulit sicut audivit ab ipsis; de exactione dicit quod vidit & audivit multos conquerentes & aliquos suspensos propter pecuniam quam petebat. Rogatus an beneficia Ecclesiastica conferat indignis? Dicit quod fic, sicut \* Thome filio Comitis Sabbaudie cui contulit Decanatum de Anassie, de quo bene presumi poterat quod non posset exercere officium decanatus, & quibusdam aliis personis minoribus quibus contulit minora beneficia. Rogatus an admittat in beneficiorum collationibus illicitas pactiones? Dicit quod preposito Raymundo contulit beneficia ut resideret in insula. Rogatus de habitu, dicit quod videtur. Rogatus an sit tirannus vel raptor potius quam presul vel Rector? Dicit quod incarceravit Fabrum de Viu & credit quod fine culpa; de rapina dictum est superius. Item dicit quod Episcopus modo sustinet quamvis olim super hoc contenderit, quod Monachi Bonimontis habeant Ecclesiam de Craci, in qua non debent habere nec modicum censum, sicut ipse firmiter credit & audivit à pluribus. Item dicit quod Episcopus consensit quod quidam Monachi nigri intrarent in Abbatiam de Fillie ut illam haberent, in qua fuerunt donec ejecti sunt à capitulo Gebennensi, & quod hoc sit verum sirmiter credit, quia ab aliquo audivit fide digno. Item dicit quod non credit quod Épiscopus habeat aliquam restitutionem de hominibus Ecclesie interfectis, scilicet de Thoma de Tresnanz & del Trabichivorum. Item dicit quod vidit Monachos Sancti victoris rogantes Canonicos ut consentirent quod haberent forum in Castro suo novo, quia Episcopus eis concesserat. Item dicit quod Episcopus dedit Capellano trigenta florenos de emenda maleficorum Comitis Sabbaudie produodecim Marcis quas Episcopus idem debebat Capitulo de eadem emenda. Rogatus an fit inimicus Episcopi? dicit quod non; Rogatus an bono zelo deposuit ea que dixit? dicit quod fic & pro utilitate Ecclefie.

Hugo Prior Sancti Johannis Gebennensis, Juratus, Rogatus de primo dicit quod Episcopus negligens est in predicatio-

ne quare nunquam audivit eum predicare. Rogatus an alios mittat qui predicent? dicit quod pluries vidit Fratres de ordine predicatorum qui predicabant ad divit etiam quod alii vocati fuerant ab Episcopo ad hoc ipsum. Rogatus an Episcopus audierit confitentes? dicit quod nescit, sed credit quod supra dicti predicatores recipiebant. Rogatus an sit sufficiens in scientia predicandi, judicandi, penitentias dandi? dicit quod credit eum esse sufficientem si vellet operam dare. Rogatus an ordines celebret, plebes confirmet? dicit quod sic sicut vidit & audivit. Rogatus an visitet Ecclesias ad hoc ut faciat officium visitationis? dixit quod Ecclesias visitat sed non audivit ut requireret de officio visitationis quod debet requirere, ficut de honestate sacerdotum & altaris & Ecclesie. Rogatus de secundo utrum judicetur in Curia Episcopi & officialis secundum decreta, leges & Canones? dicit quod in Curia Episcopi non audivit quia novus est, sed in Curia officialis audivit quod ibi judicatur secundum canones. R. an Episcopus faciat justitiam? dicit quod audivit Aymonem \* Canonicum Gebennensem conque- \* Témoin ri de defectu justitie quam ab Episcopo non potuit obtinere de Amedeo de Jaz qui diripuit bona ipsius; sed officialis libenter quandorequiritur exibet justitiam conquerenti. R. de tertio dicit quod credit multos esse dissolutos, quia sunt ibi plurimi sacerdotes qui palam habent concubinas. R. quomodo scit? dicit quod vidit testes † gardientes. R. an Épis- † Garants, du mot copus tales corripiat? dicit si bene corriperet non essent tot gardia gaquot sunt. R. an sint in habitu dissoluti? dicit quod mul- rantie. ti sunt religiosi plurimi etiam dissoluti. R. de quarto dicit quod Sinodum aliquando celebrat Episcopus, aliquando per se aliquando per alium, & aliquando extra Ecclesiam Cathedralem. R. de quibusdam aliis statutis utrum teneantur? dicit quod nescit. R. de quinto, dicit quod de predicatione superius respondit, sed aliquando vidit Episcopum cum aucupibus non tamen aves portantem aucupales. Rog. de sexto, dicit quod celebrat honeste quando celebrat, utrum Fff 2

an celebret frequenter nescit. R. de horis quomodo dicat eas? dicit quod bene credit quod bene folvat, sed frequentius extra Écclesiam quam in Ecclesia. R. de septimo, dicit quod nihil scit. R. de octavo, dicit quod nihil scit. R. utrum augmentavit redditum mense Episcopalis, quod Castrum Insule edificavit cum multis expensis, & Castrum de Marval quem reedificavit sicut audivit de Marval; si sit obligatus debitis R.? dicit quod credit quod non. R. de nono, dicit quod audivit homines Episcopi de Jussei & de Burdinnis conquerentes de oppressione & idem testis conqueritur quod Ecclesiam Sancti Johannis gravat in multis, & multos alios quos audivit conqueri de oppressione & exactione. Rog. de decimo, dicit quod credit quod libencius Ecclesias conferat ditioribus quam pauperibus. R. utrum Ecclesias conferat Ydiottis personis non de legitimo matrimonio natis? dicit quod nescit. Rog. de undecimo, dicit quod nichil scit. Rog. de duodecimo, dicit quod Episcopus in habitu, in verbis non exibet debitam gravitatem. Rog. de decimo tertio, quod aliquando accepit in domo Sancti Johannis equum predecesforis sui quem debuit reddere vel valentiam, & non reddidit, dicit etiam quod Vacam pauperis mulieris Margarete accepit familia Episcopi & non reddidit, sed ibi comm.... sta est; dicit etiam quod cuidam Clerico nomine Moterio de Burdinnis abstulit \* carratam vini Girardus de Ferreres & alii qui cum illo erant, quam portaverunt in Insula & adhuc vas retinent, ille conquestus est Episcopo per se & etiam per litteras Archiepiscopi Viennensis qui excommunicavit dictos predones, satisfactionem nec emendam potuit habere, sed adhuc manent in insula. Rog. an sit inimicus Episcopi? dicit quod non, sed non habet gratum quod ei injurias infert & damna. Rog. an deposuerit bono zelo ea que dixit & pro utilitate Ecclesie? dicit quod sic.

\* Qu'on nomme encore Char de Vin, Tonneau de la plus grande mesure.

13

III.

Poncius Capellanus de Villa, Juratus Rogatus de primo articulo, quod nunquam vidit Episcopum predicare nisi semel, & quod in villa ejus sunt grandius culi qui nunquam confir-

matie

mati fuerunt, quia nunquam ibi celebravit nec predicavit nec confirmavit. Rog. si Épiscopus scientiam predicandi? dicit quod credit si vellet operam dare. Rog. an confessiones audierit? dicit quod nunquam vidit Episcopum dare penitentias, sed quandoque vidit quod penitentes mitebat ad alios qui audirent, & dicit quod vidit alios predicantes ter per diocesim & penitentias injungentes ex parte Episcopi. Rog. an ordines celebret, Ecclesias consecret, plebes consirmet? dicit quod sic excepto quod confirmationes cito dimitebat. Rog. de secundo, dicit quod ter petivit ab Episcopo justitiam & non fecit. Rog. an aliis faciat? dicit quod quibusdam facit quibusdam non, sed dicit quod officialem instituit qui conquerentibus justitiam exibet. Rog. de tertio, dicit quod Sacerdotes magis sunt dissoluti quam erant tempore predecessoris sui Bernardus in incontinentia & in aliis pluribus rebus. Rog. de quarto, dicit quod in Synodo vidit statuta † Concilii legi † IV. Con-& firmiter precipiebat observari, & quod nunquam vidit quod ral de Lasciat, quod quis ea transgrederetur. Rog. de quinto, dicit tran, tenus quod quandoque venatur in avibus. Rog. de sexto, dicit quod honeste se habet circa divina officia, sed matutinos dicit quandoque in lecto. Rog. de septimo, dicit quod nihil scit. Rog. de octavo, dicit quod vidit quosdam homines sicut W. Fina & alios qui quondam erant Episcopi, modo sunt in manu, Domini de Fucigniaco, sed quomodo sententia quam tulerat Episcopus in dictum Dominum fuerit relaxata nescit, sed scit quod ‡ Coroatas & alias quasdam malas con- ‡ Corvata, suetudines acquissvit à quibusdam militibus quas homines sui en dit l'un a l'autre. reddere tenebantur; acquisivit etiam titulo pignoris feodum W. de Filingio sicut vidit; audivit etiam quod Foragium & Vicedomnatum (e) & omnes piscarias preter quam unius diei Fff 3

(e) Le même Evêque avoit aquis le Forage, (Foragium) le Vidomnat & toutes les Pêcheries &c. Le Vidomnat, comme on l'a dit, avoit été dévolu à Bernard Chabert, qui n'eût pas le tems d'en prendre possession, ayant été appellé à l'Archevêché d'Ambrun. C'est peut-être la raison pourquoi l'aquisition en est ici attribuée à son successeur Pierre de Sessons.

acquisivit; dicit quod in constructione Castri de Insula & de Marval multa expendit. Rog. de nono, dicit quod Episcopus nomine procurationis semel in anno requirit à Sacerdotibus pecuniam, ab uno decem sorenos, ab alio viginti slorenos, magis & minus dicit quod propter hoc Sacerdotes Diocesis gravati plurimum & depauperati. Rog. de decimo, dicit quod filio psalterii de Fucigniaco Ydiote & de quo fama erat quod piscem communicasset dedit Ecclesiam de Aisia. Rog. de undecimo, dicit quod nichil scit. Rog. de duodecimo, dicit similiter. Rog. de decimo tertio, idem dicit. Rogatus an sit inimicus Episcopi dicit quod non. Rog. an ea que deposuit dixit bono zelo & pro utilitate Ecclesse? dicit quod fic.

Poncius de Sintrie Capellanus de Arentuns, Juratus Rogatus an spiritualia &c., dicit quod Episcopus est negligens in Predicando, nec vidit eum aliquando predicare, nisi semel in Synodo, & quod non vidit nisi bis quod penitentes audiret, nec vidit quod Ecclesias visitet ad hoc quod debet & tenetur, quin frequenter veniat ad eas occasione procurationis vel ut aliquid exigat à Sacerdotibus. Rog. an sit diligens in corrigendis excessibus subditorum, dicit quod quando punire debet aliquem Sacerdotem, punit eum pecunialiter, nec sic emendatur excessus ejus. Rog. de secundo, dicit aliquando facere justitiam conquerentibus, aliquando non, sicut audivit. Rog. an habeat officialem? dicit quod à duobus annis & citra, quendam instituit officialem qui satis sufficienter supplet vices Episcopi in hac parte sicut credit. Rog. de tertio, dicit quod cum credat multos esse in Diocesi Sacerdotes Concubinarios, non videt quod Episcopus aliquos ex ipsis mitat Romam, sicut faciebat predecessor ejus, sed exigit ab eis penam pecunialem, ficut in Capellano de Rupe. Rog. an in aliis sint in habitu, in capis manicatis in lusibus &

dicit quod sunt aliqui qui ludunt cum Scacis, Alcis & Deciis sicut Capellanus Fucigniaci & quidam alii. Rog. de tertio, dicit quad non bene tenentur, sicut in decimis novalium,

quas milites auferunt Ecclesiis. Rog. utrum Episcopus singulis annis celebret Synodum Episcopi? dicit quod aliquando tenet per se, aliquando per alium vel Abbatem vel Decanum & semel vidit Synodum non celebrari, & credit quod obmiserit propter instantiam guerrarum. Rog. utrum statuta Concilii legantur in Synodis? dicit quod sic, sed breviter. Rog. de quinto an deditus sit magis venationi quam predicationi? dicit quod sic venationi avium, sed non vidit eum aves manu propria gestantem. Rog. de sexto dixit quod quando stat ad altare honeste celebrat, sed matutinos frequenter dicit in lecto, sicut ipse vidit. Rog. de septimo, dicit quod nescit, niss quod racellum (f) secit per Rodanum \* deduci ut \* Depuis Seyssel auvenderetur. Rog. de octavo, dicit quod non recolit. Rog. dessous, utrum Episcopus augmentaverit redditus mense Episcopalis? jusqu'à Marseille, dicit quod nichil scit preterquam de edificatione Castri Insule voyez & reedificatione Castri de Marval in quibus multa expendit, dicit etiam quod in Terra de Salaz perdidit plures de hominibus suis quos Dominus de Fucigniaco abstulit ei & Ecclesie, & ipse sententiam propter hoc latam in Terra de Fucigniaco relaxavit ficut credit, quare modo ibi celebrantur divina. Rog. de nono, dicit quod homines suos de Jusse & de Salaz in tantum oppressit, quod quidam eorum sicut audivit recesserint. Rog. in quibus opprimebat eos? dicit quod in taliis faciendis, in invasione bonorum suorum sicut audivit; de exactionibus dicit quod per exactiones Episcopi nimium

(f) Il semble que l'Evêque, dont les vûes étoient assez étendues, & qui paroit toûjours actif, malgré le reproche que les uns lui font. d'avoir dit quelquesois ses Matines au lit, vouloit introduire ou favoriser une Manufacture de ces Etosses qu'on appelle Ras. Il en avoit fait décendre par le Rhône depuis Seyssel au-dessous, pour être transportées à Marseille \*, & voir si elles y seroient d'un bon débit, † Voyez non pas pour son propre compte, mais pour celui des Particuliers, le 16 me ou plûtôt pour l'utilité publique, que tout Prince peut & doit même procurer, en pareil cas. Aussi les Commissaires n'insistent jamais fur cet article.

gravati & depauperati plures Sacerdotes, unde in domo Sàcerdotis de Nangi cujus redditus vix valent trigenta slorenos venit cum trigenta equitaturis, ficut audivit ab eodem Sacerdote, & sic etiam fecit quibusdam aliis; dicit etiam quod si aliquis Sacerdos non dederit quod exigit, venit pluribus vallatus sosciis in domo ejus & gravat eum duplo quam peteret ab eo ficut audivit. Rog. de decimo, dicit quod non recolit. Rog. de undecimo dicit quod non aliquid exegerit vel receperit vel retinuerit in Ecclesiis quas contulit. Rog. de duodecimo, dicit quod in habitu suo non pretendit illam gravitatem, sed nec in verbis, nec in gestibus suis quam deceret Episcopum. Rog. de decimo tertio, dicit quod facit quandoque accipi vel sustituit res hominum suorum per violentiam, sicut fenum & avenam, capores, anseres, & † castrones, & hoc audivit ab illis qui passi sunt. Rog. an sit inimicus Episcopi? dicit quod non, & quod ea que deposuit bono zelo dixit & pro utilitate Ecclesie.

† Mou-

V.

Willelmus Procurator Sancti Victoris Gebennensis, Juratus Rogatus utrum spiritualia deficiant in Diocesi Gebennensi propter negligentiam & insufficientiam Episcopi? dicit quod non vidit Episcopum predicare nec audivit nisi semel. Rog. de aliis ad hoc articulum pertinentibus, dicit quod nichil scit unde secure possit judicare quantum in se est quod spiritualia defecerint in Diocesi propter defectum Episcopi. Rog. de secundo articulo, dicit quod justitiam exhibet conquerentibus vel per se vel per officialem suum quem ad hoc instituit, nec audivit quod alicui defecerit in hac parte nisi H. de Govelles Canonico Gebennensi. Rog. de tertio articulo, dicit quod nescit quod per negligentiam & insufficientiam Episcopi sint magis dissoluti vel Canonici, vel Sacerdores vel Clerici. Rog. de quarto, dicit quod non vidit aliquem defectum quin bene faciat & precipiat observari statuta Concilii, & neminem vidit super hoc conquerentem. Rog. de honestate Clericorum & Sacerdotum, dicit quod aliqui sunt in Diocesi Sacerdotes Concubinarii, qui vel in domo fua vel in domo aliorum

rum tenent eas. Rog. quomodo scit? dicit quod de aliquibus scivit per scientiam, de quibusdam per samam. Rog. qualem se exibeat Episcopus circa tales? dicit quod non credit quod propter hoc aliquos deponeret, sed aliquando punit eos pecunialiter, ficut audivit. Rog. de quinto articulo, dicit quod vidit eum \* ripanare cum avibus, sed ipse non por- \* Mot intabat aves. Rog. de sexto articulo dicit quod quotiens ce- pour chaslebrat, honeste celebrat, de horis nichil scit, sed credit quod ser aux Oiseaux. eas more debito solvat. Rog. de septimo dicit quod nist viriliter defendisset se & res suas quod non sussser sicut vidit & audivit. Rog. de octavo, dicit quod nichil scit, sed magis credit quod augmentavit & quare Castrum Insule edificavit. Rog. de nono, dicit quod audivit plures Sacerdotes conquerentes quod graves in eis facit exactiones, sed nihil scit, nec potest quantum in se est conqueri de ipso. Rog. de decimo, dicit quod nichil scit, sed scit & vidit quod libenter confert Ecclesias ydoneis & pauperibus. Rog. de undecimo, dicit quod nec vidit, nec audivit quod Episcopus in beneficiorum collationibus aliquas admittat illicitas pactiones, vel in eis retinuerit aliquas preter solitam pensionem. Rog. de duodecimo, quod habitus quandoque minus est regularis. Rog. de decimo tertio, dicit quod Episcopus non se intromittit de talibus, nec vidit nec audivit aliquos super hiis conqueri nisi solos Sacerdotes, & quod de rebus hominum suorum aliquando accepit. Rog. an sit inimicus Episcopi, dicit quod non. Rog. an deposuerit ea que dixit bono zelo & pro utilitate Ecclesie? dicit quod sic.

Haymo Capellanus de Ochy, Juratus Rogatus de primo VI. articulo utrum scilicet Episcopus sit negligens vel insufficiens? dicit quod credit quod magis est diligens quam negligens, & quod satis est sufficiens sicut credit, ipse videat quod talis fit. Rog. utrum sit sufficiens in scientia predicandi, penitentias dandi, & judicandi? dicit quod credit quod fic. Rog. utrum predicet frequenter? dicit quod nunquam audivit eum predicantem nisi semel tantum, nec etiam penitentias dandi,

Tome II.

Ggg

nisi semel tantum, dicit etiam quod nunquam vidit eum sedentem in judicio & judicantem. Rog. per quos assuevit facere judicia sua? dicit quod per officialem suum, priusquam fuit institutus per quos autem ante fecerit, nescit. Rog. utrum Episcopus visitet Ecclesias, confirmet plebes, ordines celebret? dicit quod visitat Ecclesias & diligenter ut credit, visitavit enim Ecclesiam suam aliquando & inveniens Calicem non esse integrum, fregit omnino, ordines etiam celebrat libenter, sed plebes non confirmat leviter. De secundo articulo Rogatus utrum in Curia Episcopi judicetur secundum leges & canones? dicit quod nescit, quia nunquam vidit eum judicantem, sicut superius dixit. De Curia autem officialis Rogatus utrum ibi judicetur secundum leges & canones? dicit quod sic ut credit. Rog. utrum Episcopus diligens sit in exibenda justitia conquerentibus? dicit quod credit eum satis esse diligentem in hac parte, dicit tamen quod audivit Decanum semel proibentem ex parte Episcopi in Capitulo ultra clusam omnibus Sacerdotibus ne Templariis aut Hospitalariis de injuriis sibi illatis conquerentibus aliquam exiberent justiciam, nisi suas prius vel officialis vel loci decani litteras preceptorias super hoc recepissent. De tertio articulo utrum scilicet in dissolutionem deveniat Religio propter negligentiam vel insufficientiam Episcopi. Rog. dicit quod non credit quod dissolvatur Religio tempore istius, verum tamen credit quod tempore Magistri Bernardi Antecessoris istius fortius servabatur Religio. Rog. de Religione Canonicorum majoris Ecclesie? dicit quod nichil scit. Rog. de Sacerdotibus utrum sint, continentes vel habeant Concubinas? dicit quod audivit de quibusdam. Rog. sciat utrum aliquem nominare? dicit quod scit nominare Petrum in Ecclesia sua manentem, & habentem Concubinam. Rog. utrum Episcopus hoc sciat ? dicit quod nescit utrum Episcopus hoc sciat, scivit autem aliquando eum habere Concubinam & propter hoc eum ab Ecclesia sua amovit. Item Rogatus utrum sciat quod Episcopus alios pro hac re punierit? dicit quod scit unum Johannem nomine de Arlou,

lou, quem similiter Episcopus ab Ecclesia sua pro causa predicta amovit. Rog. an Clerici in habitu, in gestu & in aliis videlicet coreas frequentent vel tabernas, vel aliquo alio modo minus religiose se habeant? dicit quod nescit, audivit tamen eos in Sinodis ut ab hujusmodi sibi caveant ammoneri. De quarto articulo utrum statuta Concilii generalis solvantur propter negligentiam vel insufficientiam Episcopi. Rog. dicit quod nescit, tamen vidit & audivit in Sinodis frequenter quod amonebantur Clerici & Sacerdotes quod statuta Concilii firmiter observarent. Rog. utrum viderit aliquem transgressorem vel inde punitum? dicit quod nec transgressorem vidit nec inde punitum. Rog. utrum Decani & Sacerdotes portent capas \* rotundas sicut in Concilio statutum est? de ipsis dicit quod \* Decret 16. du IV. Decanus suus clausam portat, & in Decanatu suo nullum Sa- Conc. gecerdotem novit qui clausam non portet, vidit tamen quen- ner. de Ladam qui dicebatur Decanus de Siseri qui portabat capam manicatam. Rog. de Magistro † habendo in Civitate secundum † Ibid. statutum Concilii qui doceat pauperes gratis, utrum Episcopus ita ordinaverit? dicit quod nescit. De quinto articulo utrum scilicet Episcopus Pontificalis oblitus modestie, magis fit venationi quam predicationi deditus? dicit quod magis deditus est venationi avium quam predicationi, ut credit. Rog. utrum viderit eum portantem avem in manu sua? dicit quod non vidit ut recolit. Rog. utrum Episcopus oblitus sit Pontificalis modestie, & in quo vel in quibus? dicit quod in verbis excedit modum aliquando, sicut in verbis frivolis & occiosis, etiam dicit quod vidit eum ut sibi videtur portantem Epitogium ‡ an-aptum, sed hoc non juraret. De illo articu- ‡ Espece de sur-tout. lo qualiter Episcopus se habeat circa divina officia? dicit quod bene vidit enim eum Missam cantantem honeste & ordines honeste celebrantem. Rog. utrum Episcopus cotidie audiat Missam? dicit quod magis hoc credit quam ejus contrarium. Rog. utrum cotidie audiat Matutinos 1 & horas diurnas? di- 1 Matucit quod credit, vidit tamen eum semel in lecto suo matutinos audientem, & tunc sanus erat ut credit. De septimo

Ggg 2 Ro-

Rogatus utrum Episcopus se immisceat guerris aliorum vel aliis quam pro Ecclesia sua? dicit quod nescit. Item Rogatus utrum Episcopus immisceat se secularibus commerciis ratione vendendi vel emendi? dicit quod nescit nec audivit. De octavo articulo Rog. utrum Episcopus sit dilapidator & dissipator bonorum Episcopalium, vel Ecclesie? dicit quod nescit excepto quod audivit à quibusdam quod confratria Sancti Petri (g) que erat statuta ad opus Ecclesie immunita est per Episcopum, fecit enim aliam fieri ad opus Pontis sui quam magis diligit, & diligenter facit exequi. Item Rogatus utrum Episcopus bona Ecclesie augmentaverit? dicit quod nescit, preter hoc quod per duo Castra que ipse edificavit homines Episcopi & Clerici tuciores effecti sunt, solebant enim per homines Comitis rapere mulieres & opprimere & bona hominum Episcopi auferre, quomodo non fit. De nono articulo Rog. utrum Episcopus faciat exactiones per Presbyteros & Clericos? dicit quod sic. Rog. quotiens in anno? dicit quod semel. Rog. si graves sint exactiones? dicit quod sic. Rog. in qua quantitate, dicit quod à quibusdam accipit quinque solidos, ficut à pauperioribus, à quibusdam decem, à quibusdam quindecim, à quibusdam viginti, à quibusdam triginta, & nisi Sacerdotes solvant exacta interdicit Ecclesias eorum. Rog. quibus de causis has exactiones faciat, & in quos usus exacta expendat? dicit quod semel suit Rome, intersuit etiam Concilio \* Bituricensi, & pro itineribus istis petivit auxilium à Sacerdotibus, credit etiam quod in munitionibus suis plus

\* L'an 1215.

(g) Il y avoit déja à Geneve une Confrairie dite de S. Pierre, qui avoit soin de l'Ouvrage de l'Eglise de S. Pierre, soit pour l'Edissice, soit pour les Ornemens: Elle avoit son Trésor particulier. Pierre de Sessons avoit établi une autre Confrairie pour la réparation des Ponts. Le présent Témoin y trouve à dire, & se moque d'un établissement, aussi utile qu'il étoit pieux & conforme à l'institut d'un Ordre, dont les Religieux se nommoient les Freres du Pont, & qui s'éteignit bien-tôt après sa naissance, tandis que d'autres subsissent avec moins de prosit pour la Societé.

plus expendit quam in Ecclesiis. Rog. utrum pro hujusmodi exactionibus depauperate sint Ecclesie Diocesis? dicit quod seit & credit quod pauperiores sunt Sacerdotes. De decimo articulo Rog. utrum Episcopus conferat beneficia Ecclesiastica indignis? dicit quod nescit, vidit tamen quod aliquos amovit indignos sicut prius dixit, dicit etiam quod vidit Episcopum aliquando beneficia conferentem & querebat utrum ille cui conferebat beneficium esset honeste vite, vidit etiam quod examinabat eum coram multitudine, & faciebat eum jurare quod pro beneficio illo acquirendo nulli quicquam contulerat vel promiserat, & quod faceret residentiam. De undecimo Rog. utrum scil. Episcopus admittat illicitas pactiones in beneficiorum collationibus? dicit quod nescit. De duodecimo articulo utrum scilicet habitus Episcopi defluat in luxum secularem Rog. dicit de tonsura quod saris competens sibi videtur, de incessu & gestu, dicit quod aliquando levis est in istis. De tertiodecimo utrum scilicet Episcopus in suis actibus se exibeat Tirannum vel raptorem Rog. dicit quod non est misericors, dicit etiam quod in visitationibus suis bene vult procurari, & qui eum non bene procurat, solvit penas, quia alia vice gravat eum. Rog. quomodo sciat ista? dicit quod vidit & audivit. Rog. utrum sit inimicus Episcopi? dicit quod non. Rog. utrum ista dixerit zelo justitie an odio? dicit quod zelo justitie & pro veritate.

Anselmus Capellanus de Pullei, juratus Rogatus utrum Epis- VII. copus sit sufficiens quantum ad spiritualia? dicit quod credit eum habere scientiam, si ea vellet uti, scilicet scientiam predicandi, judicandi & penirentias injungendi, fed dicir quod nunquam vidit eum predicare vel penitentias injungere, vidit tamen Fratres de Predicatorum ordine bis predicare per Episcopatum & penitentias dare. Rog. si alias vidit aliquos predicare loco Episcopi? dicit quod non nisi in Synodis. Roge utrum Espiscopus Ecclesias consecret, & plebes consirmet? dicit quod sic & quod Ecclesias visitat, sed non singulis annis nec per se nec per alium. Rog. si quando visitat, inten-

Ggg 3

dat utrum Altaria decenter sint ornata? dicit quod quandoque sic, quandoque non. De secundo articulo Rog. an scilicet deiciantur jura in Diocesi Gebennensi propter insufficientiam vel negligentiam Episcopi? dicit quod non credit. Rog. utrum in Curia Episcopi & Officialis sui judicetur secundum Leges & Canones? dicit quod sic & hoc vidit & audivit. Rog. utrum Episcopus exhibeat justiciam conquerentibus? dicit quod sic, illis tamen quos diligit cicius facit justiciam & firmiorem, aliis tardius & debiliorem. Rog. de tertio articulo, dicit quod Sacerdotes & Clerici Episcopatus magis sunt religiosi tempore istius quam antea fuerint. Rog. in quo vel in quibus? dicit quod vidit quod fere omnes Sacerdotes habebant Concubinas, modo autem pauci habent Concubinas, & dicit quod Episcopus Concubinarios compellit ad correctionem, uno modo aut alio. Rog. utrum Sacerdotes & Decani utantur capis manicatis? dicit quod quidam fic quidam non, prohibitum est tamen in Sinodis, sed non audivit quod aliquis de his qui portant capas manicatas propter hoc punitus sit ab Episcopo. Circa quartum articulum Rogatus utrum statuta Concilii generalis legantur in Sinodis & precipiantur firmiter observari? dicit quod sic, precipitur etiam quod quilibet Sacerdos habeat illa statuta penes se scripta. Rog. utrum aliquis Magister sit in Civitate qui doceat pauperes gratis dicit quod non. De quinto articulo Rog. dicit quod vidit Episcopum semel vel bis vaccantem venationi avium, de predicatione ipsius dictum est supra. Rog. utrum Episcopus servet modestiam Pontificalem in verbis suis & factis? dicit quod aliquando audivit eum dicere verba occiosa & levia, de factis autem suis in quibus modum excesserit, nichil scit. De sexto articulo Rog. dicit quod vidit Episcopum honeste missam celebrantem & ordines. Rog. utrum sepe celebret? dicit quod non est sepe cum eo set quando est cum eo videt eum celebrantem aut Missam audientem, dicit quoque quod audit horas suas, set semel vidit eum audire Matutinos suos in lecto, quando sanus erat, & hoc suit in domo ipsius testis. De feptiseptimo articulo Rog. utrum Episcopus se immisceat aliis guerris quam pro Ecclesia sua, vel si emat ut carius vendat? dicit quod nescit nec de hoc aliquid audivit. De octavo articulo Rog. utrum Episcopus sit dilapidator vel dissipator bonorum Episcopalium vel Ecclesie? dicit quod nichil vidit de hoc, vel audivit, set vidit quod aliqua augmentavit, ut pote in duobus Castris que edificavit. De nono Rog. utrum Episcopus faciat graves exactiones per Sacerdotes? dicit quod graves sunt Sacerdotibus. Rog. in quanta summa fiant per fingulos? dicit quod aliquis tres solidos, aliquis quinque, alius decem, & alius viginti solvit. Rog. de qua causa faciat istas exactiones? dicit quod aliqua ratione procurationis, & aliquando pro evidentibus negociis, & hec facit semel in anno. Rog. utrum depauperati sint Sacerdotes propter hoc? dicit quod non credit, immo in partibus suis ditiores sunt quamante fuerint. De decimo artie. Rog. utrum Episcopus conferat Ecclesiastica beneficia indignis? dicit quod non credit, immo vidit quod ammovit bis indignos, unum pro incontinentia, alium quia insufficientis erat litterature & residentiam non faciebat in Ecclesia. Item Rogatus utrum duas Ecclesias contulerit uni quibus annexa sit cura animarum? dicit quod non vidit, solebat tamen fieri in Episcopatu, set modo non fit. De undecimo Rog. utrum illicitas pactiones faciat Epifcopus in collationibus beneficiorum, videlicet si dederit Ecclesiam pro peccunia, vel si dederit Ecclesiam antequam vacet, vel si dederit & aliquam sibi porcionem retinuerit preter solitum? dieit quod nec vidit, nec audivit, nec credit quod fecerit. De duodecimo artic. Rog. utrum habitus Episcopi in luxum defluat secularem? dicit quod non vidit eum portare habitum indecentem. De decimo tertio Rog. utrum Epifcopus exhibeat se Tirannum vel raptorem? dicit quod nichil scit de hoc. Rog. utrum sit inimicus Episcopi ? dicit quod non, & que dixit, dixit causa veritatis.

Rodulphus de Brienzum Canonicus Gebennensis & Deca- VIIInus de Siseri, Juratus, Rogatus dixit super illo articulo an spiris

spiritualia deficiant in Episcopatu Gebennensi propter negligentiam & insufficientiam Episcopi? In predicando credit quod piger sit, quantum ad personam suam, sed bene credit quod habet scientiam predicandi si vellet, & audivit eum aliquando facere Sermonem in Synodo commendabiliter, & facit Fratres de ordine Predicatorum predicare per Episcopatum sicut ipse vidit & scit. Rog. quociens misit Episcopus Fratres de ordine Predicatorum predicare per Episcopatum? dicit quod pluries vidit eos ad hoc missos; Item dicit quod à quatuor vel quinque annis retro vidit istud fieri. Rog. utrum Episcopus negligens vel insufficiens sit in confessionibus recipiendis, & penitentiis dandis? dicit quod quando erat cum eo vidit Episcopum aliquando recipere confessiones, & dare penitentias, & aliquando remittere venientes ad eum causa confitendi ad Capellanos vel viros religiosos. Rog. quanto tempore istud vidit? dicit quod à decem annis circiter. Rog. utrum Episcopum viderit vel audierit ordines conferre, Ecclesias dedicare, confirmare, Ecclesias visitare? dicit quod pluries vidit eum Ecclesias visitare & confirmare confirmandos & semel Ecclesiam dedicare & audivit quod plures dedicavit, & quod ordines pluries fecit. Super illo articulo utrum deiciantur jura in eadem Diocesi propter negligentiam vel insufficientiam Episcopi Rog. quid inde sciat? dicit quod aliquando vidit Episcopum facere justitiam conquerentibus per se & aliquando non, set mittebat eos ad Decanos vel ad Plebanos. Rogat. utrum Episcopus habeat periciam judicandi secundum Leges & Canones? dicit quod credit & in Curia ejus vidit & audivit allegari & judicari secundum leges & decreta. Rog. utrum Episcopus sit negligens vel diligens in justicia exhibenda? dicit quod credit quod aliquando neglexit, set credit quod magis diligens sit quam negligens. Rog. per quem Episcopus reddat vel faciat reddi jura petentibus justiciam exhiberi, quando hiis non potest vaccare? dicit per officialem suum. Rog. quomodo hoc scit? dicit quod vidit sepius officialem causas

tractantem. Rog. à quanto tempore retro vidit Officialem in Episcopatu \*? dicit quod à duobus annis citra antea vero non \* Etabliserat (h) Officialis in Episcopatu quod ipse sciat, set faciebat sement de l'Official à Episcopus tractari causas & negocia quibus non poterat inte- Geneve resse per Decanos suos. Rog. quomodo scit quod per Deca- vers l'an nos? dicit quod ipse vidit & fecit in Decanatu suo ex officio suo. Rog. de vita & sciencia Officialis? dicit quod credit ipsum esse satis sufficientem ad officium suum & honeste conversationis, & quod judicat secundum Canones & Decretales, & in exhibendis justiciis diligens est, sicut ipse credit. Super articulo illo an in dissolutionem deveniat Religio propter negligentiam vel insufficientiam Episcopi in Diocesi Gebennensi. Rog. quod inde sciat? dicit quod non multum frequentat Episcopatum Gebennensem, unde non potest scire multorum vitas & conversationes, tamen quosdam vidit minus honeste & minus religiose se habentes, quorum aliquos vidit Episcopum redarguere & punire. Rog. utrum Episcopus diligens sit circa tales coripiendos vel redarguendos? dicit ego vellem quod plus effet diligens. Super artic. illo an generalis statuta Concilii solvantur in eadem Diocesi, propter negligenciam vel insufficienciam Episcopi? Rog. utrum Episcopus teneat Sinodum fingulis annis? dicit quod fic, excepto quod duobus annis non tenuit, uno propter guerras & alio propter dissensionem ipsius & Capituli Gebennensis. Rog. quomodo hoc sciat, scilicet quod singulis annis tenuit Sinodum exceptis illis duobus? dicit quod sepius intersuit. Rog. utrum audierit vel viderit Statuta generalis Concilii legi in predictis Sinodis? dicit quod non recolit se vidisse vel audisse, quia Hhh Tome II tur-

(h) Ce n'étoit donc que depuis deux ans que l'Evêque avoit établi un Official à Geneve, & tout le monde se louoit de ce Juge, le premier Official, à ce qu'il paroit, qu'on y eut vû. Auparavant, l'Evêque jugeoit lui-même les Causes Ecclesiastiques, ou les faisoit juger par ses Doyens, comme le Doyen de Siseri le témoigne ici par son propre exemple.

(i) Ii

turbationes quandoque exorte sunt in Sinodis inter Capitulums & Episcopum. Rog. si aliquis Magister (i) est in Civitate Gebennensi qui doceat gratis? dicit quod non credit, sed credit quod unus est ibi qui docet pro mercede. Rog. de habitu Sacerdotum & Clericorum, dicit quod Sacerdotes fere omnes habent capas clausas, aliqui tamen habent manicatas, set pauci sunt sicut credit. Rog. de continencia Sacerdotum, dicit quod credit plures esse in Diocesi continentes quam incontinentes, & unum scit esse Concubinarium & vidit & scit quod Dominus Episcopus quosdam coripuit & punivit propter incontinenciam. Rog. de aliis Statutis generalis Concilii? dicit quod credit quod multa sunt que non observantur in Diocesi ista sicut nec alias. Rog. utrum Episcopus preceperit per se vel per alium in Sinodo vel alibi Statuta generalis Concilii observari? dicit quod non recolit. Super artic. illo an Episcopus magis sit venationi quam predicationi deditus? dicit quod pluries vidit eum in accupatione quam in predicatione, & dicit quod non credit se vidisse eumquater projecisse avem de manu sua. Rog. utrum ipse Episcopus consueverit habere necessaria ad venandum, ut pote canes & aves? dicit quod aliquando vidit eum .... habere venationi tamen ferarum nunquam vidit eum interesse. Super eo artic. qualiter Episcopus se habeat circa divina officia audienda vel celebranda. Rog. dicit quod quando est cum Episcopo vidit & audivit eum cantare horas suas & dicit quod sepe & sepius est vel fuit cum Episcopo. Rog. utrum audierit Episcopum Missam celebrantem? dicit quod sepius, set dicit

<sup>(</sup>i) Il avoit établi dans la Ville un Docteur, pour enseigner les jeunes Ecclesiastiques. Le dernier Concile géneral de Latran (en 1215.) l'avoit ainsi ordonné dans le Décret XI. que les Commissaires ont en vûë. Chaque Cathédrale devoit avoir un Docteur, élû par l'Evêque conjointement avec le Chapitre, & pourvû d'un Bénefice pour vivre honorablement. Celui de Geneve, en attendant, étoit payé pour ses Leçons.

dicit quod non multum frequenter celebrat. Rog. utrum Episcopus cotidie audiat Missam? dicit quod raro viderit eum Missam in die non audire. Rog. qualiter in Ecclesia se habuerit? dicit quod satis modeste & honeste. Rog utrum celebret in Ecclesia Cathedrali? dicit quod à duebus annis & infra propter dissensionem inter ipsum & Capitulum non vidit eum celebrantem in Ecclesia Cathedrali, antea autem vidit eum celebrantem aliquociens in dicta Ecclesia. Super eo artic. in quo continetur quod Episcopus se immiscet secularibus commerciis. Rog. dicit quod vidit Episcopum aliquando facere vendi bladum suum, & quod ad victum suum & suorum faciebat emi bladum, set nunquam vidit eum emere ut carius venderet. Super illo artic. utrum Episcopus sit dilapidator vel dissipator. Rog. dicit quod non vidit vel audivit quod Episcopus aliquam possessionem Ecclesie vendiderit vel alienaverit. Rog. si aliqua Ecclesie possessio per injuriam vel negligenciam Episcopi deperierit vel diminuta sit? dicit quod non credit. Rog. utrum mensa Episcopi in aliquo sit diminuta? dicit quod non credit, immo quod pocius fit augmentata. Rog. utrum Sedes Episcopalis sit in aliquo deteriorata tempore ipsius? dicit quod non, immo meliorata in rebus & possessionibus. Rog. utrum sciat quod Episcopus solverit debita Predecessorum suorum, scilicet pro Ebrodunensi † Epist † Bernard copo qui fuit Predecessor sus vel pro aliis? dicit quod nes- Chabert, predecess. cit, dicit tamen quod Episcopatus melioratus est tempore ip- de P. de sius in Valencia mille Marcharum & Episcopatum hic vocat avoit été eaque pertinent ad Episcopum. Rog. quomodo scit? dicit ex fait Archeeo quod videt. Rog. in quibus? dicit quod in edificiis & d'Ambrun adquisitionibus. Rog. quid edificavit? dicit quod Castrum en 1213. quod dicitur Insula, quod fecit à fundamentis (k) & aliud Hhh

(k) L'Evêque en question avoit bâti des les Fondemens le Château de l'Îste, & rebâti tout de neuf celui de Marval. Il avoit bâti le premier, pour arrêter les incursions des gens du Comte de Genevois \*, le 5. Téavec qui l'Evêque avoit alors un different au sujet du Mur dont on moin,

Castrum quod dicitur Marval quod prius erat Ecclesie, set ipse totum de novo edificavit. Rog. quid adquisivit? dicit quod credit ipsum adquisisse quoddam molendinum in Rodano, alias adquisitiones nesciret nominare. Rog. si Episcopus Jura & Jurisdictiones quas habet occasione regalium augmentavit vel diminuit, vel promisit diminui? dicit quod nescit quod augmentaverit vel diminuerit, sed pro regalibus tuendis ad opus Ecclesie que quasi alienata erant sustinuit guerram Comitis Sabaudie & multos labores sustinuit & multa expendit, ita quod per Dei gratiam remanserunt Ecclesie. Rog. si multis debitis obligatus? dicit quod non credit quod debeat ultra trigenta libras Gebennenses. Rog. si invenit Episcopatum in majoribus debitis quam modo sit? dicit quod bene credit. Super illo artic. an Episcopus sit subditorum depressor & gravis exactor. Rog. utrum faciat exactiones singulis annis per Presbyteros & quociens? dicit quod pauci sunt anni in quibus non faciat, set semel in anno. Rog. pro quibus causis? dicit quod semel vidit eum facere exactiones pro itinere Romano; Item semel pro Concilio Bituricensi cui interfuit, tercio pro negocio \* Albigensium. Rog. in quos usus expenderit exacta? dicit quod ipse nescit. Rog. si gravat vel gravavit homines suos exactionibus? dicit quod bene credit quod aliquando gravaverit. Rog. in quanta summa possent accedere exactiones ille per fingulos annos? dicit quod nescit. Rog. si propter hujusmodi exactiones depauperatus sit Episcopatus idem Diocesis Ecclesie? dicit quod credit quod quidam Presbyteri sunt propter hoc depauperati. Super illo artic. an Episcopus Ecclesiastica beneficia contulerit vel conferat indignis. Rog. cujus ordinis sint illi vel essent quibus contulit vel

\*Pour la guerre contre les Albigeois.

a parlé, de même qu'avec Amé de Jaiz ou Gex, qui étoit de la famille du Comte, & le même qu'Amé de Geneve, Seigneur de Gex, qui, 6. ou 7. ans après cette Enquête, donna (comme le dit Guichenon Hist. de Sav. T. I. p. 1170.) en 1225. à l'Eglise de S. Oyen le Fief du Château de Divonne.

confert Ecclesias Parrochiales? dicit quod non vidit quod Episcopus conferret ipsas Ecclesias quibusdam qui non essent in sacris Ordinibus, vel qui infra breve tempus non possent ad facros Ordines promoveri, nec credit quod aliis contulerit quam talibus. Rog. si illi quibus contulit Ecclesias faciant ibi residenciam? dicit quod quidam sic, quidam non, sed pauci sunt qui non faciant residenciam. Rog. qualis conversationis sint? dicit quod paucos cognoscit, sed debet credere quod bone conversationis sint. Rog. si confert uni soli vel contulit plures Ecclesias Parrochiales quarum neutra sit subjecta alteri vel dependeat ab altera? dicit quod personatus duos vel tres vidit uni dari, sed Ecclesias Parrochiales non. Rog. quid inde credat? dicit quod esse potest, sed non credit. Rog. si conserat indignis? dicit quod non vidit, sed bene credit quod aliquibus indignis, sed pluribus dignis quam indignis. Super artic. illo utrum Episcopus admiserit vel admittat in beneficiorum collationibus illicitas pactiones. Rog. utrum Ecclesiastica beneficia conferat pro pecunia? dicit quod nec vidit, nec scit, nec credit. Rogat. utrum antequam vacent promittat Beneficia Ecclesiastica? dicit quod nec vidit, nec scit, nec credit. Rog. si in collationibus Ecclesiarum retinuerit vel retineat sibi aliquam portionem preter solitum? dicit quod nec vidit, nec scit, nec credit. Super artic. illo utrum habitus Episcopi in luxum defluat secularem. Rog. de Tonsura Episcopi, de incessu, de gestibus corporis, de vestibus, de calciamentis, an sint decencia Episcopum, dicit quod sic, excepto quod quandoque curciora sunt vestimenta quam deceret, & calciamenta strictiora, & utitur pellibus . . . riis & aliquando cum minori gravitate incedit quam deberet & non est ita maturus in verbis & gestibus corporis aliquando sicut deceret. Circa illum artic. utrum Episcopus se in suis actibus non Prelatum ostenderit vel ostendat, se tirannum, & non rectorem aut presulem, sed raptorem, Rog. si exhibet se raptorem vel tirannum? dicit quod non credit, sed scit eum pacientissimum. Rog. si opprimat homines suos in-Hhh 3 ditti

I.X.

carcerando & res eorum per violentiam occupando? dicit se vidisse quod secit aliquos incarcerari, & de rebus eorum per violenciam capi, sed credit quod hoc suit pro sacienda justicia & propter excessus eorum. Rog. si accipiat per violenciam de rebus hominum qui non sunt sui? dicit quod non vidit, nec scit. Rog. si procurationibus quas recipit in Ecclesiis & domibus religiosis exhibeat se immoderatum? dicit quod quandoque modestum & quandoque immoderatum modo in equis modo in sociis. Rog. de qualitate familie sue?

dicit quod quidam boni sunt & quidam pessimi.

Bonifilius Capellanus Publiaci Juratus, Rogatus an spiritualia deficiant in Episcopatu Gebennensi propter insufficienciam vel negligenciam Episcopi, & in quo vel in quibus, dicit quod non vidit eum publice predicantem sicut Magister Bernardus fecit, nec vidit eum confessiones recipientem, sed vidit Fratres de Ordine predicatorum bis vel ter predicare per Episcopatum à quinque annis citra & recipere confessiones. De secundo artic. Rog. dicit quod non vidit deficere justiciam conquerentibus in Episcopatu Gebennensi. De tercio artic. dicit quod nescit utrum Sacerdotes & Clerici sint minus religiosi modo quam solebant, vel magis. De quarto artic. dicit quod Episcopus facit legi Statuta Concilii generalis in Sinodis, & precipit firmiter observari. Rog. de aliis circa istum artic. dicit quod nichil scit. De quinto artic. dicit quod nichil scit. De sexto & septimo & octavo nichil quod esset scribendum preter hoc quod Episcopus bene se habet circa divina officia. De nono artic. dicit quod nimis gravat Sacerdotes, ipse tamen nichil unquam solvit Episcopo; sed audivit alios de hoc conquerentes. De decimo nichil scit, nec de undecimo de habitu Episcopi dicit quod nunquam audivit eum de hoc reprehendi; de tirannide vel rapina Episcopi nichil scit nisi quod Clericos suos multum gravat. Dicit quod non est inimicus Episcopi, & ea que dixit, dixit pro veritate.

X. Falco de Sie Capellanus, Rog. an spiritualia deficiant in Epis-

Episcopatu Gebennensi propter negligenciam & insufficienciam Episcopi; dixit quod Episcopus non predicat, nec confirmat omnes ad se venientes, nec unquam vidit eum confessiones audire, nec penitenciam dare, dixit tamen quod Ecclesias consecrat & ordines facit, vidit tamen quod bis Fratres de Ordine predicatorum missi ab Episcopo predicabant per Episcopatum, & confessiones audiebant; de divino Officio dicit ficut credit quod bene facit, sed quando est in \* careria vel \*Ala ruë; ... ambulat, non fignat populum sibi occurrentem sicut alii Episcopi. Rog. si justiciam exibet conquerentibus? dicit quod fic. De hoc quod in dissolutionem deveniat Religio nichil scit, sed seit quod populus diffamat Episcopum malum eum reputans. Rog. quomodo hoc scit ? dicit se sepius hoc audisse. De actionibus, dicit quod non parcit Sacerdotibus aut hominibus suis, & audivit sepe homines suos de eo conquerentes, quia bona eorum diripit & eos depauperát. De Sacerdotibus dicit quod Episcopus hospitatur apud quosdam cum pluribus equitaturis, & per ministros & familiam suam importabiliter eos gravat, & in recessu suo exigit ab eis pecuniam, & nichilominus cocus & dapifer volunt sibi aliquid dari, alioquin dabitur uni equo avena que sufficeret duobus, dicit etiam quod nisi Sacerdotes solvant pecuniam quam eis imponit tempore statuto, interdicit eis ingressum Ecclesie & ne celebrent. Ideo autem ut dicit graves facit exactiones quia multa operat eum expendere & multa jam expendit in edificiis, sicut in Castro de Insula & in desensione contra inimicos, & in peregrinationibus. Rog. de venatione, dicit quod nichil scit, nisi quod aliquando vidit eum portantem acipitrem. De aliis, Rogatus, dicit quod nichil scit.

Michael Prior de Clusa Juratus, Rogatus an Episcopus predicet & penitentias injungat? dicit quod nescit. De Fratribus de Ordine predicatorum dicit idem quod alii. Rog. utrum Sacerdotes sint Concubinarii? dicit quod credit quod multisunt, de uno autem scit maniseste quod est Concubinarius, cui Episcopus contulit Ecclesiam de Dongi, & talis sama de

eo erat antequam Episcopus ei daret Ecclesiam. Rog. an Episcopus sit diligens in corigendis excessibus? dicit quod pecuniarie punit Sacerdotes, unde à supra dicto Sacerdote dicitur recepisse quadraginta solidos eo non emendato, & maxime quia ut dicit idem testis adhuc peccat cum maritatis, & hoc audivit ab illis qui eum in tali crimine invenerunt, quare pro simili causa dedit Decano viginti quinque solidos; dicit etiam idem testis quod Prior de Viu Canonicus Episcopi immediate auctoritate ipsius faciebat quosdam Sacerdotes Diocesis jurare quod sibi de requisitis dicerent veritatem, & post prestitum sacramentum eos de propriis suis actibus sive excesfibus requirebat, & que dicebantur redigebat in scriptum, quod videlicet scriptum dictus Prior tradebat Episcopo & Episcopus secundum continenciam scripti eos pecunialiter puniebat. Rog. unde hoc scit? dicit quod audivit à Sacerdotibus illis qui hoc passi sunt. Rog. utrum Episcopus sie subditorum oppressor & gravis exactor? dicit quod Episcopus requisivit ab eo viginti solidos, quos quia dare noluit quamdam Ecclesiam suam de Doge interdixit, mandans per litteras suas Parrochianis dicte Ecclesie, quod si ei redderent viginti solidos memoratos, absoluti essent, & de decimis dicte Ecclesie que erant Prioris tantum retinerent quod viginti solidi recompensarentur; de Sacerdotibus Diocesis audivit quod eos nimiis exactionibus & sumptuosis procurationibus multum gravat, & si statuto tempore ea querentur, soluta non suerint, interdicit Ecclesias & suspendis Sacerdotes, consuevit etiam ficut audivit nolentes dare ea que petuntur gravare in anno equitaturarum & sociorum, ita quod duplo & amplius gravantur quam gravarentur si petita solvissent. De aliis. Rog. modo quo debuit, dicit quod nescit. Rog. an sit inimicus Episcopi vel non? dicit quod non. Sed non diligit eum multum sincere quia Ecclesiam de Dongi ei abstulit instituendo in ea Capellanum cum de jure non deberet. Rog. an hec deposuerit bono zelo & pro utilitate Ecclesie? dicit quod fic. Girar-

Ki?

Girardus Capellanus de Fessi Juratus, Rogatus utrum Epis- XII. copus diligens sit vel negligens circa officium suum? dicit quod nunquam vidit, nec audivit . . . . nec in vicinia sua Episcopum predicare, vel confessiones recipere, nec confirmare, nec Ecclesiam consecrare nisi unam. De Fratribus de Ordine Predicatorum dicit idem quod alii. Rog. an Episcopus justiciam faciat conquerentibus? dicit quod audivit quod sic preterquam sibi, quia cum quidam miles auferat ei quandam decimam quam Ecclesia sua tenuit sexaginta annis & amplius ante ipsum, Episcopus sepius rogatus non vult ei justiciam facere & credit quod ideo quod uxor dicti militis est cognata ejus. Rog. an Clerici & Sacerdotes & Canonici fint folito amplius dissoluti? dicit quod si aliquando aliquos reperit Sacerdotes concubinarios quociens scivit sicut credit, alios sufpendendo, alios \* Bulsas evacuando punivit. Rog. an in collatis Ecclesiis aliqua retinuerit preter solitam pensionem? dixit quod in Ecclesia de Canille retinuit sibi de novo quinque vel feptem libras cere ad usus mense sue. Rog. an sit subditorum depressor & gravis exactor? dicit quod homines suos nimis opprimit, adeo quod per oppressionem Villa de juxe que ipsius est fere destructa est. De exactionibus vero Sacerdotum dixit quod tam super ipsum quam super multos alios Diocelis exactiones graves fecit, & sumptuosas procurationes accepit, ita quod pene deficiant & vix sussistant. Rog. de aliis articulis inquirendis, modo quo debuit? dicit quod nichil scit, nisi quod quando Episcopus vadit per Diocesim non signat plebes ficut antecessores sui facere consueverant. Rog. an sit inimicus Episcopi? dixit quod non, & dixit quod bono zelo deposuit ea que dixit & pro utilitate Ecclesie.

Albertus de Gresi Canonicus Gebennensis Juratus, Rogatus XIII. de primo articulo? dicit quod Episcopus est negligens & quod spiritualia deficiant in Diocesi propter insufficienciam ejus. Rog. in quibus? dicit quod non predicat, raro confirmat, confefsiones non audiat. Rog. quomodo scit? dicit quod ex certa sciencia. Rog. an per alios hoc faciat? dicit quod ter vidit Tome II.

Fratres de Ordine Predicatorum qui per Diocesim predicaverunt. Rog. utrum justiciam faciat conquerentibus? dicit quod non, quare capitulo deest, sicut de Amedeo de Jaz, & de Johanne Dardel, quare cum Ecclesia de Jaiz sua esset, & esset etiam Decanus, precepit Sacerdoti ut dictum Amedeum excommunicaret & Episcopus inhibuit; dicit etiam quod Episcopus inhibuit ne pro Decanis justiciam faceret alicui, nisi ad mandatum ipsius vel Officialis quam ad hoc instituit. Rog. de tertio? dicit quod Sacerdotes fere sunt omnes concubinarii. Rog. an Episcopus hoc scit? dicit quod sic nec punit nisi pecunialiter. Rog. de quarto? dicit quod nescit. Rog. de quinto? dicit quod venatur in avibus. Rog. de fexto? dicit quod cum celebrat honeste celebrat. De horis matutinis vel diurnis? dicit quod matutinas frequentius dicit in lecto quam in Ecclesia. Rog. de septimo? dicit quod non vidit. Rog. de octavo? dicit quod terras mense Episcopalis alienavit ascensiendo eas partim hominibus Comitis, partim suis; dicit etiam feodum Hugonis de Cornillon alienavit in manu Merescaldi Comitis quod videlicet feodum jacet ad Jussie. Rog. utrum augmentaverit redditus mense Episcopalis? dicit quod nescit, nisi Castrum Insule edificavit. Rog. de nono? dicit quod homines suos de Jussei & de Salaz in tantum oppressit quod pauci remanserunt. De exactionibus? dicit quod eas facit ita grandes & graves & frequentes quod nimie depauperati sint Sacerdotes propter eas, & hoc scit & videt. Rog. an Beneficia Ecclesiastica conferat indignis? dicit quod sic, quare Ecclesiam de Serravalle dedit nepoti suo antequam \* bracas haberet, & aliis ydiotis. Rog. an in Beneficiorum collationibus admittat illicitas pactiones? dicit quod nescit. Rog. an habitus Episcopi in luxum defluat secularem? dicit quod nimis habet curta vestimenta, & in incessu, & in gestu, & in verbis & in ceteris actibus suis non exibet debitam gravitatem. Rog. utrum se magis exibet tirannum vel raptorem quam presulem vel receptorem? dicit quod sic. Rog. in quo? dicit quod vidit bis, semel apud Jussei, semel apud 一年 一章 Genellie,

Genellie, quod Episcopus in Ecclesiis patitur & jubet accipi res pauperum, ficut vinum & avenam. Rog. an sit inimicus Episcopi? dicit quod non, sed vellet quod emendaretur & quod ea que deposuit, bono zelo dixit & pro utilitate Ecclesie.

Haymo de Govelles Canonicus Gebennensis Juratus Rog. XIV. an spiritualia &c. de primo? dicit quod Episcopus est insufficiens in sciencia predicandi, sed credit si vellet operam dare quod sufficeret predicare, hoc ipsum dicit de penitenciis injungendis quod si vellet operam dare, credit quod bene sufficeret, tamen dicit quod à quinque annis & citra misit aliquos de Ordine Predicatorum per Diocesim qui predicarent & penitencias imponerent. Rog. an visitat Ecclesias? dicit quod fic, fed non ad hoc quod debet, quare non inquirit de his que circa spiritualia debent inquiri sicut vidit & audivit. Dicit etiam quod Girardus de Ferreres proprius ferviens Epifcopi Michaheli Pastori cognomine uxorem subduxit, & secum duxit & diu tenuit in Castro Episcopi. Rog. utrum Episcopus hoc sciret? dixit quod eam pre oculis suis posset habere cotidie & videre cum maneret in Castro. Rog. de secundo? dicit quod Episcopus primum precepit ut justiciam facerent conquerentibus Sacerdotes, & postmodum ita temperavit, nec pro illo statuto . . . . ubi preda religiosorum vel predones essent & . . . abstinerent à celebratione nisi viderent super hoc ipsius speciale mandatum; de reliquis autem justiciis faciendis constituit Officialem qui bene exequitur officium fuum, dixit tamen idem testis quod aliquando conquestus est Episcopo de malefactoribus suis qui bona ipsius diripuerunt, nec facit nec facturum se promisit, dicit etiam quod quibusdam Religiosis de injuriis conquerentibus nec justiciam fecit, nec ad Officialem misit. Rog. quomodo scit? dicit quod audivit ab eis qui passi sunt. Rog. de tercio? dicit quod multi sunt honesti Sacerdotes in Diocesi, aliqui etiam sunt dissoluti, sed non vidit quod eos Episcopus puniat nisi pecunialiter, nec propter hoc dimittant peccatum, ficut Sacerdos de

Treflai de quo Episcopus sepe recepit denarios & semper Concubinam retinuit; sic etiam de quibusdam aliis fecir. Rog. de quarto? nichil scit sicut dicit. Rog. de quinto? dicit quod alii. Rog. de sexto? dicit quod honeste celebrat, de horis dicit quod aliquando dicit maturinas in lecto, aliquando extra lectum. Rog. de septimo? dicit quod nichil scit. Rog. de octavo? dicit quod Episcopus dimisir Ecclesiam de Craci Monachis Bonimontis Canonicis contradicentibus; dicit etiam quod cum homines ipsius Episcopi de Viu & de Salaz injurias passi veniebant, ad eum, quare non pacificabat eos recedebant ad dominium aliorum. Rog. de nono? dicit quod aliquando Episcopus in aliquos Sacerdotes secundum magis & minus accipit, in alio viginti florenos, in quibusdam trigenta, sicut in Capellano de Colognie à quo audivit quod trigenta florenos dedisser Episcopo. Rog. quare? dixit quod Episcopus suspenderat eum nisi daret nulla alia occasione pretenta. Rog. de decimo? dicit quod nichil scit. Rog. de undecimo? dicit quod nichil scit. Rog. de duodecimo? dicit quod nichil videt in habitu quod bene non debeat tollerari. Rog. de decimo tercio? dicit quod nischil scit. Rog. an sit inimicus Episcopi? dicit quod non & quod deposuit ea que dixit bono zelo & pro utilitate Ecclesie. Rog. utrum Episcopus augmentaverit redditus mense Episcopalis? dicit quod fic de Foragio.

Giroudus Sacerdos mansionarius de Viu Juratus, Rogatus XV. de primo? dicit quod nunquam vidit Episcopum predicare. Rog. an penitentes audiat? dicit quod sic, aliquando per se & vidit quod aliquando mittebat tales ad ipsum sive ad alium. Rog. an sit sufficiens in sciencia predicandi? dicit quod credit. Rog. an alios mittat ad predicandum? dicit quod vidit Fratres de Ordine Predicatorum & alios missos & hoc sepe. Rog. de secundo? dicit quod quociens Dominus Fucigniaci accepit res Episcopi, quod Episcopus terras ipsius supposuit interdicto usque ad satisfactionem, & hoc vidit, preter ea habet Osficialem quem ad hoc instituit ut justiciam faciat eis

qui

qui petunt. Rog. de tercio? dicit quod aliqui Sacerdotes boni sunt & honesti, & quidam sunt minus honesti quam erant tempore istius predecessoris. Rog. in quibus? dicit quod in emendo & vendendo, emendo vilius ut carius vendant, vendendo ad majorem terminum ut plus accipiant sicut Sacerdos de Bons ut audivit. Rog. de quarto? dicit quod Statuta leguntur Concilii fingulis annis in Synodis & non videt quod aliquis pretergrediatur. Rog. de quinto? dicit quod vidit Episcopum aucupantem, sed non vidit quod aves portaret in manu. Rog. de sexto? dicit quod honeste celebrat quando celebrat, sed de horis dicit quod matutinos audit frequencius in lecto quam in Ecclesia. Rog. de septimo? dicit quod nichil scit. Rog. de octavo? dicit quod Episcopus aliquos homines qui prius erant sui perdidit tali modo quod recesserint ab ipso & translulerint se ad dominium aliorum, sicut W. Finam; sunt tamen alii qui erant olim de dominio Episcopi qui recesserunt ab eo, sed Episcopus excommunicavit eos ficut Garnium de Viu & Johannem de Marchossei & alios. Rog. an Episcopus augmentavit redditus mense Episcopalis? dicit quod nescit preterquam de Insula quam edificavit, dicit etiam quod quedam servicia que debebant illi de Viu pro consuetudine Vicedomno (1) ejusdem ville Episcopus acquisivit & emit, & quod Feodum Willelmi de Filingio sub pignore acquisivit quod tenebat de Episcopo. Rog. de nono? dicit quod aliquando gravat Sacerdotes in procurationibus, ita quod cum Sacerdotes nolunt sibi servire sicut ipse petit, quod Episcopus in nimietate sociorum & equitaturarum gravat eos in amplius quam gravarentur si darent ei quod petierat, sicut Poncio de Villa & Willelmo de Villa Sacerdotibus; dicit etiam quod minores in subditis facit talias quam secerint alii ante ipsum excepto Serial it 3

<sup>(1)</sup> Outre le Vidonnat de Geneve, l'Evêque avoit aussi des Vi- \* Voyez domnes à la Campagne en certains Districts. Il est parlé, par ex., le 13e. Te. d'un Amé; Vidomne de Viu, que Pierre de Sessons avoit fait saisir \* moin.

quod in edificatione Castri de Insula in propriis expensis laboraverit. Rog. de decimo? dicit quod nichil scit. Rog. de undecimo? dicit quod initio vidit Episcopum Ecclesias conferre & faciebat illos jurare quibus dabat quod nec per se nec per alios alicui pro hac collatione aliquid alicui dedissent vel promisissent. Rog. de duodecimo? dicit quod aliquando vidit quod Episcopus portabat habitum notabilem habens in capicio suo laqueos \* argenteos. Rog. de decimo tercio? dicit quod nichil scit. Rog. an sit Episcopi inimicus? dicit quod non, & quod bono zelo deposuit ea que dixit & pro utilitate Ecclesie. Dicit etiam idem testis quod homines suos de Jussei Poncium & Willelmum Fratres Jacobi Capellani de Viu, Episcopus perdidit, & sunt modo in manu Domini de Fucigniaco qui facit in eis taliam.

\* Lacet d'argent.

Willelmus de Closeaz Capellanus de Mencie Juratus, Rogatus an spiritualia deficiant & propter negligenciam & insufficienciam Episcopi? dicit quod in Ecclesia sua Episcopus ab octo annis & citra non celebravit, nec predicavit, nec confirmavit. Rog. an predicet alias vel confirmet? dicit quod confirmat sed non predicat. Rog. an visitet Ecclesias ad hoc ut videat de Ecclesiis, de Altaribus, de Sacerdotibus, si honesta sint Altaria, si Officium debitum Sacerdotes competenter solvant? dicit quod non vidit nec audivit quod hoc faceret Episcopus hac intencione, quamvis alia de causa visitet eas. Rog. utrum aliquos mittat Episcopus per Diocesim ut predicent & confessiones recipiant? dicit quod bis vidit Fratres de Ordine Predicatorum, & per Diocesim predicare & penitencias injungere. Rog. de secundo articulo, an deiciantur jura & cui? dicit quod cum quidam malignus peccora & animalia ipsius in domo sua de Meuci & in cimiterio furtive accepisset, & ceteri Sacerdotes Diocesis secundum Statutum Synodi dictum predonem excommunicarent, & Decanus sentenciam Sacerdotum approbaret, Episcopus rogatus ut sentenciam approbaret, noluit sed solvit, unde idem testis conquestus Archiepiscopo Viennensi, & Archiepiscopus senten-

tenciam tulisset in dictum predonem, Episcopus iterum absolvit eam, & sic perdidit peccora sua idem testis; similiter sentenciam solvit quam idem testis tulerat in Petrum militem de Matrinia qui res Ecclesie & jura violenter detinebat; dicit etiam quod cum simili ratione Willelmum de Humum excommunicasset, dictus Episcopus sentenciam solvit ut ille Willelmus uxorem duceret, & sic Ecclesia perdidit & justiciam fuam & jus suum. Rog. utrum justiciam aliis faciat? dicit quod sie cui vult, sed habet Officialem qui justiciam exibet conquerentibus. Rog. de tercio? dicit quod scit quod aliqui Sacerdotes sunt in Diocesi qui habent Concubinas, sicut Petrus Capellanus de Marrignie & alii. Rog. an Episcopus tales sciat & corripiat? dicit quod Episcopus quosdam tales scit, sed de correptione nichil scit. Rog. de quarto? dicit quod Synodum celebrat tum per se tum per alium, & ibi leguntur Statuta Concilii & ea precipit firmiter. Rog. an corripiat transgressores? dicit quod nescit. Rog. de quinto an sit venationi deditus magis quam predicationi? dicit quod sic venationi avium. Rog. de sexto? dicit quod honeste Missam celebrat, sed de horis quomodo dicat nescit; sed credit quod eas dicat more debito. Rog. de septimo? dicit quod Episcopus semel procuraret razellum ut venderetur apud Marsiliam. Rog. utrum habuerit guerras pro desensione Ecclesie vel alia causa? dicit quod guerras habet contra aliquos homines suos sicut scit, & dicit quod audivit quod Episcopus de guerra Domini de Fucigniaco & Comitis Gebennensis tale dixerit verbum quod ipse jactaverat ostile quod ipsi se tenerent. Rog. de octavo? dicit quod Episcopus secit dirui muros Civitatis Gebennensis ut Castrum Insule edificaret, item dicit quod Willelmus de Turre miles qui erat de dominio Episcopi transtulit se ad Dominium Domini de Fucigniaco, & Episcopus videt & sustinet. Item dicit quod Dominus de Fucigniaco fecit hominium predecessori istius Episcopi, sed ipsi non fecit. Rog. quare non fecit? dicit quod nescit. Rog. an augmentaverit redditus mense Episcopalis? dicit quod nichil.

440

chil scit, nisi de Castro Insule. Rog. de nono? dicit quod subditos opprimit sicut audivit ab eis & exactiones grandes & graves facit in Sacerdotes sicut vidit & audivit ab eis qui conquerebantur; dicit etiam idem quod Petrum Capellanum de Bodio (m) jurare compulit, ut sibi de requisitis exprimeret veritatem, quod cum ille fecisset, & ad inquisita coactus respondisset Episcopus ab eo exegit decem vel & ad opus Officialis viginti florenos, qui cum diceret quod ad confilium Episcopi mississet, quemdam armatum in negocio Albigensium pro excessibus suis, & per hoc nichil proficeret, tandem suit suspensus ab officio & beneficio quare non solvebat petita. Sed Archiepiscopus Viennensis fecit eum absolvi. Rog. de decimo? dicit quod Capellaniam de Anemassi contulit cuidam puero & ydiote, sicut audivit, & verum est, dicit etiam quod cuidam Petro contulit Ecclesiam de Aisia ydiote, cui idem Episcopus ante collationem \* imperpavit quod piscem communicasset sicut audivit & credit quod aliis pluribus contulerit minus dignis. Rog. de undecimo, dicit quod audivit quod Episcopo dedisset post collationem Ecclesie de Aisia Sororius illius Petri supra nominati S. Rodulfus Marchis quindecim libras; dicit etiam quod cum Jacobus Capellanus de Maglenz translatus fuisset ad Capellaniam de Flori, dixit coram pluribus quod maluisset quod Episcopus ei reddidisset denarios suos, quam quod translatus esset ad illam Ecclesiam, dicit etiam quod Episcopus Ecclesiam de † Somoin contulit cuidam Clerico. R. quasi simulatorie cum ille Clericus de dicta Ecclesia se investierit & Episcopus acciperet fructus, unde contigit quod Archiepiscopus dictam Ecclesiam contulit Thome filio Comitis Sabaudie qui in pace tenet eam, dicit etiam idem testis quod audivit à Jordane Capellano de Chastellon

\* Peutêtre y a-til improperavit dans l'abreviation.

† Peutêtre Sa-

<sup>(</sup>m) Cette Eglise contribuoit à la guerre contre les Albigeois; on a parlé du Vingtieme des Revenus, levé pour ce sujet. Il est dit de plus, que le Chapellain de Body y avoit envoyé un homme armé. On peut juger des autres à proportion.

quod ipse audierat à Willelmo Cherdunant quod Episcopus habuerat quadraginta Libras pro Ecclesia de Somoin quam dederat Mauricio Sacerdoti. Item dicit quod Johanni Lallais, qui prius erat Capellanus de Paers dedit eandem Ecclesiam Episcopus, & audivit idem testis apud Chastellon quod undecim Libras solvebat dictus Johannes Anselmo Boucart pro Episcopo. Rog. de duodecimo dicit quod Episcopus in habitu non exibet debitam gravitatem. Rog. de decimo tercio? dicit quod audivit quod fecit capi Amedeum Vicedomnum de Viu qui etiam tractus suit ita viliter quod omnes videntes turbabantur. Sic etiam facit de aliis quos capi fecit & incarcerari Insula. Rog. an sit inimicus Episcopi? dicit quod non, & quod deposuit, dixit bono zelo & pro utilitate Ecclesie.

#### BULLE

Du Pape Gregoire IX., tirée des Archives de Geneve.

REGORIUS \* Episcopus, servus servorum Dei, Dilectis siliis . . . Cistertiensi . . . de Bethania & . . . de Alto Colle, Cistertiensis Ordinis Abbatibus, Cabilonensis, Bisuntine, & Lausanensis Diocesium, Salutem & Apostolicam Benedictionem. Cum bone memorie H. Papa Predecessor noster per vos, dilecti filii, Cistertiensis & . . . de Bethania Abbates, & Venerabilem Fratrem nostrum . . . quondam Episcopum Valentinum, nunc Patriarcham Jerosolimitanum, contra Venerabilem Fratrem nostrum Gebennensem Episcopum, ex officio suo inquisitionem mandaverit faciendam; Tome II.

<sup>\*</sup> Il paroit par cette Bulle, que le Pape Honorius III., Prédécesseur de Gregoire IX., avoit ordonné une nouvelle Enquête contre l'Evêque de Geneve, Aimon de Granson, successeur du même Pierre de Sessons, qui avoit été le sujet ou le prétexte de la précedente, 8. ou 9. ans auparavant. Ce Pape avoit déja nommé pour Juges

Predicto Episcopo Valentino interim ad aliam dignitatem assumpto, Vos, quamquam semel citatio suisset emissa, in inquisitionis negotio procedere nequivistis. Volentes igitur ejustem predecessoris nostri in hac parte vestigiis inherere, te, sili Abbas de Altocolle, loco predicti Episcopi, ejusdem inquisitionis negotio duximus subrogandum; per Apostolica vobis scripta mandantes, quatenus in inquisitionis negotio procedatis juxta ejusdem predecessoris nostri continentiam litterarum. Quod si non omnes hiis exequendis potueritis interesse, duo vestrum ea nichilominus exequantur. Datum Anagnie, septimo Idus Septembris, Pontificatus nostri Anno primo.

† Voyez les Antiquitex de l'Eglise de Valence, par M. Jean de Catellan, p. 323. Juges l'Evêque de Valence, & les Abbez de Cisteaux & de Bitaine; mais sa mort, arrivée au mois de Mars 1227., arrêta la Commission. Geraud, Evêque de Valence, qui devoit en être le Chef, venoit d'être élû Patriarche de Jerusalem +; Il étoit même sur le point de s'embarquer pour la Terre-Sainte, avec l'Empereur Frederic II., suivi d'une des plus nombreuses Croisades qu'on eut encore vû. Ces Expéditions demandoient des fommes immenses, que les Papes faisoient lever avec grand soin; la taxe rencontroit souvent des difficultez, causoit des plaintes, des troubles & des divisions, sur-tout dans les Villes, dont les Evêques étoient Seigneurs, où les Chapitres & les Communautez avoient aussi plus de crédit, & les Papes à leur tour plus d'autorité qu'ils faisoient valoir dans les occasions. Gregoire IX. qui n'avoit pas moins de zèle à poursuivre les vûes de ses Prédecesseurs, ordonne ici de procéder à l'information, & il substituë pour 3me. Commissaire l'Abbé de Haut-Crêt, de l'Ordre de Cisteaux, dans le Diocese de Lausanne. Sa Bulle est datée du 7. Septembre 1227. peu de jours avant le départ de la Croisade. On ne sait si l'Enquête se fit en effet, ni quelle en fut la suite. On sait seulement qu'Aimon de Granson gouverna paisiblement son Eglise pendant plus de 30. années, depuis la date de cette Bulle.

## LETTRE

DU

#### CARDINAL DE CHALANT\*,

TIREE DES ARCHIVES

### DEGENEVE,

Dont la superscription est;

Reverendo in Christo Patri Domino A. Dei gratia Episcopo Gracianopolitano Consanguineo carissimo.

Anthonius miseratione divina Sancte Marie in via lata Sacrosancte Romane Ecclesse Diaconus Cardinalis de Chalant vulgariter nuncupatus, Reverendo in Christo Patri Domino Episcopo Gracionopolitano salutem in Domino sempiternam & presentibus sidem indubiam adibere. Nuper si quidem Sancissimus in Christo Pater & Dominus noster Do-Kkk 2

\* Le Cardinal de Chalant étoit Gentilhomme Savoyard. Il fut élevé au Cardinalat par l'Antipape Benoît XIII., dont il quitta ensu te le Parti. Il est, par ses intrigues, fameux dans l'Histoire du Schisme, pendant les 18 premieres années du XV. Siecle †.

L'Evêque de Grenoble, à qui cette Lettre est adressée, étoit Aymon de Chissé, qui, suivant Mrs. de Sainte Marthe, a siegé depuis l'an 1388 jusques à l'an 1443. Prélat, au reste, recommandable par sa charité.

Guillaume de Lornay occupoit le Siege de Geneve, & mourut vers Histoires

la fin de l'année 1408.

La Lettre est accompagnée de Notes, qui bordent toutes les ét de Consamarges, lesquelles paroissent écrites du tems même de la Lettre. On tance.

† Voyezle
Laboureur, Hiftoire de
Charles
VI., &
Lenfant,
Histoires
des Conciles de Pise
& de Constance,

minus Benedictus divina providentia Papa XIII. quamdam supplicationem sibi pro parte Illustris Principis Domini Amedei Comitis Sabaudie porrectam, nobis Anthonio Cardinali prefato manualiter tradidit, cujus tenor fequitur in hec verba. Pater Sancte, Exponitur V. B. pro parte devoti filii vestri Amedei Comitis Sabaudie Vicedompni Civitatis Gebennensis quod cum in ipsa Civitate que est de solempnioribus ipsius Patrie, ad quam gencium copia de diversis mundi partibus, ad nundinas ibi teneri consuetas pro suis mercandiis tractandis, assueti sunt convenire, multi excessus, homicidia, mutilaciones, furta, invasiones, & quamplurima enormia comit-

peut conjecturer par ces Notes, que l'Evêque de Grenoble ne trouvant pas de la justice dans l'Enquête qui lui étoit commise, communiqua à celui de Geneve la Lettre dont il s'agit, & que celuici sit consulter cette affaire par deux differens Canonistes, qui répondirent par les Notes que l'on y voit, qui sont de deux differentes mains, la 1re. 2. 4. 6. d'un caractère different de la 3me. 5. 7. 8. & 9mc.

Comme il ne paroit point par l'Histoire, si l'Enquête sut saite ou non; on peut présumer que les raisons de l'Evêque surent trouvées suffisantes pour qu'elle ne le fut pas. Il pourroit être aussi, qu'elle n'auroit point eu d'effet, parce que le Cardinal de Chalant, né sujet du Comte de Savoye, ayant abandonné le parti de Benoît XIII. en 1409 un an après la datte de la Lettre, les affaires qu'il avoit entreprises sous cet Antipape, dont il avoit la consiance, n'eurent aucune suite.

Le Comte de Savoye dont il est parlé, étoit Amé VIII. qui depuis fut Pape, sous le nom de Felix V., & eut ensuite l'administration de l'Eveché de Geneve. Il demande par sa Requête au Pape la Jurisdiction temporelle de la Ville, & offre un dédommagement. Il fit pareille demande onze ans après, en 1419., par une nouvelle Requête au Pape Martin V., à laquelle l'Évêque & la Commu-\* Voyez ei. nauté de Geneve s'opposerent \*, ainsi qu'on le voit par l'Histoire & par les Actes. Il est à remarquer que les idées de ce Prince changerent lors-qu'il fut pourvû de l'Evêché, dont il n'alliena point les droits, & reconnut ceux de la Communauté, comme il paroit par l'Acte LV. ci-dessus page 168.

dellus Iom. I.p. 76.6 Tom. 11. P. 134.

(1) At-

comittantur de quibus Episcopi dicte Civitatis ad quos tota Jurisdictio ipsius expectare noscitur & Officiarii dictorum Episcoporum propter metum delinquentium & ipsorum impotentiam, non audent neque possunt excessus hujusmodi refrenare; unde gravissima & irreparabilia dampna Comiti & Civitati predictis ac consuentibus ad eandem & toti Reipublice continue subsequuntur & sequi graviora parantur cotidie, nisi per B. V. provideatur, talia que Pater Sancte, Reipublice tam dampnosa, quibus (1) potentia ipsius Comitis potuit ob-Kkk 3

(1) Attende quod quamvis ad hujusmodi excessus puniendos non sufficeret potentia Episcopi Gebennensis, ut Comes supponit, & potentia Comitis ad id sufficeret, non debet per hoc Ecclesia Gebennensis privari sua jurisdictione temporali, sed quicunque contingant tales casus in quibus potestas temporalis dicte Ecclesie non sufficit, debet Episcopus publicum auxilium dicti Comitis invocare, ut probant jura in c. 1, de offi. ord. in fine, & in c. principes xx. in q. v. 2. xx. v1. cum advend. xx. in q. v. administratores & de maledicis c. 2. Et ipse Comes ad id per Ecclesias de jure potest compelli, considerato quod una potestas per aliam debet adjuvari, ut in dicto c. administratores & notat. b. in dicto c. 1. de offi. ord. & facit c. dilecto, de sententia excomm. in c. 6. alias si supplication Comitis esset admittenda, sequeretur quod jura condita super invocatione auxilii publici per Ecclesias facienda, pro nichilo suissent condita, quodque fi aliqui magni Comites committebant excessus in terra dicti Comitis pro quibus puniendis non sufficeret potentia dicti Comitis quod rex deberet illum privare sua jurisdictione data sibi recompensatione, quod non est dicendum, sed juris remedio super. invocatione fortioris potestatis, ut probant dicta jura, utendum, quare cum secundum premissa constet supplicationem Comitis non esse de jure exaudiendam etiamsi constaret de veritate contentorum in illa ut probant jura supra allegata, non debebat inquisitio super contentis in illa auctorari ymo totaliter debebat vitari eorum quod notandum per dec. delibelli oblatione in c. examinata de judiciis & facit it quotiens c. de prec. Imp. offerendis. Et videtur quod consciencia Domini nostri super hoc deberet informari, qui informatus plene non permittet in causa dicte inquisitionis procedi, & maximesi informatur quod dos dicte Ecclesie consideratis considerandis promajori parte habetur & sustinetur sub umbra jurisdictionis temporalis.

viare, tollerari non debeant, & ipsa Juridictio & ejus emolumenta (2) modicam afferant Episcopo & Ecclesie predictis utilitatem; Supplicat prefatus Comes Sabaudie, qui tertiam partem emolumentorum dicte Jurisdictionis percipit, quod quatenus succurrentes (3) rei publice tam (4) oppresse, Jurisdictionem omnimodam temporalem ipsius Civitatis ad Episcopos pro tempore existentes quomodolibet expectantem, prefato Comiti & suis successoribus, facta (5) recompensatione condigna & majori ipsi Episcopo de emolumentis ipsius Jurisdictionis, concedere & donare, ac in eundem Comitem & successores successores successores fuccessores successores successores fuccessores successores succes recepta prefatus Dominus noster volens de & super contentis in ipsa supplicacione veridice informari, ut maturius possit super eisdem providere. Considerans quod de meritis negotii de quo in dicta supplicacione agitur, in Romana Curia, penuria testium, plenarie liquere non posset, receptionem informationis hujusmodi Paternitati vestre comisit, & nobis oraculo vive vocis injunxit ut dictam comissionem eidem Paternita-

(2) Attende quod papa deberet informari de contrario, in quo consistit veritas, considerato quod si non erat umbra jurisdictionis temporalis quodammodo annichilaretur utilitas emolumentorum Curie spiritualis, ut expertus bene deducere potest.

(3) Forte ipsa res publica Civitatis esset super hoc audienda.

(4) Super hac oppressione res publica jam habet remedium juris quo Comes potest uti & debet sine prejudicio Ecclesie ut in dicto

c. 1, de offi. ord. in fine, & sic male petit.

(5) Super hoc est bene advertendum, quod etsi forte dicta Jurisdictio nunc non afferat Episcopo utilitatem magnam pecuniam, etiam tamen alias & aliis Episcopis afferre poterit, ymo pro tempore sequi poterit quod Jurisdictio Ecclesiastica propter dictam alienationem impediretur vel diminueretur Episcopus qui Dominus est, Capitulum propter potentiam Principis ita magis opprimerentur & durius tractabuntur, ita & Civitas tanta & que tam longo tempore fuit Ecclesie Gebennensis nunc alteri Domino contra suam voluntatem subicietur, propter quod minus reverebitur Prelatum & Clerum, ymo forte à Domino Comite erga Ecclesias quas ibi mul-Quid ergo erit illa recompensatio condigna? (6) Atti intimare in forma debita & mandare per nostras litteras curaremus. Nos igitur Anthonius Cardinalis presatus volentes
mandata Apostolica ut tenemur reverenter exequi, tenore presentium Paternitati vestre (6) intimamus, ipsam commissionem per dicum Dominum nostrum suisse eidem Paternitati
factam & directam, & nichilominus de simili mandato nobis
facto Paternitati vestre damus expressius in mandatis, quatenus ad loca & personas in & ex quibus veritas omnium in
dicta supplicacione contentorum pandetur; per vos si habere
possit commode, vel (7) per submissam ydoneam personam

(6) Attende quod ex quo hec concessio est multum dampnosa & prejudiciabilis Ecclesie Gebennensi, non est verisimile quod'ex certa scientia Principis emanaverit, ymo quod per importunitatem nimiam fuerit optenta Cod. de petit. bon. substat. L. 1. lib. X. & de purg. canonica c. cum in juventute & propterea talis commissio non est exequenda de jure viii. qu. 1. audat. ti. xxII. q. Iv. unus quisque ff. qui & à quib. manum. liberi nantiunt ymo debet Commissarius informare Papam de tanto prejudicio & expectare secundam justionem, ut in c. . . . . . consulo tamen quod Papa secrete informetur & per talem modum quod Dominus Grationopolitanus non incurrat odium Domini Comitis, & videretur mihi sub determinatione Reverendissimi Domini mei, quod ex parte Episcopi & Capituli Gebennensis deberet ordinari una supplicatio continens omnia prejudicia & inconvenientia que exinde possent evenire Ecclesie Gebennensi, si supplicatio Comitis exaudiatur, quodque factum hujusmodi per duas personas notabiles dicte Ecclesie, ex parte Episcopi & Capituli Pape quanto scitius fieri possit, per medium dicte supplicationis exponetur supplicando quod causam inquisitionis veritatis premissorum super prejudiciis & dampnis Ecclesie Gebennensis, ac super toto negocio committere dignetur aliquibus notabilibus vi is de existentibus in Romana Curia, allegantes quodammodo contra Dominum Gratianopolitanum suspicionem, dicentes eum verisimiliter esse nimis favo-

(7) Istam viam omnino eligat Commissarius & quantum possit committat personam non corruptam sed probam, literatam, discretam, Deum timentem & Ecclesiam diligentem, & talem qui & commissionem hanc intelligere & informationem petitam bene sacere sciat,

rabilem Comiti, & per istud medium provideretur Ecclesie & Domi-

nus Gratianopolitanus exhoneraretur.

accedendo, vocatis si qui videbuntur (8) evocandi, de omnibus & (9) singulis in dicta supplicatione contentis, emolumentis Jurisdictionis ad dictum Episcopum pertinentis comodisque & incomodis qui hinc inde ac Reipublice afferri evenire & oriri possunt in futurum, & retroactis temporibus obvenerunt, & omnibus aliis emergentibus ex eisdem, & totum negotium concernentibus, diligenter inquiratis, & vos informetis, super quibus ipsas personas sensura Ecclesiastica, si se odio, timore vel favore subtraxerint, compellatis testimonium veritati perhibere; Et quicquid inde reperieritis, prefato Domino nostro vel nobis secrete sub sigillo vestro quam citius poteritis ad Romanam Curiam destinare curetis; Certificantes prefatum Dominum nostrum vel nos quanta fuerit personis per vos examinandis fides exibenda, & ne super premissis in aliquo hesitetis, voluit idem Dominus noster presentibus Litteris Sigilli nostri impressione inpendenti sigillatis sidem plenariam adhiberi, quodque ipse Littere nostre ad probandum predicta sufficiant, ac si essent Littere Apostolice super his confecte, nec ad id alterius requiratur adminiculum probacionis; In quorum testimonium presentes Litteras nostras nostri Sigilli impressione jussimus roborari. Datum & actum apud Portum Veneris, Januensis Diocesis, Anno à Nativitate Domini millesimo quadringentesimo octavo, die decima septima mensis Februarii, pro ut prefati Domini nostri Pape Benedicti, anno quarto decimo, presentibus Nobili Viro Francisco Russini Domicello ac venerabilibus & discretis Viris Domino Jacobo Textore & Johanne Gervaysii Canonicorum testibus ad premissa vocatis & rogatis. O. Gerius.

REMAR-

ita & habeat secum bonum expertum & probum Notarium qui informationem recipiendam in debita forma bene ponere sciat.

(8) Ergo omnes qui in hoc tangi possunt, sunt Episcopus, Capi-

tulum, Communitas Civitatis & forte multi alii.

(9) Ista verba & sequentia in tribus proximis lineis sunt multum ponderanda & per Commissarium attendenda & circa ea diligens magna & exacta inquissitio sienda, ac cum multis non e malis Ecclesse, sed Deum timentibus, probis antiquis & virtuosis &c. viris.

# REMARQUES

FAITES

PAR MR. J. C. FATIO DE DUILLIER,

SUR L'HISTOIRE NATURELLE

DES ENVIRONS DU LAC

### DEGENEVE.

E Lac de Geneve, nommé autrement le Lac Leman, est environné de cinq Etats Souverains: Il aboutit à l'Oüest, au Nord & à l'Est, au Païs-de-Vaud, dépendant de la Republique de Berne, qui est le plus grand & le plus puissant des treize Cantons Suisses. Au Sud, il touche le Païs de Valais, Republique qui reconnoit l'Evêque de Sion pour son Prince. Au Sud & à l'Est, il confine au Duché de Chablais, qui fait partie des Etats de Savoye. La Ville de Geneve & quelques Terres & Villages, apartenants à cette Republique, sont situez au Midi, au Levant & au Couchant du Lac, lequel a aussi le Bailliage de Gex, dépendant de la France, à son Couchant.

La figure du Lac aproche un peu de celle d'un Croissant, dont les deux Cornes seroient émoussées, & dont l'une des mêmes Cornes auroit une grande échancrure par dedans. Les Cartes des environs de Geneve, & celles de Suisse & de Savoye, représentent le Lac Leman d'une maniere qui differe beaucoup de sa véritable figure. Ce Lac s'étend bien plus contre le Nord, & moins du côté d'Orient que les Cartes ne le marquent. La distance dès Morges jusqu'à Yverdon, n'est que de six lieuës, & n'excede pas celle qui se Tomé II.

trouve dès Yverdon jusqu'à Neuschâtel. Cependant les Geographes font la premiere de ces distances beaucoup plus grande que la seconde.

Le Lac Leman est situé entre 24d. 10. & 25d. de longitude, à compter cette longitude depuis l'Isle de Fer, & entre

46d. 12'. & 46d. 31'. de latitude Septentrionale.

La longueur du Lac depuis Geneve jusqu'à Villeneuve, en passant par le Païs-de-Vaud, est de 15. lieuës de Marine. dont il y en a 20. au degré, & ces quinze lieuës font 18. lieuës communes de France & trois quarts. Mais cette distance prise en ligne droite par dessus le Chablais, n'excede

pas 12. lieues de Marine.

La plus grande largeur du Lac, à la prendre dès Rolle jusqu'au voisinage de Thonon, est de 7200. Toises, ou plûtôt, à cause du biais qui se trouve entre ces deux lieux, la plus grande largeur du Lac, dès une Baye entre Morges & Préverenges, jusqu'à une Baye proche d'Enfion, entre la Riviére de Drance & Evian, est d'environ 7000, Toises de France, de 6. pieds de Roi, ou du Chatelet de Paris chacune, & ces 7000. Toises font plus de 3. lieues communes du même Roiaume. A quatre lieuës de Geneve le Lac s'étressit beaucoup, & depuis là jusqu'à cette Ville, il n'est en aucun endroit large d'une lieuë de Marine. La Surface du Lac est d'environ 26. lieuës communes, de France quarrées, dont chacune a deux mille deux cents huitante deux Toises & deux cinquiemes de côté.

Quelques personnes distinguent deux Lacs dans celui de Geneve, le grand Lac & le petit Lac; le premier s'étend depuis Villeneuve jusqu'à une ligne tirée dès le Cap de Promentou, jusqu'à Nerni; & le second, dès cette ligne jusqu'à Geneve.

La profondeur du grand Lac est très considerable, & particulierement du côté de Savoye: Mais les Barquiers & les Pêcheurs que j'ai consultez, ne s'accordant point entr'eux sur ce sujet, je n'ai pû en recueillir autre chose sinon que sa plus grande profondeur proche de Melleria, est pour le moins de deux



deux cents brasses, quelques uns la sont monter à plus de 400. brasses, & suivant le raport de plusieurs, le petit Lac n'a nulle part, depuis la hauteur de Nion jusqu'à Geneve, passé 40. brasses de prosondeur: mais on ne peut pas s'assurer sur ce qu'ils en disent. Voici les principaux lieux situez au bord du Lac, ou qui n'en sont que peu éloignez, comme ils se rencontrent, en passant dès Geneve par la Suisse & y

retournant par la Savoye.

Partant de cette Ville, on passe au-dessous de Pregny dans le Pais de Gex, & proche de Gentou Village dépendant de la Republique de Geneve. Ensuite à Versois, Marquisat dans le Païs de Gex. Puis on entre au Païs de Vaud, dépendant du Canton de Berne, & l'on trouve dans le Bailliage de Nion, Mie & Tannay, qu'on laisse du côté du Mont-Jura, & l'on passe à Copet, Bourg ou petite Ville, avec un Château qui a titre de Baronnie; On laisse encore Seligny, Village qui dépend de Geneve, & Cran sur la gauche, & l'on passe à Nion, l'une des quatre bonnes Villes du Païs de Vaud, avec un Château où le Baillif du lieu fait sa résidence; Prangin avec son Château reste aussi sur la gauche, & l'on trouve un peu plus loin Promentou. Après cela, dans le Bailliage de Morges, on laisse Dulit & Bursinel sur la gauche, & l'on va à Rolles, beau Bourg, avec un Château, qui est aussi une Baronnie: Ensuite on passe à droite de Perroy, & par Allaman; Après quoi on voit Aubonne, Ville à une lieuë du Lac, avec un Château qui a son Baillif particulier, & le Château de Vustans. On va après cela à St. Prex, ensuite à Morges, qui est aussi l'une des quatre Bonnes Villes du Païs de Vaud, avec un Château où demeure le Baillif. On laifse à la gauche Ectrichens & Lonay, & l'on passe à Preverenges. Puis on voit dans le Bailliage de Laufanne Escublans, St. Sulpi & Rive, tout proche d'Ouchy, qui est le Port de Lausanne, Ville confiderable, avec un Château, qui ne fait pas partie du Païs de Vaud. Cette Ville est éloignée d'un tiers de lieue du Lac, elle étoit autrefois un Evêché & pré-LII 2

sentement elle est le Siege d'une Academie. On voit encore dans le même Bailliage Pully, & l'on passe par la Ville de Lutry, située au bord du Lac, à Villette & à Cully, vers le Château de Gleroles & à St. Saphorin. Après quoi on trouve Vevey, jolie Ville, Capitale d'un Bailliage, & la Tour. On découvre ensuite Clarens, le Chatelard, Château avec titre de Baronnie; Moutru, le Château de Chillon situé dans le Lac sur un Rocher, qui y forme une presqu'Isle: Ce Château est le séjour du Baillif de Vevey, & l'on passe à Villeneuve petite Ville peu considerable. Après cela, avant traversé le Rhône, on rencontre de l'autre côté du Lac au Païs de Vallais, le Bouveret, & partie de St. Gingo, puis dans le Chablais, outre l'autre partie de St. Gingo, Melleria, la Tour ronde, le Château de Lugrin, la grande Rive, Evian petite Ville, Ripaille celebre par le féjour d'Amé VIII. Duc de Savoye élû Pape au Concile de Bâle, sous le nom de Felix Ve.; Concise, Thonon, Ville Capitale du Chablais, Marcla, Coudrée avec son Château, qui a titre de Marquisat, le Château de Roveria, Yvoire avec un Château qui est une Baronnie, Nerny & son Château; le Château de Beauregard, & Hermance qui a titre de Baronie. Ensuite on trouve dans le Bailliage de Gaillard, Bellerive, où le Duc de Savoye avoit fait construire un Port que les François ont ruiné. Enfin, on voit Cologny, beau Village de la Republique de Geneve, qui n'est élolgné que d'une demi lieuë de cette Ville.

Le Rhône qui prend sa source au Mont-Forca dans le Canton d'Ury, après avoir parcouru tout le Païs de Vallais, se jette dans le Lac proche du Bouveret. Les eaux du Rhône dans cet endroit sont grisâtres & fort chargées de Sablon, au lieu que les Eaux du Lac tirent sur le bleu, & sont fort transparantes. Le Rhône s'avance d'abord avec beaucoup de rapidité dans le Lac, & après y avoir perdu presque toute sa vitesse, on voit, à environ deux cents pas du Rivage, ses eaux entrainées par leur pesanteur, se plonger & couler en-

core

core au dessous de celles de Lac où elles posent leur sablon. Les eaux du Rhône, vûës dans un tems calme au travers de celles du Lac, ressemblent dans ce lieu-là à des nuages épais à côté d'un Ciel serain, que l'on verroit par resexion dans un miroir. Les Sablons que le Rhône charie étant agitez par les vagues, sont repoussez contre le rivage, lors-que soussent des vents d'Occident, compris entre le Sud & le Nord, & ce Rivage en reçoit chaque année un accroissement considerable. Dans l'année 1676. un personnage digne de foi, qui chassoit souvent proche de cette embouchûre du Rhône, m'assura que les Sablons avoient beaucoup augmenté le Rivage, & qu'ils avoient formé dans le Lac entre l'embouchure du Rhône & Villeneuve, dans l'espace de 50. ans, une bordure de terre, longue de passé demi lieuë & large de plus de quarante pas. D'ailleurs, on me montra un Village nommé Prevallay ou Provallay, & en Latin Portus Valesia; qui se trouve présentement éloigné d'une demi lieuë du Lac, quoi-qu'il fut autresois situé sur son bord, parce que le Rhône & les vents ont formé, dans cet intervale, une plaine sablonneuse.

Il y a plusieurs autres Rivieres qui se rendent dans le Lac; on ne fera mention que des principales. Passant de Geneve du côté de Suisse, on traverse dans le Bailliage de Gex, le Vengeron, & après cela la Versois, dont on voit la source à Divonne, qui est fort belle & très abondante. On trouve ensuite dans le Bailliage de Nion, l'eau du Grenier, qui passe à Commugny & à Copet, & l'eau de Brassu qui passe à Seligny. Ces Ruisseaux viennent d'une branche de la Versois. qui se partage en deux au dessous de Bogy. On rencontre encore l'eau de Cran, qui est une autre branche de la Versois. Après cela on trouve le Boiron, ensuite l'Asse, qui passe en partie à Nion, & en partie un peu au-delà; Puis la Promentouse, & plus loin la Dulive, qui sert de Limites entre le Bailliage de Nion & le Bailliage de Morges. A Rolle, il y a le Ruisseau de la Thuilliere & le Ruisseau de Mont. Au-delà d'Allaman est l'Aubonne qui séparoit avant la Resor-

L11 3

mation, l'Evêché de Geneve de celui de Lausanne. Après avoir passé St. Prex, on trouve la Morges proche de la Ville de même nom, & la Venoge qui sépare le Bailliage de

Morges de celui de Lausanne.

Cette derniere Riviere a été employée pour joindre le Lac de Neufchâtel, avec celui de Geneve; mais le Canal n'a été poussé que dès Yverdon jusqu'au dessous de Cossonay, & il en reste plus du tiers à executer, pour le conduire jusqu'au Lac Leman: Si ce Canal étoit achevé, on pourroit naviger depuis Geneve jusqu'en Hollande. Passant plus loin, on traverse la Chamberonne entre St. Sulpi & Ouchi, & encore le Flon, qui passe par Lausanne. Puis la Varchere au-delà d'Ouchi: La Paudeisse entre Pully & Lutry, la Lutrive qui passe par ce dernier lieu; l'eau Foretey venant du Lac de Bret, la Salance proche de St. Saphorin, & la Veveyse qui sépare le Balliage de Lausanne de celui de Vevey. Après quoi on trouve l'Uine à la fortie de cette derniere Ville, puis proche de Villeneuve l'eau froide qui vient de Roche, où se voit une Fontaine salée assez abondante. Lors qu'on a traversé le Rhône, on rencontre à St. Gingo la Morges, qui sépare le Païs de Vallais du Chablais. Après cela, le Trelou & Leucon entre St. Gingo & Melleria. Avant ensuite passé la Drance, la plus grande Riviere, après le Rhône, qui se rende dans le Lac, on trouve l'eau de Ripaille & l'eau de Thonon; Après quoi on rencontre le Redon, le Foron & le Vion, qui sont peu éloignées de Coudrée. Plus avant est la Vurse au-dessous de Messery; & enfin, l'Hermance à deux lieuës de Geneve.

Les eaux qui coulent dans le Lac s'y étant purifiées, en fortent fort claires à Geneve, où elles sont souvent transparentes jusqu'à douze pieds de profondeur : mais elles sont bien-tôt troublées par la Riviere d'Arve, qui passe à environ mille pas commus au-dessous de la Ville, & se jette dans le Rhône à peu près à la même distance.

Divers Auteurs anciens & modernes ont écrit suivant le sen-

timent

timent d'Ammian Marcellin, que les eaux du Rhône traversent celles du Lac sans se mêler, ce qui, d'un côté, ne s'accorde point du tout avec ce qu'on a remarqué ci-dessus, & d'un autre, est tellement opposé aux regles de la pesanteur & de l'équilibre des Liqueurs, que la chose est absolument impossible: Car il faudroit pour cela que les eaux du Lac fussent de Niveau, & que les eaux du Rhône eussent une pente très considerable pour pouvoir couler, & se frayer un passage à travers les premieres, dans une distance de passé 36. mille Toises. Quand donc on supposeroit que le Rhône n'auroit qu'un pié de pente, sur mille Toises de France de chemin, ainsi que la Seine aux environs de Paris, le Rhône devroit être élevé proche du Bouveret de 36. pieds pour le moins, par dessus la surface du Lac; & si cela étoit, comment ce Fleuve prendroit - il la route de Geneve, en suivant une courbure fort grande, plûtôt que de s'épancher de toutes parts dans le Lac? & que deviendroient d'ailleurs les autres Rivieres qui portent leurs eaux dans ce vaste Bassin?

Les vents qui se font remarquer aux environs du Lac de Geneve, se peuvent reduire à ces huit que les Barquiers nomment la Bize ou la Bize noire, qui vient du Nord; le Sechard, qui est le Nord-Est; le Molan, qui est le vent d'Est; la Vaudeire ou le Bornan, qui est le Sud-Est; le Vent, c'est ainsi qu'ils nomment simplement le Vent du Sud; le Vent de la Cluse, qui est le Sud-Oüest; le Bourguignon ou le Vent de Bourgogne, qui est le Vent d'Oüest; & le Joran, qui vient du Nord-Oüest. On remarque néanmoins encore que lors-qu'il pleut dans quelque lieu particulier, par un tems calme, il se forme en cet endroit un vent, qui s'étend de tous côtez à la ronde, à moins qu'il n'en soit empêché par les Montagnes. De tous les Vents qui ont été nommez ci-dessus, le Vent & la Bize ou le Sechard, que l'on confond communément avec le Vent du Nord, sont ceux qui regnent le plus souvent. Lors-qu'il doit faire le Sechard, on voit ordinairement une colonne de nuée, de peu d'épaisseur, se

former des le matin le long des Montagnes du Chablais, entre la Tour ronde & St. Surgues, qui n'est élevée qu'à moitié hauteur des Montagnes. Quand le Sechard commence à Vevey, c'est le plus souvent du côté du Nord qu'il se fait sentir; mais étant ensuite détourné par les Montagnes, situées de l'autre côté du Lac, il change de route & devient Nord-Est. Le Sechard amêne presque toujours le beau tems, & rend le Ciel serain. La Bize n'amêne que rarement la pluye, quoi-qu'elle soit presque toûjours accompagnée d'un Ciel couvert. Ces Vents ont un mouvement uniforme, ils durent pour l'ordinaire un jour, souvent trois jours, & quelquesois neuf jours. La Vaudeire qui vient du Vallais, ne s'étend que très rarement au-delà de Morges, elle excite aux environs de Vevey de plus grandes vagues, que ne fait aucun autre Vent, sa durée ne s'étend jamais au-delà du troisieme jour. Le Molan n'est presque jamais orageux; mais le Bornan, de même que le Vent de Midy, celui de la Cluse, celui de Bourgogne & le Joran, soussent le plus souvent par bouffées, & excitent quelquefois de grands orages. Lorsqu'il s'amasse des Nuages dans le Faucigny au pied des Montagnes de Bornan, ou dans l'ouverture de la Cluze entre les Montagnes du grand Credo & du Wache, c'est un signe d'une pluye prochaine. Il n'est pas rare de voir d'abord après une Bize noire ou un Sechard, se lever un Vent de Midy, qui souse uniment pendant un jour ou deux, & qui amêne ou fasse continuer le beau tems durant cet intervale : mais ensuite, il est presque toûjours accompagné de pluye. En certaines années, il soufle avant les Moissons des Vents du Midy ou de la Cluse, fort chauds & sans pluye: Lors-que ces Vents durent quelque tems, ils font nouer les épics du froment, ou ils brûlent & noircissent une partie du grain qui y est rensermé. Dans ces années, on ne peut pas compter sur une abondante recolte. Dans le tems des Vendanges, & même des le mois de Septembre, le Lac se couvre souvent le matin d'un brouillard, aussi bien que les lieux qui n'en

sont que peu éloignées, principalement depuis Copet jusqu'à Geneve, & ces Brouillards s'élevent sur le midi ou avant le soir. Lors-que la Saison est plus avancée, les Brouillards se tiennent quelquefois assez élevez, au-dessus de la sur-face du Lac, pour laisser le bas des Montagnes découvert, & ils restent souvent dans cet état durant plusieurs semaines. D'autresois les Brouillards ont au-delà de deux cents Toises d'épaisseur, à la prendre dès le Niveau du Lac, & dans ce tems-là, on a sur les Montagnes & dans les Villages les plus élevez, un très beau Soleil, avec un Ciel fort serein: Les Païs voisins paroissent alors inondez, & présentent à l'esprit, une idée assez naturelle du Déluge universel, lors que les Montagnes & les Côteaux sembloient s'être haussez avant que les eaux se fussent à moitié retirées de dessus la Terre. La Ville de Vevey est presque toûjours exemte de Brouillards, pendant qu'ils couvrent presque tout le Lac, & les Campagnes qui l'environnent,

L'Europe fournit peu de lieux, d'où la vûë soit aussi belle & autant diversisée qu'elle l'est à Geneve, & dans la plûpart des environs du Lac. On y voit de divers côtez, quantité de petits Côteaux & plusieurs Collines, s'élever en Amphithéatre, les unes après les autres; nombre de Villes & de Bourgs, & quantité de Villages, de Châteaux, de Hameaux & de Metairies, de Vignes, de Prez, de Champs, de Boccages & de Bois, qui présentent aux yeux des objets trèsagréables: Les environs de Geneve se sont remarquer par la multitude de beaux Bâtimens qui s'y rencontrent, & ils sont d'ailleurs très peuplez. On en peut juger par le Bailliage de Gex, qui contient du moins 26. Paroisses, & plus de deux sois autant de Villages. Les differentes Montagnes qui se découvrent presque de toutes parts, contribuent beaucoup à la beauté des Païsages qui s'offrent à la vûë.

La hauteur de la Dole, qui est une sommité découverte des plus élevées du Mont Jura, lequel sépare la Suisse du Comté de Bourgogne, a été trouvée de 654. Toiles à très Tome II. Mmm peu

peu de chose près, au-dessus du Niveau de la surface du Lac de Geneve.

On a trouvé la distance, dès une station en Mauchamp, éloignée de 146. Toises 3. pieds du Château de Duillier, jusqu'à l'Eglise de St. Pierre à Geneve, de 12046. Toises de France; la distance dès la station de Mauchamp, jusqu'au coupeau le plus élevé des Glacieres, Montagne située entre le Faucigny & le Vallais, connuë à Geneve sous le nom de Montagne maudite, de 42054. Toises; Et l'Angle formé par des lignes tirées dès le coupeau de la Montagne-maudite, à la station de Mauchamp; & dès cette même station à S. Pierre à Geneve de 53d. 29. 6". Ensuite le calcul a donné la hauteur de la Montagne-maudite, par dessus le Niveau de la surface du Lac, pour le moins de 2000. Toises de France. Cette Montagne paroit toûjours blanche, & les glaces qui en couvrent toute la partie superieure ne se fondent en Été, que par leurs bords les plus abaissez. Maintenant si l'on remarque qu'il y a environ 22. lieuës de Marine depuis Pouilly jusqu'à Orleans, le long de la Riviere de Loire, laquelle a, dans cet intervalle, 187. pieds de pente, suivant les Nivellemens de Mr. Picard; Qu'il y a du moins 110. des mêmes lieuës à suivre le Rhône, depuis Geneve jusqu'à la Mer Méditerranée; Que la pente du Rhône est très grande dès Geneve jusqu'à St. Genis, & dès la Riviere du Dain jusqu'à la même Mer; & que particulierement dès le dessous de la Cluse, qui est à 4. lieues de Geneve, jusqu'au Regonfle proche de Seissel, dans un espace de plus de trois lieuës, le Rhône court avec une grande impetuosité, & dans un lit fort resserré entre deux Montagnes, où même il s'engoussire, & se perd entierement en quelques endroits, durant l'hyver, sous de grandes plaques de pierre qui le couvrent. Il est aisé de juger de tout cela, que le Rhône doit avoir une pente, pour le moins double de celle de la Loire, dans une étenduë de cent lieuës de chemin, ce qui fait pour cette distance 1700, pieds de pente, & que depuis la Cluse jusqu'au

qu'au Regonsle dans un espace de 8560. Toises, il a du moins 856, pieds de pente, en ne comptant qu'un pied de pente, sur dix Toises de longueur: La somme de ces pentes donne 2556, pieds, ou 426. Toises, pour la hauteur de la surface du Lac Leman, au-dessus du Niveau de la surface de la Mer Méditerranée. Si l'on ajoûte ces 426. Toises à la hauteur de la Montagne-maudite, on aura 2426. Toises de France, pour la plus petite hauteur qu'on puisse donner au Coupeau le plus élevé de cette Montagne, par dessus le Niveau de la même Mer. Le Canigou passe pour l'une des plus hautes Montagnes des Pyrenées, cependant Mr. Cassini a trouvé que le Canigou n'étoit élevé au-dessus de la Mer Méditerranée que de 1440. Toises. Cela me fait croire que de toutes les Montagnes qui ont, jusqu'à present été mesurées avec quelque exactitude, il n'y en a point de plus haute que la Montagne-maudite; Aussi la voit-on élevée par dessus le Mont-Jura, de plus loin que Dijon.

L'air est si pur dans ces Païs des environs du Lac, que l'on y découvre avec plus de distinction une Ville opposée au Soleil à 12. ou à 14. lieuës de distance, que l'on ne seroit proche de la Mer, une Ville qui ne seroit éloignée que de 3. ou 4. lieuës. Les sommets des Montagnes les plus reculées, forment des traits très distincts & fort coupez d'avec le Ciel, même dans des tems chargez de vapeurs: mais après une grande pluye, on voit les objets avec une distinction surprenante, quelqu'éloignez qu'ils soient. C'est par cette raison & à cause de la hauteur des Montagnes qui environnent le Lac, qu'il ne paroit pas être d'une grande étenduë.

La Ville de Geneve est située proche de l'extrêmité la plus Méridionale du Lac Leman, à la sortie du Rhône, qui, étrecissant son lit dans cette Ville, y forme une nouvelle Riviere, des eaux qui s'écoulent du Lac. La longitude de Geneve est de 4<sup>d</sup>. 10'. plus Orientale que celle de l'Observatoire de Paris, ou de 24<sup>d</sup>. 10'. plus Orientale que la Longitude de l'Isle de Fer; Et la Latitude est de 46<sup>d</sup>. 12'. du

M m m 2

côté du Septentrion. Le Rhône partage la Ville de Geneve, en trois parties inégales, en y comprenant une Isle de peu d'étenduë.

De ces trois parties, qui se communiquent par le moyen de 4. Ponts, la plus grande est située sur la gauche en descendant le Rhône, & se présente en Amphitheatre du côté du Lac. Ce qu'on y voit de plus remarquable, ce sont les Temples de St. Pierre, de St. Germain, de la Magdelaine, & particuliérement le Temple qu'on a bâti sous le nom de Temple neuf; ensuite l'Hôtel de Ville, l'Arcenal, l'Hôpital General, construit depuis peu de tems; le College où est la Bibliotheque publique; les Hâles sur la Place du Molard; Et quantité de Maisons particulières, bâties depuis quelques années. La Treille qui est un Promenoir public très agreable, de même que le Plein-palais avec son jeu de Mail, hors de la Porte Neuve, & le Prez-l'Evêque qui est un autre Promenoir peu éloigné de la Porte de Rive, méritent aussi d'être vûs, de même que d'autres endroits que l'on a fort embellis. Dans l'autre grande partie de la Ville, est le Temple de St. Gervais, qui a donné le nom de ce Saint à tout ce quartier-là. Il y a dans l'Isle une Tour, qui n'étant bâtie que de pierre molle, ne peut pas avoir été construite par Jules Cesar, comme quelques Auteurs l'ont avancé. D'autres ont prétendu que partie du Temple de St. Pierre, avoit été autrefois un Temple d'Apollon, parce qu'on voit un visage d'homme, taillé sur une pierre proche de la Tour Méridionale de ce Temple: mais cette pierre qui est aussi molle, n'est point antique, & même elle ne paroit pas l'être. Il suffit du grand nombre d'Inscriptions Romaines, qui fe rencontrent dans cette Ville, & de la mention qu'en fait Jules Cesar dans ses Commentaires, pour prouver qu'elle est très ancienne, sans vouloir le démontrer par des choses qui n'ont aucun caractere d'antiquité.

Un Architecte François a fait construire depuis quelques années, proche du haut de l'Isle, dans le bas de la Rivière, qui la sépare de la partie de la Ville la plus considerable,

une Machine fort simple, pour élever de l'eau de ce Fleuve, & la distribuer en diverses Fontaines: elle hausse l'eau proche l'Hôtel de Ville de passé cent pieds de Roi, au-dessus de la surface du Rhône.

La sortie de ce Fleuve à cette extrêmité du Lac, se doit prendre naturellement un peu au-dessus de Geneve, dès la pointe des Pâquis jusqu'à la pointe des Eaux-vives, puis qu'au delà de ces deux pointes, les Terres s'ouvrent & le Lac s'élargit de plus en plus, tant du côté du Bailliage de Gex, que du côté de la Savoye. A un quart de lieue de Geneve, il y a un Banc couvert d'eau en tout tems, qui traverse le Lac d'un côté à l'autre, & qui s'étend jusques dans la sortie du Rhône. Son bord superieur est situé entre le Cap de Secheron & le dessous de Cologny; ce Banc, que l'on peut avec raison nommer le grand Banc, est en partie composé d'une terre glaise fort molle, recouverte en quelques endroits d'un peu de Sablon. Le bord du même Banc, le plus avancé dans le Lac, se nomme le Travers. On découvre sur ce Banc quelques petits Rochers ou grosses pierres, l'une desquelles est nommée la pierre à Niton, que l'on dit avoir été autrefois consacrée à Neptune. Au haut de cette pierre se voit un trou carré, un peu profond, dans lequel, suivant le sentiment de M. Spon, on allumoit du seu, pour pour y faire fumer de l'Encens, à l'honneur de ce faux-Dieu; mais ce trou n'a point de rapport avec un Autel, il est bien plus vrai-semblable qu'avant la Reformation, il y avoit une Croix de Bois, arborée sur cette Pierre, & plantée dans ce trou. Au reste, bien que le froid soit quelques fois très-grand à Geneve, en hyver, le Lac ne se gêle jamais plus avant qu'au-dessus du grand Banc. & ailleurs, seulement jusqu'à quelques pas du Rivage, même dans les Hyvers les plus rudes, comme entr'autres au mois de Janvier de l'année 1709. Le Rhône est plus sujet à la gelée; mais il y a souvent des Hyvers dans lesquels on ne voit point de glace, ni dans ce Fleuve, ni dans le Lac. Lorsqu'il fait fort froid, il sort or-Mmm 3

dinairement du Lac, beaucoup de vapeurs; elles ressemblent à une fumée qui ne seroit gueres épaisse, quoi-que ces vapeurs ne permettent pas à la vûë de s'étendre plus loin, qu'elle pourroit le faire dans un tems de Brouillard. L'on peut remarquer dans le Lac Leman, deux sortes de flux & reflux; les premiers qui sont causez par la sonte des Neiges, arrivent régulierement une fois chaque année, & sont très sensibles dans toute l'étenduë du Lac; & les seconds, qui sont produits par les vents, sont beaucoup plus ordinaires, mais ils sont presque toûjours peu considerables, & ne s'apercoivent gueres que dans le Rhône & dans la partie du petit Lac, la

plus proche de Geneve.

L'eau qui couvre le grand Banc, n'a pas beaucoup de profondeur en Hyver; mais au Printems & en Eté, l'eau du Lac croit considerablement, & passe avec une grande rapidité sous les Ponts du Rhône. Le plus sensible accroissement des eaux, se fait ordinairement au mois de Mai & au mois de Juin, quoi-que les eaux commencent à s'élever avant ce tems-là, & qu'elles continuent de croitre par reprises jusques vers le milieu du mois d'Août, après-quoi elles diminuent peu à peu jusqu'à la fin de l'Automne. En 1705. le Lac ne fut que médiocrement grand durant l'Eté, neanmoins les eaux s'éleverent proche du Trayers, & vers la premiere entrée du Port de Geneve, depuis le 18. de Mars jusqu'au 17. d'Août, de 5. pieds & un pouce, par dessus la hauteur qu'elles avoient dans ces lieux-là, l'Hyver précedent, & elles ne s'éleverent, pendant le même tems, que de 4. pieds à 35. pas au-dessous du grand Pont; ainsi, dans l'espace de environ 275. Toises de France, le Rhône ajoûta 13. pouces à la pente qu'il avoit, s. mois auparavant, dans le même intervale. Ce Fleuve a fort peu de pente à Geneve, lors-que ces eaux sont basses, comme on le démontrera dans la suite. Selon le calcul que j'en ai fait, il s'écoule du Lac en Eté, du moins 8. fois, & certaines années, plus de 10. fois autant d'eau qu'en Hyver. Cette

Cette grande abondance d'eau, en Eté, ne peut provenir que de la fonte des Neiges sur les hautes Montagnes, & particulierement sur les pentes des Alpes, situées dans le Païs de Vallais & dans le Chablais. Ces Neiges fondûës enfent beaucoup les Rivieres de ces Païs-là, qui se jettent dans le Lac. D'ailleurs, il peut y avoir des Canaux souterrains qui conduisent encore dans le Lac une partie des eaux que produisent les Neiges sondûës. Mais le peu d'herbe qui croit en Eté sur le grand Banc, & en divers autres lieux, ne peut contribuër que de fort peu de chose, à l'augmentation des Eaux, puisque cette herbe n'embarasse presque point le même Banc. & qu'elle ne paroit ailleurs que le long de quelques Rivages.

Cette élevation & cet abaissement des eaux, qui se font reguliérement chaque année, dans toute l'étendue du Lac, est un veritable flux & ressur, mais extrêmement lent, & qui se regle uniquement sur le mouvement du Soleil, sans que la

Lune y ait aucune part.

Comme les Vents Méridionaux, entre le Sud & l'Ouest, soussent souvent, avec beaucoup d'inégalité & par reprises, il arrive quelquefois, & particulierement lors qu'il fait des Vents orageux, que venant à fraper un peu obliquement, ou du haut en bas, sur le grand Banc, ils empêchent une partie des eaux de s'écouler: Cette partie d'eau retenue par un vent violent, se hausse peu à peu au-dessus du Travers, tandis que l'eau qui couvre le Travers, se baisse de plus en plus. Ensuite, le vent venant à diminuer, ou l'eau venant à surmonter par sa pesanteur l'effort du vent, & à couler avec plus de liberté & en plus grande abondance, on voit dans le même endroit cette eau s'élever de Niveau quelquesois d'un pied ou beaucoup plus, & pour l'ordinaire, seulement d'environ dix pouces. Il se fait de fois à autre plusieurs de ces abaissemens & de ces élevations d'eau, en peu d'heures, qui aportent des changemens considerables à la surface du Rhône, & qui causent des véritables slux & reslux. Ils sont très aparens dans quelques Fossez de la Ville, & particulierement dans

ceux du côté de Plein-Palais. Cette sorte de flux & reflux,

s'apelle à Geneve des Seiches.

On a vû quelquefois dans cette Ville des Seiches très remarquables: Il s'en fit 3. ou 4. le 16. Septembre 1600. avant midi, d'environ 5. pieds de hauteur; de sorte que les Bateaux qui étoient dans le Port y restérent autant de fois à sec: mais l'eau revenoit & s'élevoit chaque fois avec beaucoup de promtitude. A ces deux espéces de flux & reflux, on en pourroit ajoûter d'une troisième sorte, mais qui arrive très rarement, & qui est causée par quelque débordement extraordinaire de la Riviere d'Arve; il ne s'en fait jamais lors-que les eaux du Lac sont hautes, mais seulement lors-qu'elles sont basses. Le lit du Rhône, un peu au dessous du lieu où il reçoit l'Arve, se trouve resserré entre deux Côteaux escarpez, qui ne permettent pas à ce Fleuve de s'écarter de son Rivage. L'Arve étant extraordinairement débordée, & ne pouvant s'écouler entierement par le lit du Rhône, en suivant sa route naturelle, il arrive quelquesois qu'une partie de ses eaux repousse celle du Rhône dans le Lac, où cette partie s'introduit aussi elle même: C'est ce qui se fit à Geneve le Mardi 10°. du mois de Fevrier de l'année 1711. Le Dimanche auparavant, sur les 4. heures après midi, la Neige, dont la Campagne étoit couverte, devint peu à peu moite, & elle commença de fondre sur les 10. heures du soir, par un gros vent mêlé de pluye. Le Lundi, il s'étoit fondu à 8. heures du matin environ demi-pied de la Neige qui étoit sur les Toits, exposez au vent de Midi, & il sit de la pluye la plus grande partie du reste de ce jour. Pendant ce tems, la Riviere d'Arve, déja un peu grossie, s'ensloit de plus en plus, & Crendoit par dessus ses Rivages. Le lendemain 10°. Fevrier, sur les 8. heures du matin, la même Rivière d'Arve s'étoit enflée, de maniere, que ne pouvant s'écouler en descendant, une partie de cette Riviere, après avoir fait remonter le Rhône, couloit doucement du côté du Lac, proche de la Machine des Fontaines. Peu de tems après, une plus

plus grande partie de l'Arve remontoit du même côté, avec plus de vitesse. Et sur les quatre heures du soir, cette eau de l'Arve faisoit tourner fort vite & à contre-sens, l'une des Rouës de la Machine, tandis qu'il se faisoit une petite cascade par-dessus un asseron de l'autre Rouë, qui étoit arrêtée. Ce jour là quelques Bateliers menérent beaucoup de Bois, que l'Arve charioit au bord du Rhône en remontant ce Fleuve, pendant que des Pêcheurs prirent quantité de Truittes dans la Ville, qui sortoient de leurs repaires pour éviter l'eau trouble & limoneuse, que l'Arve entrainoit dans le Lac. On voyoit quelques Bateaux remonter de voile le cours ordinaire du Rhône, & d'autres qui venoient du côté de la Ville, depuis le Lac, en aprocher avec autant ou plus de peine qu'il n'en faut en Eté, pour aller jusqu'au-delà de Secheron par une Bize mediocre. Entre 4. & 5. heures du soir, une eau fort trouble s'étendoit sur tout le grand Banc, & même un peu au-delà, & il se leva dans le même tems une assez force Bize, accompagnée de Neige. Le même jour quantité de personnes sortirent de la Ville, & se transportérent au Pont d'Arve. Cette Riviere décendoit avec une très - grande rapidité, entrainant avec une eau limoneuse fort épaisse, plusieurs gros Arbres qu'elle avoit déracinez. Cette eau faisoit des bouillonnemens affreux auprès des piles du Pont, & ces piles recevant aussi de tems en tems le choc de quelques Arbres, sembloient de avec leur ruïne, causer encore celle de tout le Pont. jour suivant 11 me. du même mois de Fevrier, l'eau de l'Arve qui avoit continué, pendant la nuit, de s'élever & de couler dans le Lac, paroissoit après 8. heures du matin en équilibre & sans mouvement proche de la Machine des Fontaines. Et peu après l'eau commença de reprendre lentement son cours naturel, en descendant le Rhône: mais elle étoit tout-à-fait trouble. La Bize avoit duré toute la nuit entière & encore jusqu'à midi, avec de la Neige; mais la Bize s'étant abaissée, & la Neige ayant cessé, le Lac paroissoit troublé Tome II. Nnn dans

dans toute sa largeur, sur les deux heures après midi, jusques à Gentou & à Bellerive, pour le moins, c'est-à-dire à une forte lieuë loin de Geneve, quoi-que l'eau ne se fut haussée que d'environ un pied, proche de la Machine des Fontaines.

Et comme la sur-face du Lac s'étoit aussi un peu haussée, tant par la pluye & par la neige qui étoit tombée, que par le débordement des Rivieres qui s'y jettent & que d'ailleurs la Bize avoit pû empêcher l'eau de l'Arve de s'avancer autant dans le Lac, qu'elle auroit pû faire dans un tems calme. Il paroit delà qu'il ne doit pas y avoir un pied de pente en hyver depuis Bellerive ou depuis Gentou jusqu'à la même Machine. L'eau qui descendoit assez rapidement avoit déja baissé de 9. ou 10. pouces au dessous du grand Pont à deux heures après midy, & le lendemain à pareille heure, elle avoit baissé d'un pied au même endroit; cependant le Lac étoit encore trouble jusqu'à la hauteur du travers. Le 13°. Fevrier sur les 8. heures du matin, l'eau du Rhône avoit un peu repris sa couleur naturelle: mais elle étoit encore trouble, & sur les deux heures après midi, elle n'étoit transparente qu'à un peu plus de deux pieds de profondeur; l'eau du même Eleuve n'étoit transparente le 5° de Mars qu'à la profondeur de 4. ou 5. pieds & jusqu'à ce tems-là, il ne s'étoit point pris de Truitte dans cette Riviere.

Il s'étoit déja fait d'autrefois des flux & ressux de cette espèce; on en remarqua un le Dimanche 3e. Xbre. 1570. Un vent chaud & impetueux s'étant levé fondit subitement la neige dont les Montagnes étoient couvertes, la Rivière d'Arve en sut tellement enslée, qu'une partie de ses eaux s'ouvrit un passage dans le Lac, après y avoir repoussé le Rhône; ces deux Rivières firent tourner les Moulins à contre-sens, & l'Arve transporta de gros arbres dans la Ville de Geneve. Il s'en fit un autre le 21°. Novembre 1651. qui sit aussi tourner à rebours, les Moulins de la Ville: mais mais ces flux & reflux ne sont pas comparables, soit à l'é-gard de leur durée, soit à l'égard de leur étendue à celui

de l'année 1711, qu'on a raporté ci-dessus.

Depuis l'Incendie du Pont du Rhône de Geneve, qui arriva le 27. Janvier 1670. Ce Fleuve resserré dans un Canal plus étroit qu'auparavant, avoit dans la suite du tems, beaucoup creusé & abaissé son lit dans cetteVille. Les Barques ne pouvoient plus, durant les basses eaux, passer sur le grand Banc, ni entrer dans le Port, qu'après avoir été allegée d'une partie de leur charge. Cet inconvenient a été heureusement reparé par le moyen d'une Digue que la Republique a fait construire au travers du Rhône. Cette Digue est située au haut de l'Isse, & au dessus de la Machine des Fontaines. Elle fut commencée sur la fin de l'année 1713. & elle est faite de manière qu'elle n'empêche pas en Eté l'écoulement des eaux, dont le Lac se décharge. Par son moyen on fait hausser en Hyver la surface du Lac, avec des Madriers d'environ un pied & demi, l'on pourroit même si l'on vouloit élever ses eaux de passé trois pieds. Il y a tout lieu de croire que cette Digue empêchera la Riviére d'Arve de s'introduire à l'avenir dans le Lac, & qu'on ne verra plus à Geneve, cette troisieme sorte de flux & reflux, qui differe beaucoup des simples débordemens de l'Arve. Les débordemens de cette Riviere peuvent bien ralentir le cours du Rhône; mais ils ne font pas rebrousser ses eaux dans le Lac.

Entre les débordemens de l'Arve, celui qui arriva le 23. de Juin 1673. & qui dura pendant trois jours, mérite d'être particulierement remarqué. Cette Riviere s'ensta si fort, qu'elle forma un bras qui passoit joignant la Tour d'Arve: Et ses Eaux se jettoient avec tant de violence dans le Rhôme, qui étoit aussi fort grand, qu'elles faisoient regorger ce Fleuve dans tous les Prez de la Coulouvreniere, jusqu'au chemin qui va du Jeu de Mail, au petit Plain-palais.

Nnn 2

Le Rhône fut si grand pendant six semaines, que les Ba-

teaux abordoient au milieu du Molard.

Lors-qu'on se rencontre sur le bord du Lac, ou peu élevé au dessus de sa surface, le bas des côtes & les autres objets que l'on découvre dans l'éloignement situez proche du Rivage paroissent pour l'ordinaire plus élevez que la surface de l'eau: C'est ce que l'on ne remarqueroit pas si les Caps ou pointes de Terre, les Barques & les Bateaux qu'on aperçoit de loin, ne sembloient être dans l'air: mais ces objets sont encore representez renversez entre la veritable surface du Lac, que l'on ne peut point distinguer & sa surface aparente. Cette derniere surface paroit très nette, & l'on y distingue même l'ondulation des Vagues, lors-que le Lac est agité. Tout ceci n'est qu'un effet de la reflexion qui represente sur une surface plane jusqu'à certaine hauteur les objets opposez, lors que les rayons visuels font avec la surface plane des angles d'incidence autant petits qu'il est necessaire pour produire ce Phenomene. C'est dequoi on pourra se convaincre aisément, en dirigeant une régle unie contre une fenêtre, & tenant l'œil peu éloigné de son plan, car on verra sur la regle l'image de la partie de la fenêtre, la plus proche du plan de la regle prolongé: d'où il paroit que la methode de prendre les hauteurs du Soleil, en observant la surface apparente de la Mer, est très desectueuse, & ne peut que conduire dans l'erreur, puis qu'une bande du Ciel paroit occuper la hauteur qui se rencontre entre la veritable sursace de la Mer & la surface aparente.

Quelquesois aussi la surface apparente du Lac vûe contre un côté, éloignée de passé deux lieues paroit plus élevée que sa surface veritable. Car étant sur le bord de l'eau, sa surface paroit en certains tems atteindre le milieu de la Voile d'un Batteau qui n'est pas à demi lieue de distance, quoi que le haut de cette Voile, se trouve pour le moins de 20. pieds plus élevé que le Niveau du Lac. Ce Ce Phenomene est causé par des vapeurs, ou les rayons visuels souffrent diverses refractions. Ces vapeurs semblent par fois former une Baye contre les Terres éloignées, laquelle paroit se mouvoir, lors-que les mêmes vapeurs sont

poussées par le vent.

L'on voit en divers endroits aux bords du Lac de Geneve, plusieurs petits Rochers, ou grosses pierres. Dans certains lieux, il y en a une si grande quantité, qu'on croiroit qu'elles y ont été transportées. Il sera facile de connoitre d'où ces pierres peuvent venir, si l'on fait ces quatre remarques. La premiere, que le Terroir dans la plus grande partie des bords du Lac, est aride & fablonneux, & qu'il renferme quantité de cailloux & plusieurs grosses pierres. La seconde, qu'au delà de Lutry & de la Tour ronde, se voyent dans la plûpart des lieux des Rochers escarpez, situez au bord du Lac, ou au-dessus d'un Terrain fort pen-

chant jusques à son Rivage.

La troisseme, que les Rivieres qui entrent dans le Lac y entrainent beaucoup de Sables, de Terre & de Cailloux. Et la quatrieme, que le Lac étant enslé pendant l'Eté, ses vagues détachent & emportent en plusieurs endroits, quelque partie du Terrain qui renferme ses bords. Cela posé, il n'y a pas lieu d'être surpris, quand on voit que presque toutes les Rivieres qui se rendent dans le Lac, ont formé dans leur voisinage des Caps, avec des petites Campagnes unies, auprès desquelles on ne remarque point de grosses pierres. Au contraire, les vagues du Lac qui, en Eté, rongent peu à peu le Rivage en de certains endroits, & particulierement dans quelques Bayes ou petits golfes, détachent & entrainent insensiblement les Terres, les Sables, & les Cailloux, qui environnent les grosses pierres, jusqu'à ce que ces pierres soyent entiérement découvertes; de sorte qu'elles restent dans le lieu où la nature les avoit placées, sans que les flots ayent la force de les ébranler. Quand donc on voit loin des Montagnes un Rivage semé de ces pier-Nnn 3

## 470 REMARQ. SUR L'HISTOIRE NATURELLE &c.

res, on peut compter pour chose certaine, qu'elles faisoient partie d'un Terrain que les vagues ont enlevé & attiré dans le Lac. C'est dequoi le Rivage, au-dessous de Prangin, fournit un exemple remarquable, sans parler de plusieurs autres lieux, où l'on peut observer la même chose. Il arrive aussi de tems à autre, qu'il se détache des pieces de quelques Rochers situez proche du Lac, lesquelles venant à s'arrêter sur le Rivage, ou peu avant dans les eaux, y causent cette quantité de petits Rochers ou de grosses pierres, qui s'y rencontrent. Le rivage entre Cuilly & Vevey en fournit un exemple convaincant, puis-qu'on voit au-dessus du même rivage, des pieces détachées d'un Rocher, qui se sont arrêtées dans un Cavin & dans des Vignes, entre la Montagne & le Lac.











## TABLE

DES

## MATIERES.

Pour l'intelligence de cette TABLE, il faut remarquer que a défigne le Tome I., & b le Tome II.; lors-qu'une de ces lettres n'est pas repetée, c'est parce que l'article se trouve au même Tome que le précedent. Lors-que le Chiffre n'est suivi d'aucune lettre, il désigne le Texte, & quand il l'est d'une n, il désigne les Notes.

A.

ABbayes, dépendantes de l'Evêvêché de Geneve. b 356.

Academie, son établissement & ses Ordonnances. a 304. & n. ibid. Adon, Auteur critiqué. a 19. n.

Adrianus, Evêque de Geneve. a 29. Adulteres condamnez à mort. a 305.

& 306. n. Aimé du Quart, Evêque de Gene-

ve. Voyez Quart.

Aix, en Savoye, Acte qui y est passé entre l'Evêque de Geneve & le Comte de Genevois. a 48. n. & b 36. Infeription qui s'y trouve. b 328.

Alamand de St. Foire, Evêque de Ge-

neve. Voyez Foire.

Albe (le Duc d') passe, avec une Armée, près de Geneve. a 317. Mesures prises à cette occasion. 318. & n. ibid. Informé du bon état de la Place, ne veut s'y arrêter. 319.

Albigny (Charles de Simiane Sgr. d') forme une entreprise contre Geneve & y échouë. a 422. n. &

426. & Suiv.

Albo, Evêque de Geneve. a 29.
Alciat (Jean Paul) ses sentimens. a
303. n. Passe en Pologne & y
meurt. 304. n. Voyez Blandrata & Gentillis.

Aldagandus I. Evêque de Geneve.

a 35

Aldagandus II. Evêque de Geneve.

Aldobrandin, Legat du Pape, negocie un Traité entre le Roi de France & le Duc de Savoye. a 417. & n. ibid.

Alliance entre le Comte de Savoye & les Genevois. a 53. & 47.

Alliance projettée entre Fribourg & Geneve. a 132. 134. 136. Le Duc de Savoye veut l'empêcher.

1370

137. Elle fait progrès. 138. & n. ibid. Plaintes de l'Evêque & du Duc de Savoye aux Fribourgeois; reponse de ceux-ci. 141. Conditions proposées pour l'Alliance, acceptées avec empressement. 143. n. & suiv. Les Bernois trouvent que les Genevois ne sont pas en droit de la contracter: reponse là-dessus. 145. n. Diette tenue à Zurich à ce sujet. ibid. Elle est signée. ibid. Les Genevois y renoncent par le conseil du Député de Fribourg, & pourquoi. Iço. n. ibid. & 154. n.

Alliance nouvelle, proposée à Fribourg, y est écoutée. a 174. & n. ibid. Elle est aussi proposée à Berne. 175. & n. ibid. Sa conclusion & les conditions. 180. n. ibid. & b 178. Fête dans Geneneve à cette occasion. a 181. Elle est confirmée de nouveau dans une Journée tenue à Berne. 187. Est encore confirmée dans une Diette tenuë à Payerne. 209. Elle est rompue par les Fribourgeois à l'occasion de la Religion. 242-246. n.

Alliance, entre Berne & Geneve, confirmée pour 25. ans. a 273. n. ibid. & b. 186. Est prolongée ensuite pour cinq ans. a 301. n. & b 192. Autre Alliance perpetuelle entre les mêmes. a 300.

301. n. & b 194.

Alliance entre le Roi de France & les Suisses, ou Geneve est comprile. a 321. n. ibid. & b 205.

Alliance perpetuelle entre Zurich, Berne & Geneve. a 327. n. ibid. & 6 226.

Allobroges. Situation de leur Païs. a ç. & n. ibid. Sont puissants. 5. Combat entr'eux & les Romains. 8. Autre combat avec les mêmes, où ceux-ci se servent d'un stratageme qui leur donne la Victoire. 9. Autre victoire des mêmes. ibid. Reprennent de nouveau les Armes contre les Romains, & sont défaits; après-quoi secourus par les mêmes contre les Tiguriens. 10. De la domination des Empereurs, ils tombent sous celle des seconds Rois de Bourgogne. 31. & n. ibid.

Allobrogique, titre donné à un Géneral Romain, pour avoir défait

les Allobroges. a 9.

Altaldus, Evêque de Geneve, se trouve au Concile d'Aix-la-Cha-

pelle. a 30. n.

Anabaptistes. Ils viennent soutenir leurs sentimens à Geneve & en sont bannis. a 274. & n. ibid.

André, Evêque de Geneve. a 26. & n. ibid.

Anglois. Plusieurs se retirent à Geneve & y établissent une Eglise. a. 298.

Angleterre. Collecte qui y est faite en faveur de Geneve. a 383. n. & suiv. Autre. 454. n.

Ansegisus, Evêque de Geneve. a 30. Son Epitaphe. n. ibid. & b 346.

Antoine, Roi de Navarre. Voyez Navarre.,

Anthoine (Nicolas). Procedure tenue contre lui. a 495. & suiv. Sa Naislance, ses Etudes. 495. n. O suiv. Dérangement de son Esprit prit dont il revient. 499. n. Ses fentimens. ibid. Embarras du Magistrat sur son Jugement. 500. n. Est condamné & meurt avec constance. 501. n.

Apollon. Opinion qu'il y avoit un Temple de cette Divinité à Ge-

neve. 6 308.

Appellation en Cour de Rome. Ce que c'est. a 172. n. Suite de celle que les Genevois y porterent contre le Duc de Savoye. ibid. & suiv.

Appellinus ou Abelinus, Evêque de

Geneve. a 28.

Appentzell. Envoye des Députez pour la Paix entre le Duc de Savoye & Geneve. a 452. n. ibid. & suiv. Sceau de ce Canton. b. 288.

Appradus, Evêque de Geneve. a 30. Ardutius, Evêque de Geneve. St. Bernard lui écrit. a 40.41. L'Empereur donne une Bulle pour lui confirmer les droits, concedez par ses Prédecesseurs: Conditions de cette Bulle. 42. n. ibid. & b 7. Autre Bulle du même Empereur. 42. n. & b 24. Fait un Traité avec le Comte de Genevois 42. n. ibid. & b. 9. Ce Traité confirmé par le Pape. a 43. n. & b 14. & 20. Va à l'Empereur, se plaint du Duc de Zeringue & du Comte de Genenevois, & obtient sa demande. 44. n. ibid. & suiv. & b 24. 30. 33. 34.35. A de nouvelles difficultez avec le Comte de Genevois & l'excommunie. a 48. n. Elles sont terminées par un Traité. ibid. & b 36. Sa mort. a 48. Son Sceau. b 274. Argoulets. Ce que c'est. a 343.

Armes. A qui le port des Armes est

permis. a 453. n.

Tome II.

Artichauds (La Faction des). Son ori-

gine & ses suites. a 281. & suiv. Artillerie. Celle délaissée par Jean Aimé de Bonnivard, demandée par le Duc de Savoye, lui est resusée.

a 120. & n. ibid.

Arve, Riviere. Son origine. a 511. Déborde extraordinairement, & dommages qu'elle cause. 320. n. &

511.

Arve (le Fort d'). Vainement attaqué par les Troupes de Savoye. a 347. Escarmouche qui s'y passe. 349. Bataille près de ce Fort à l'avantage des Genevois. 354. n. Autre de même. 355. n. Les Troupes de Savoye veulent l'escalader & sont repoussées. 367. & n. ibid. Diverses attaques y sont faites par les mêmes Troupes, qui sont toûjours repoussées. 397. & n. ibid. Est rafé & pourquoi. 401. n. ibid. & 402. n.

Aubigné (Theodore Agripa d'). Sa retraite & sa mort. a 492. & n. ibid. Son Epitaphe. b 360.

Auditeurs. Voyez, Lientenant de la

Fustice.

Avoully, Village. Comment appartient à Geneve. a 520.

Aurele (Marc). Fait rebâtir Geneve.

a 13.

Aymo, Evêque de Geneve. a 35.
Azimes. Differens au sujet de cette
Communion. a 277. n. & suiv. En
quel tems cet usage a cessé. 278.
& n. ibid. & 487.

B.

Bade Dourlach (le Marquis de). Sujet de sa disgrace. a 487. & n. O o o ibid. ibid. Se retire à Geneve. ibid. Il en fort, & pourquoi. 488. & n. ibid.

Balard (Jean). Belle repartie qu'il fait sur la liberté de Conscience. a 271. n. Sa franchise au sujet de la Religion. 281. n.

Bâle, Ville. Envoye des Députez pour la Paix, entre la Savoye & Geneve. 472. n. ibid. Son Sceau.

b 286.

Bandieres (Jean). Se présente au Confeil en faveur des fugitifs. a 178. & n. ibid. Son Discours. 179. n. Bannis. Voyez Mammelus.

Bastide (La). Complice d'une Conspiration, est condamné à être pen-

du. a 471.

Bastie (La). Fort qui y est bâti. a 51. Bataille, qui procure une bonne Prebende aux Chanoines. a 66. & n. ibid. Voyez Arve (le Fort d'), Bonne, Buringe, Chatelaine, Genevois, Monthoux, Onattes, Pinchat. Beaume (Pierre De la), Evêque de Geneve, y fait son entrée & prête serment. a 166. Est adonné aux plaisirs. 168. Passe en Piémont, & laisse un Gouverneur à Geneve. 169. Plainte des Bourgeois de ce que leur Pasteur les abandonne. 171. Ils lui députent pour l'engager à maintenir les Libertez de la Ville, & à consentir à l'apellation portée en Cour de Rome. 171. & n. ibid. Nouvelle députation qui lui est faite pour le porter à venir mettre ordre aux affaires de la Ville; il s'y laisse engager & est reçû avec joye. 179. & n. ibid. Proteste d'abord contre l'Alliance avec Berne & Fribourg, ensuite y consent. 181.

& n. ibid. Envoye deux Députez en Suisse, l'un pour rejetter l'Alliance, & l'autre pour l'aprouver. 182. n. Demande d'entrer dans cette même Alliance. 188. n. Le Duc de Savoye le veut faire enlever. 188. & n. ibid. & 189. Fait assembler un Conseil General, y donne Acte pour revoquer ce qu'il avoit fait contre l'Alliance, & la confirme. 188. n. Donne pouvoir aux Sindics de juger de toutes les Causes Civiles. ibid. Demande d'être du Corns de la Bourgeoisse, ce qui lui est accordé. ibid. Fait arrêter les principaux Chanoines de son Chapitre, & pourquoi. ibid. Change ceux de ses Officiers qu'il croit affectionnez au Duc de Savoye, & passe secrettement en Bourgogne. ibid. Envoye aux Sindics copie d'une Lettre de l'Empereur, qui ordonne au Duc de Savoye de le défaire de ses prétentions sur Geneve. ibid. Son inconstance. 199. n. Veut ôter aux Sindics le pouvoir qu'il leur avoit donné de juger de toutes les Causes civiles. ibid. Devient ennemi de la Ville. ibid. En abandonne le Gouvernement. 201. Favorise les ennemis. 204. Les Sindics lui font une Députation pour l'engager à revenir dans la Ville, au sujet des Troubles excitez sur le fait de la Religion. 228. & n. ibid. Son retour. Magnifique reception qui lui est faite, ibid. Fait assembler un Confeil General, & y parle avec hauteur. Représentation qui lui est faite là-dessus. 229. n. Prend tout à coup la resolution de se retirer.

Les Sindics & le Conseil font leurs efforts pour l'en détourner, & n'obtiennent rien. 230. n. Envoye des Lettres au Conseil & aux Moines, par lesquelles il ordonne de publier une Défense de prêcher ni lire l'Ecriture Sainte. On en est indigné, & on ne s'y soumet pas. 231. n. On trouve des Patentes qu'il a données contre les Libertez & Franchises de la Ville. 237. n. & 238. n. Veut surprendre la Ville; sa trahison est découverte. 247. Excommunie les Genevois, ce qui ne les inquiete pas. n. ibid. Fait transporter sa Cour de Justice à Gex; on s'y opole. 248. n. Les Conseils le déclarent Ennemi de l'Etat; motifs de cette Déclaration. ibid. Sa mort. 284.

Bellerive, Bâtiment qui y est élevé cause de l'inquietude. a 523. &

n. ibid.

Benevits. Ruinée par les Genevois. a 8.

Bernard (St.), Abbé de Clervaux. Ses Lettres à Ardutius Evêque de Ge-

neve. a 40. 41.

Pernard (Jaques), Gardien du Couvent des Cordeliers de Geneve, foutient des Theses contre les opinions de ceux de l'Eglise Romaine.

a 252. & n. ibid. Le Duc de Savoye & l'Evêque désendent de s'y trouver, & au contraire, les Sindics exhortent d'y aller. 253. & 254. n. Reglemens faits par les Conseils pour la Dispute. 253. n. Durée de cette Dispute. 254. n. Le Magistrat oblige les Ecclesiaftiques de s'y trouver. ibid. Effets qu'elle produit. 255. n. 259. n. & 260. n.

Bernard (Jean-François). Institué la Republique son Heritiere. a 231.n. Bernardus I., Evêque de Geneve. a 35.

Bernardus II., Evêque de Geneve.

a 36.

Berne, Ville. Par qui bâtie. a 44. n. Les Protestans de Geneve y vont présenter Requête pour avoir un Ministre. 226. n. Sagesse de la Réponse de ses Ministres au sujet de la Prédessination. 292. n. Autre belle Réponse des mêmes au sujet de Servet, & leur tolerance à cet égard. 294. n. Le Païs-de-Vaud y est annexé. 305. n. 317. & n. ibid. Une partie de ses Sujets se rebelle. 513. Geneve y envoye secours. 514. & n. ibid. & 516. Sceau de Berne. b 284. & 285.

Bernois. Conjointement avec leurs Alliez veulent saccager Geneve. a 93. n. Qui se rachette du pillage, & à quel prix. 94. n. Font Alliance avec l'Evêque & la Ville de Geneve. 95. & n. ibid. Députent au Duc de Savoye en faveur de Geneve. 174. n. Font Alliance avec Fribourg & Geneve. 180. & n. ibid. b. 178. Fête donnée aux Députez venus pour jurer cette Alliance. a 181. Ils demandent au Duc de Savoye les Lettres d'Alliance qu'ils ont avec lui. 187. Ils embrassent la Religion Protestante. 192. Se brouillent à ce sujet avec les Fribourgeois, & demandent secours à Geneve. 193. Ils frequentent beaucoup en cette Ville-là, & déclament contre l'Eglise Romaine. 194. Ils lui envoyent secours. 205. Et prennent sous leur 000 2 pro-

protection ceux qui embrassent la Reformation, 222. & Suiv. Ils offrent leur médiation entre Fribourg & Geneve. 227. n. Font partie criminelle au Prédicateur Furbity. 232. n. & suiv. Ils demandent le payement des fraix de la Guerre. 233. & 243. n. Représentent la mauvaise volonté de l'Evêque de Geneve contre la Ville. 238. n. Ils demandent une Place pour faire prêcher le Ministre de leurs Députez. 240. n. Les Genevois leur demandent secours contre le Duc de Savoye: Ils leur promettent de menager un Accommodement entr'eux & le Duc. 262. n. Ils rompent l'Alliance qu'ils ont avec ce Prince, & lui déclarent la Guerre. 268. Leurs Troupes s'avancent dans le Pais-de-Vaud, & en font la conquête. 269. & 270. Ils font une Demande exhorbitante à Geneve. ibid. & 273. Font un Traité à ce sujet. 273. & n. ibid. b. 183. Ils confirment l'Alliance avec Geneve. a. 273. & n. ibid. & b. 186. Ils demandent la Souveraineté sur Geneve; L'Empereur Charles Quint s'y opose. a. 282. Ils prolongent l'Alliance avec Geneve. a 300. & 301. n. & b. 192. Entrent dans le Traité fait avec le Roi de France, pour la conservation de Geneve. a 321. n. ibid. & 6 205. Entrent aussi dans l'association avec la France & Geneve, pour faire la Guerre au Duc de Savoye. a 334. Prêtent de l'argent au Roi de France à ce sujet. 339. n. Leurs Troupes se joignent à celles de Geneve. 340. n.

Le General François leur déclare son dessein d'abandonner l'Armée. 347. n. Ils font une Trêve particuliere avec le Duc de Savoye. 352. n. Etant finie, l'Armée se met en mouvement. 357. n. Elle voit un combat entre celle de Geneve & celle de Savoye. ibid. Ils font une nouvelle Trêve, & leur Armée abandonne celle de Geneve. 358. n. Leur Commandant au Pais de Gex demande secours à Geneve: Il lui est accordé. 359. n. Leurs Députez font un Trané avec le Duc de Savoye, où Geneve n'est pas comprise. 360. n. Il est desavoué. 361. n. Le Duc de Savoye leur envoye un Ambassadeur pour se justifier de son entreprise sur Geneve. 442. Il est renvoyé sans réponse. 445. & n. ibid. Ils envoyent secours à Geneve. ibid. Ils font Alliance avec le Duc de Savoye. 482. Une partie de leurs Sujets se rebelle, & Geneve leur envoye secours. 513. 514. & n. ibid. & 516.

Berthelier (Philibert). Est fait Chatelain de Peney. a 117. Déchire les Lettres de provisions qu'il en avoit de l'Evêque. 122. n. Fait une raillerie sur le Juge des Excès. 1.25. Est poursuivi criminellement. ibid. L'Evêque veut le faire faisir, il s'enfuit à Fribourg. 127. Il y trouve protection. 128. Y negocie une Alliance avec Geneve. 132. Les Fribourgeois lui obtiennent un Sauf-conduit, & il vient répondre. 133. 6 fiv. Il parle à Geneve de l'Alliance avec Fribourg, & la fait goûter. 134. Il sollicite un Ju

Rome à ce sujet. 403. Il va voir le Roi Henri IV. Reception que lui fait ce Prince. 414. & n. ibid. Il fait un Sermon sur la délivrance de Geneve. 435. Sa mort. 461. & n. ibid. Son éloge, son caracte-

re. 462. & n. ibid.

Bible manuscrite dans la Bibliotheque de Geneve. Ce qu'on y trouve touchant les Evêques. a 21. & n. ibid. & 26. Par qui elle a été donnée & en quel tems. 36. n.

Biron (le Maréchal de). Se sert de termes équivoques, dont on ne comprend pas d'abord le sens. a 4:6. Par qui sa conspiration est découverte. 423. n.

Bituitus, Roi d'Auvergne, pris & mené en triomphe à Rome. a 9.

Blandrata (George). Ses sentimens. a 304. n. Passe en Pologne & en Transsilvanie. ibid.

Blez (Chambre des). Son établisse-

ment. a 490. n.

Blondel (Philibert). Fait raport des avis qu'il avoit d'une entreprise contre Geneve. a 422. n. Est accusé de n'avoir pas pourvû à la sûreté de la Ville. 437. n. En est disculpé. 438. n. Est de nouveau accusé: Suite de la Procedure tenuë contre lui. 456. n. ibid. & suiv. Jugement rendu contre lui. 458. n. Autre Jugement; il est condamné à mort & executé. 459. n.

Bolomier (Guillaume). Fonde le Couvent de Sainte Claire. b 349. Ses Emplois & son Suplice. 350.

Bolfee (Jerôme). Attaque les sentimens de Calvin. a 290. & 291. n. Les siens sur la Prédessination. ibid. Les Cantons Protessans sont consultez.

Jugement définitif, l'obtient des Sindics, & est absous de l'accusation capitale. 143. & n. ibid. Le Duc de Savoye lui fait proposer de quitter l'Alliance avec Fribourg, & le trouve inébranlable. 144. n. Ce Prince conjointement avec l'Evêque resolvent de le perdre. 157. & n. ibid. Il est arrêté, son Piocès lui est injustement fait, & il est condamné à mort. 158. & suiv. Sa fermeté, son caractère. 161. & n. ibid.

Berthelier (Philibert), fils du précedent. Est un des Chefs de la Cabale des Libertins. a 297. n.

Bertrandis (Jean de), Evêque de Geneve. Fait serment de maintenir les Libertez de la Ville. a 74 b 123. Va au Concile de Constance & est soupconné d'être Hussite. a 74. Va en Éspagne, & en passant obtient des Lettres du petit Sceau de Montpelier en saveur des Genevois. 75. n. ibid. b 129. Accompagne l'Empereur à Geneve & y fait faire des Halles nouvelles. 75. Il passe à l'Archevêché de Tarantaise. ibid.

Beze (Theodore de). Est appellé à Geneve pour y enseigner la Theologie. a 304. & n. ibid. Est le premier Recteur de l'Academie. ibid. Est demandé pour le Colloque de Poissy. 307. n. Son départ & sa reception. 308. n. Est élû Moderateur à la place de Calvin. 314. n. Est apellé à la Rochelle, pour y dresser la Consession de Foi des Eglises Resormées de France. 320 n. Le buit court qu'il a abandonné sa Religion, & plusieurs courent à

là-dessus: Sagesse de la Réponse des Ministres de Berne. 292. n.

Sa condamnation. 293. n.

Bonne. Prise de cette Place par les Genevois. a 335. Les Troupes de Savoye veulent l'escalader & sont repoussées. 353. Elle est reprise par l'Armée de Savoye. 359. La Capitulation est violée; Cruautez qu'on y exerce. 360. & n. ibid. Bataille donnée près de cette Ville-là gagnée par les Genevois. 378. É suiv.

Bonnivard (Jean Aimé de), Prieur de St. Victor. Sa mort; Son Tef-

tament. a 119.

Bonnivard (François de). Auteur d'une Chronique de Geneve. a 19. n. Succede à son Oncle au Prieure de St. Victor. a. 119. Sa naisfance & fa Famille. Il est Bourgeois des Ligues. 130. & 131. n. Se trouve le seul qui ose signifier à l'Evêque un Mandement du Métropolitain. ibid. Le Duc de Savoye lui en fait des plaintes: Sa réponse. 131. Va à Rome, passe par Turin, ce qu'il y fait. 135. On veut l'y arrêter fur de fausses dépositions, extorquées contre lui. ibid. & 136. Il trompe ses Espions. ibid. Est reçû Bourgeois à Fribourg. 142. Le Duc de Savoye lui fait propoler de quitter l'Alliance avec Fribourg, & le trouve inébranlable. 144. n. S'enfuit & est trahi par deux faux Amis qui le livrent au Duc de Savoye. 151. Est dépouillé de son Bénefice, y eit réintegré, & ne peut s'y maintenir que par la force. 193. & n. ibid. Belle réponse qu'il fait à ceux qui lui parlent de reformer le Clergé. 194. Discours hardi qu'il tient sur l'Excommunication. 195. On lui donne une Pension, & il annexe son Prieuré à l'Hôpital. 203. & n. ibid. Il est trahi & mis en prison au Château de Chillon. 204. Sa liberation demandée à la Diette de Payerne. 210. & n. ibid. Est mis en liberté par la prise du Château. 270. Avis moderé qu'il donne au sujet de la Religion. 273.

Bordel (la Reine du). Son établissement, son Serment, & ses fonc-

tions. a. 287. n.

Borfadus, Evêque de Geneve. a 36. L'Empereur lui abandonne ses Droits. 37. n. Ce qui occasionne des démêlez avec le Comte de Genevois. ibid.

Bosillon (le Duc de), Dernier de la Maison de la Mark. Passe par Geneve, & y meurt. a 332. n.

Bouillon (le Maréchal de). Vient à Geneve après l'entreprise de l'Escalade: Joye que produit son arri-

vée. a 438. n. & 445.

Bouquet, Cordelier. Prêche à Geneve, & ne s'opose point à l'établissement de la Reformation. a 218. & 219. Les Fribourgeois portent des plaintes contre lui à ce sujet, & il est congedié. 220. n.

Bourg du Four. Le Château qui y étoit construit, démoli, & par qui. a 64. n. Suites qu'eut cette affai-

re. ibid. & suiv.

Bourgeois. Oposition faite à la reception de nouveaux Bourgeois. a 298.

n. Le Petit Conseil a droit de les faire. ibid.

Bour-

DES MATIERES.

Bourges (Concile de). En quel tems il s'est tenu. b 402.

Bourgogne Transjurane. Soumise à Rodolphe I. 32. n. Etenduë de ce Pais. ibid. Suite de ses Rois. ibid. O Suiv.

Bourgogne. Durée & fin de ses premiers Rois. a 25. n. Etablissement de son second Royaume. 31. & n. ibid. Quand a fini. 32. L'Empereur Conrad le Salique en est couronné Roi, à Geneve. 33. n.

Bourgogne (le Duc de). Défait par les Suisses. a 91. Fait enlever la Duchesse de Savoye. 92.

Bourguignons. Origine de cette Nation & de leur nom. a 22. Etablissent un Royaume. 23. Leurs Rois. ibid. & suiv. Ce Royaume est partagé. 23. & n. ibid. & suiv. Loix dites des Bourguignons, par qui & où elles furent faites. 24. n. Sont chassez du Pais des Allobroges. 28.

Brieve-Cuisse ou De Courte-Cuisse, Evêque de Geneve. Fait serment de garder les Libertez & Franchises de la Ville. a 80. & n. ibid. & b

165.

Brocchus (Julius). Son Inscription expliquée. b 325. & 380. & suiv.

& 395. 6 Juiv.

Brognier (Jean de), Evêque de Geneve. Sa naissance. a 80. Est fait Cardinal. ibid. Fonde la Chapelle des Maccabées. 81. & n. ibid. Ses dignitez, sa mort & ses obseques. ibid. & b 347. & 348.

Brunaulieu. Vient visiter Geneve pour la trahir. a 425. Marche pour l'entreprise. 426. Y périt. 433.

Buringe (Château de). Assiegé. a

383. L'Armée de France & de Geneve y gagne une Bataille sur celle de Savoye. 386. & n. ibid. Ce Château est pris & démoli. 387. & n. ibid.

C.

Addoz. Met la Peste en plusieurs lieux. a 201. Son suplice & celui de ses Complices. 203.

Calomniateur, condamné à mort. a

474. n.

Calvin (Jean). Passe par Geneve, Farel l'y arrête. a 274. Va à des Disputes publiques à Lausanne. ibid. Compose un Cathechisme. 276. Essuye diverses disgraces, & ne veut pas se soumettre au Synode de Lausanne, 277. n. Est chassé de Geneve. 276. & 278. n. Va à Zurich, & y justifie sa conduite. ibid. Refute le Cardinal Sadolet. 279. n. Ecrit aux Genevois sur les desordres de leur conduite. 280. n. Est rapellé. Difficultez qu'il fait pour son retour. Il s'y laisse engager. 283. & n. ibid. Son travail. 283. Dresse des Ordonnances Ecclesiastiques & Civiles 284. & n. ibid. Dispute contre Caroly. 284. Est calomnié par Gruet. 288. n. Est accusé d'enseigner une fausse Doctrine. 288. Peine imposée à son Accusateur. 289. & n. ibid. Va au Colloque de Zurich. 289. Ses Disputes contre Bolsec. 290. & 291. n. & suiv. Dénonce Servet au Magistrat. 293. & n. ibid. & suiv. Va à Francfort pour pacifier les differends de l'Eglise. 300. Attaque Gentilis & ses Adherans sur

480 lei

leurs sentimens sur le Dogme de la Trinité. 301. n. Etablit une Academie à Geneve. 304. & n. ibid. Son caractere. 309. & n. ibid. & 311. n. Son Testament. ibid. Fait un Discours au Magistrat qui le vient voir dans son lit de mort. 310. n. Avis & exhortations qu'il donne aux Ministres. 311. n. Farel lui vient faire le dernier Adieu. 312. n. Sa mort. 307. & 312. n.

Canal (Pierre). Ses Crimes, son Procès & son Suplice. a 466. & n. ibid. Caracciole (Galeace), Marquis de Vico. Se retire à Geneve. a 290. &

n. ibid.

Cariathe, Domestique du Roi Gontran, est fait Evêque de Geneve & assiste à divers Conciles. a 26. & n. ibid.

Carignan (Hypolite de). Ses Senti-

mens. a 304. n.

Caroly. Ses divers changemens de Re-

ligion. a 284.

Cassianus, Evêque de Geneve. a 22. Castalion (Sebastien) ou Chastellion. Ses Sentimens le font chasser de Geneve. a 285. Fait un Livre contre le suplice de Servet. 296.

Catherine (le Fort de Ste.). Où fitué.

a 351. Violences exercées pour y faire travailler. 358. n. Comment conftruit. 413. Henri IV. vient l'affieger & le prend. 414. 6 suiv. Il est rasé. 414. n. & 416. Le Nonce du Pape en fait du bruit. 418. n. Cavalier de Savoye, Livre Satirique.

Ce que c'est. a 455. & n. ibid.
Cesar (Jules). Est le premier Auteur
qui sasse mention de Geneve. a 4.
Il y vient pour s'oposer aux Helvetiens. II. Fait bâtir un Mur

pour s'oppser à leur passage. ibid. Sa situation. 11. & n. ibid. Erreur commune là-dessus rectifiée. b 289. & suiv. La memoire de Cesar confervée dans plusieurs Familles. a 12. Ce sentiment resuté. n. ibid.

Chabert (Bernard), Evêque de Geneve. Est fait Archevêque d'Ambrun. a 50. & n. ibid. & b. 401. n. Est frequemment nommé Commifaire du Pape. 404. n.

Chablais. Les Valeysans en prennent

une partie. a 270.

Chalant (Antoine Cardinal de). Sa Lettre sur une demande faite par le Comte de Savoye. b 443. & Suiv.

Champion (Antoine). Parvient à l'Evêché de Geneve & comment. a 100. Fait tenir un Synode. ibid. Sa mort. ibid.

Chandieu (Antoine Sadeel Baron de). Sa mort. Son Eloge. a 393.

Chanoines de Geneve. Ont double Prébende à cause d'une Bataille. a 66. & n. ibid. Ils portent l'Epée. 214. n. & 218. Quelques-uns, mécontens de leur Evêque, prennent le parti d'aller resider à Annecy. 189. n. Ils se rendent suspects. 249. n. Ils resusent à un Cordelier la liberté de prêcher; le Conseil la lui accorde. Emûte à cette occasion. 250. & n. ibid. Ils doivent être Protonotaires Apostoliques. b 350. Chanse. Village. Comment apartient

Chansy, Village. Comment apartient à Geneve. a 520.

Chapeaurouge (François de); Nommé Dauphin. a 403. n. Est envoyé au Roi de France. ibid. Suite de sa négociation. 405. n. 406. n. & suite se suite. 418. n. & 420. n. Est renvoyé au même Prince au sujet

ds

de l'Escalade. 438. n. Son rapport au Roi & son retour. 446. n. Est renvoyé & obtient des Lettres de Naturalité en faveur des Genevois. 466. & n. ibid. & b 266.

Charlemagne, Empereur. En quel tems parvient à l'Empire. a 30. n. Vient à Geneve, & y tient un Conseil. a 29. & n. ibid. Il y confirme les Libertez & les Privileges des Ge-

nevois. 29.

Charles IV. Empereur. Passe à Geneve. a 68. & n. ibid. Qualifie cette Ville du titre de Noble Membre de l'Empire. 69. Donne divers Actes en sa faveur. ibid. & b. 96. 98. 99. & 102. Son Sceau, 281.

Charles-Quint, Empereur. Ecrit aux Genevois, & les titres qu'il leur donne. a 47. Leur demande d'être le Juge de leurs differends avec le Duc de Savoye. 208. n. Leur écrit sur ce qu'il avoit apris que les Bernois les follicitoient à leur prêter serment de Fidelité. a 282.

Charles VII., Roi de France. Donne des Lettres par lesquelles il déclare que les Genevois ne sont point compris dans les Kepresailles contre les Sujets du Duc de Savoye. a 86. n. & b 170. Son

Sceau. 283.

Charles IX., Roi de France. Ecrit au Magistrat de Geneve, au sujet

de la Keligion. a 306. Charles I., Roi d'Angleterre. avenement à la Couronne. a 488. n. Chatelaine (Bataille de). Perdue par

les Genevois. a 375.

Châtillon (l'Amiral de), & son Fils. Secourent Geneve. a 323. n. Tome II.

Château. Celui de l'Isle du Rhône,

par qui bâti. a s 1. n.

Chauderon (Michée). Voyez Sorciere. Chauvigni (De). Est envoyé Resident pour le Roi de France à Geneve. a 539. & n. ibid. Est insulté. 543. & n. ibid. Il demande grace pour le Criminel. Elle lui est accordée. 547. Est rapellé. 550.

Chenalat. Son crime & fon Suplice.

a 483.

Chevalier (François). Est envoyé à Henri IV. a 395. n. Suite de sa Legation. 398. n. & suiv. Fait une Collecte en France. ibid. Discours qu'il fait au Roi. 399. n. Est envoyé de nouveau au même Prince. 401. n. Sa gestion au sujet de la Paix. 402. n. Obtient des Lettres de Naturalité en faveur des Genevois. 403. n. & b 241. Sa mort. a 403. n.

Chilperic. Est Souverain de Geneve. a 23. Sa mort cruelle, & celle de sa Femme. n. ibid. Vangée par

Clovis. 24. & n. ibid.

Chivron (Urbain). Elû Evêque de Geneve. a 98. Cede son droit à J. L. de Savoye. ibid. Devient Archevêque de Tarantaise. a 99.

Christianisme. Son établissement dans Geneve. a 17. En quel tems il a été établi dans les Gaules. 18. n.

& suiv. & 20. n.

Chronique du Païs-de-Vaud. Ce que

c'est. a 5.

Chypre (Royaume de). Passe à la Maison de Savoye, & comment, a

Citadin de Geneve. Livre qui répond à celui intitulé le Cavalier de Savoye. a 455. n. & 456.

Ppp

Claire

Claire (les Religieuses de Ste.) Leur sortie de Geneve. a 259. 260. & 261. n.

Claude (la Ville de St.) Incendiée: Les Genevois y envoyent secours d'Argent. a 479.

Claude (St.) Son Corps est apporté à Geneve, & comment. a 479.

& Juiv. Claude (Louis de St.) élû Evêque de Geneve. N'occupe pas cette dignité, & pourquoi. a 51. & n.

ibid.

Clovis. Son Mariage avec Clotilde, négocié dans Geneve. a 23. n. Est Souverain de Geneve. 23.

Cluse (Fort de la). Sa situation. a 340. Est pris. 270. Entreprise qui y est faite, manquée. 340. & n. ibid. Est pris par les Genevois. 369. Est abandonné & pourquoi. 370. & n. ibid.

Colonie Equestre. Ce que c'est. a 12. & n. ibid. & b 300. & suiv. & 321. Comtes. Origine de cette Dignité. a

33. 7.

Conciles. Celui de Turin rétablit l'Eglise de Geneve. a 19. & 22. & n. ibid. Celui d'Aquilée; si l'Evêque de Geneve s'y trouva. 22. n. Celui de Ponas en Dauphiné. 24. Le Ve. d'Orleans, en quel tems. 26. & n. ibid. Le IId. de Lion, en quelle année. 26. n. Celui de Paris. ibid. Celui de Châlons. ibid. Le IId. de Valence. ibid. Le IId. de Mâcon ibid. Celui d'Espagne. 27. n. Autre de Châlons. 29. Celui de Geneve. ibid. Celui d'Aix-la Chapelle. 30. n. Celui de Tournus. 39.

Condé (le Prince de). Passe à Gene-

ve. Reception qui lui est faite. a 321. n.

Confession de Foi. Faite par Farel, est rejettée de plusieurs. a 275. & n.

ibid.

Confession de Foi des Eglises Reformées de France. Dressée à la Rochelle. a 320. n. Un des Originaux est dans les Archives de Geneve. ibid.

Confession de Foi. Celle du Patriarche

des Grecs. a 503. n.

Conflans (Guillaume de), Evêque de Geneve. Ses démêlez avec le Comte de Savoye. a 53. Fait un Traité avec ce Prince. ibid. attaqué par le Dauphin, & l'excommunie. 54. 56. n. & 57. ibid. Infeode le Vidomnat.55. n. & b 59. Donne un Acte pour défendre au Comte de Savoye ses vexations. 64. Sa mort. a 55. Son Sceau.

b. 279.

Conforgien (Guillaume de Clugny Baron de). Son arrivée à Geneve. Est fait Géneral des Troupes de la Republique. a 377. & n. ibid. Fait un Exploit considerable 378. & suiv. Autre Exploit hardi. 381. Autre de même. 386. n. Ameine du secours à Geneve, & fait divers Exploits. 395. & n. ibid. Quitte cette Ville - là, & pourquoi. 396. n. Y est rapellé. a 447. n. Conrad II., dit le Salique, Empereur. Vient à Geneve. a 33. n. & 35. n. Fait achever le bâtiment de l'E-

glile. 30. n. Conradus, Evêque de Geneve. a 36. Conseils. Leur établissement d'une ma-

niere fixe. a 202. n.

Consensus. L'Eglise de Geneve le re-

coit, & quand a cessé. a 538. n. Consilii, Vidomne. Emotion à son sujet. a 113. & n. ibid. & suiv. Est député en Piémont. 137. Trahit sa Commission. ibid. Le peuple le veut sacrifier & ses Collegues, à sa vengeance. 138. Sa fin tragique dûe à sa vie infame. 165.

Consistoire. Son établissement contredit par les Libertins. a 287. n. Le pouvoir des Excommunications lui est donné par le Conseil General.

297. n.

Corbery, Hameau. Enseveli par un Tremblement de Terre. a 326.

Cordier (Mathurin), Ministre & Regent à Geneve. Est chassé de la Ville, & pourquoi. a 279.

College. Quand établi & par qui. a 271. n. Autre établissement. 304.

& n. ibid.

Courault, Ministre. a 276. & n. ibid. La Chaire lui est inte dite. Il est envoyé en prison, & pourquoi. a 277. n.

Coursinge (Maison de), dépendante de la Souveraineté de Jussi. Cedée & comment. a 527. & suiv.

Courte - cuisse (Jean de). Voyez Brie-

ve-cuiffe.

Contelier (François), Cordelier. Vient prêcher à Geneve, & convient auparavant des Articles sur lesquels rouleront ses Sermons, & y contrevient. a 240. n. Les Députez de Berne s'en plaignent. ibid.

Credulité puerile. a 27. n.

Croix (Nicolas Remond de la). Condamné pour Libertinage. a 491. n. Cromvvel (Olivier). Fait faire une Collecte pour les Vaudois. a 514. Veut réunir les Protestans. n. ibid.

Envoye un Ambassadeur à Gene-

ve. ibid.

Cuillier (Confrairie des Gentilshommes de la). Son établissement. a 190. & n. ibid. Commettent des Excès. 191. 194. 198. Font une Assemblée contre Geneve. 195. Sont irritez de la mort de Pontverre. 197. Veulent escalader la Ville. 199. & n. ibid. L'Evêque favorife leurs vexations. 204. Veulent de nouveau escalader Geneve. 205. Leurs Châteaux brûlez. 206. Après un Traité font de nouvelles hostilitez. 207. n.

Curez de la Campagne, apellez au sujet de la Religion. Belle réponse

de l'un d'eux. a 272.

Cyrille Lucar, Patriarche de Constantinople. Envoye aux Eglises Protestantes pour s'unir avec elles, a 490. n. & 503. n.

D.

Auphin de Viennois. S'allie avec le Comte de Genevois. a 54. Attaque Geneve & faccage divers lieux. ibid. & n. 57. L'Evêque l'excommunie. ibid.

Denys & Paracodus. Sont ensemble Evêques de Geneve. a 19. n.

Départ de Bale. Traité fait en cette Ville-là. a 282. & n. ibid.

Députez. Condamnez dans un Confeil general, & pourquoi. a 279. 282. & n. ibid.

Devise. Opinions differentes sur celles de Geneve, à quoi doivent être reduites. a 264. & n. ibid.

Diable famillier. Figure nommée ains: Celui qui en est possesseur est Ppp 2

484

condamné à mort a 306. n.
Dijon, Ville. Assiegée par les Suis-

ses. a 117. n.

Diodati (Jean). Sa naissance, ses Ouvrages & sa mort. a 510. & n. ibid.

Diogenus. Evêque de Geneve. a 22. & n. ibid.

Disette de Vivres, suivie d'une grande mortalité. a 97. & n. ibid.

Domitianus, Evêque de Geneve. a 30. Domnus ou Dominus. Evêque de Geneve. a 22.

Donatianus. Evêque de Geneve. a 26. & n. ibid.

Dordrecht. Synode qui y est convoqué. a 484. & n. ibid.

## E.

Echecs (le Jeu des). Ce que c'est.

b 407. n. N'est point désendu

aux Ecclessaftiques. ibid.

Edile. Il y en a eu un à Geneve. b

376. 6 Juiv.

Edits Civils. Par qui compillez. a 319. n. Approuvez en Conseil géneral. ibid.

Eglises. Fondées à Geneve. a 28. Eglise Angloise. Etablie à Geneve. a

Eglise Flamande. Etablie à Geneve.

a 321. n.

Eglife Italienne. Son établissement dans Geneve. a 290. n. & 299. La Paix en est troublée: Par qui. 301. & n. ibid. & suiv. Fait une Confession de Foi. ibid.

Eignots ou Eidgnossen. Origine de ce nom. N'est pas pris à injure. a 140. Qui est la Faction qui le porte. ibid. Se reconcilient avec les Mammelus. 157. Le Duc de Savoye & l'Evêque font leurs efforts pour ruiner le parti des Eignots. 161. N'ont aucune part aux Emplois. 163. n. Sont chargez quoi qu'innocent. 165. Leurs représentations à Fribourg, pour une nouvelle Alliance. 174. & n. ibid. Le Duc de Savoye leur donne un Sautconduit captieux dont ils ne veulent profiter. 175. & n. ibid. Sollicitent une Alliance avec Berne & Fribourg, & sont écoutez. ibid. Font faire une représentation au Conseil de Geneve. 178. n. & suiv. Leur parti se fortifie. 179. n. Ils rentrent dans les Emplois, & concluent l'Alliance avec Berne & Fribourg. 180. & n. ibid. & suiv. Leur génerosité pour leur Patrie. 181. n.

Eleutherius, Evêque de Geneve. a 22. Elizabeth, Reine d'Angleterre. Ordonne une Collecte en faveur de Geneve. a 384. n. Prend part aux maux de la Republique. ibid. Lettre qu'elle écrit à ce sujet. 385. n.

Enquête, contre un Evêque de Geneve. b 401. & n. ibid. & suiv. Autre. 441. & n. ibid.

Entremont, Château. Pris par le Dau-

phin. a 59.

Epoaldus, Evêque de Geneve. a 29. Equestre (la Colonie). Voyez Colonie Equestre.

Escalade. Formée contre Geneve, & ses suites. a 421. & n. ibid. & suiv. Voyez Cuillier (Confrairie des Gentilshommes de la). Savoye (Charles Emanuel Duc de).

Espagne (le Roi d'), veut engager les Genevois à faire la Paix. a 450. G. fuiv.

Etats Generaux (les), Reconnoissent pour Docteurs, ceux qui ont étudiez à Geneve. a 401. n. Ils donnent secours d'argent à cette Ville-là. ibid. Autre. a 516. n. & 519. & n. ibid.

Encharius, Evêque de Geneve. a 29. Eveques. En quel tems ils ont été établis dans les Gaules. a 18. n. 6

fuiv.

Evêques de Geneve. En quel tems ont commencez. a 20. n. Ils sont élus par le Peuple & par le Clergé. a 36. n. Surquoi fondent leur prétendue Souveraineté 44. & 45.

Evian, Ville. Prise par l'Armée de France & de Geneve, est sacca-

gée. a 390. n.

Excommunications. Ne font plus impression sur les esprits. a 186. n.

Eyria, Gentilhomme. Poursuivi injustement par le Batard René, a 103. Se sauve de la Prison & s'enfui à Berne, où il reçoit protection. 104. Revient à la Cour. 105.

F.

Abri (Pierre), Evêque de Geneve. a 70. n. Fabri (Ademarus), Evêque de Geneve. Confirme les Libertez & Franchises des Genevois. a 70. & n. ibid. En quoi confistent ces Franchises, ibid. Recoit Acte du Comte de Savoye, par lequel il déclare que l'exercice de Jurisdiction que feront ses Officiers, ne peut préjudicier à celle de l'Evêque, ni à celle de la Ville. 71. 6 109.

Famine, dans Geneve & aux environs, ensuite d'une Peste. a 107. Farel (Guillaume). Son arrivée dans Geneve. a 215. Il y enseigne la Religion Protestante. n. ibid. Accepte de soutenir ses sentimens dans une dispute publique. Il y est insulté par les Ecclesiastiques. 216. n. & suiv. Recoit ordre de se retirer. 217. n. Revient & est chassé. 222. n. Revient de nouveau & refute le Prédicateur Furbiti. 231. n. 233. Emûte à cette occasion. ibid. Fait le premier Prêche public. 241. & n. ibid. Est logé chez les Cordeliers. 251. n. Effets que cela produit. 252. n. Vient prêcher à la Magdelaine, à St. Gervais & a St. Dominique, sans en avoir obtenu la permission du Magistrat. 255. En est repris. 256. n. & suiv. Fait un Discours au Magistrat sur la nécessité d'avancer l'ouvrage de la Reformation. n. ibid. En fait un autre au Conseil des Deux Cent. 257. n. Demande l'établissement d'une Ecole publique, pour l'éducation de la Jeunesse. Elle est accordée. 271. n. Engage Calvin à refter à Geneve. 274. Est appellé à des Disputes tenues à Lausanne. ibid. Dispute : contre des Anabaptistes. 274. & n. ibid. Dresse une Confession de Foi. 275. & n. ibid. Est attaqué par une Cabale. 276. n. Est chalsé de Geneve. 276. & 278. n. Va à Zurich & y justifie sa conduite. ibid. Railleries faites fur son bannissement. 278. Il s'éleve une Faction qui prend son nom. 281. Il est rappellé à Geneve. 283. n. Ac-Ppp 3 com-

compagne Servet au Suplice. 202. n. Vient faire le dernier adieu à Calvin, 312. n.

Faucigny. Soulevement en ce Païs-là, & exécution des coupables. a 100.

Faucigny (Pierre de), Evêque de Geneve. Reçoit hommage de Guillaume III. Comte de Genevois. a 63. & 6 90. En reçoit un autre du Comte de Savoye, & les conditions. a 63.n. & b 92. Le Château du Comte de Genevois lui est remis en engagement. a 63. n. Ce Château est démali, & par qui. 64. n. Cet Evêque est obligé de quitter Geneve, & pourquoi. ibid. Lettres d'Excommunication, qu'il donne contre ceux qui s'étoient emparez de sa Jurisdiction. ibid. & suiv. Le Comte de Genevois lui intente Procès sur la démolition de son Château. 65. n. Sentence rendue là-dessus. 66. n. Sa mort. a 67.

Fauxbourgs de Geneve. Démolis, en quel tems. a 210. & n. ibid. & 252. Leur étenduë. 211.

Felix V. Voyez Savoye (Amé VIII. Comte de)

Feve. Voyez, Roi de la Feve.

Foires de Geneve. Elles sont transportées à Lion, & comment. a 90. Le Duc de Savoye offre de les faire restituer. 112. Il propose pour cela des Conditions onereuses qui sont rejettées. n. il id.

Fortifications. Faites à Geneve en divers tems. a 70. n. 111. 210. 252. 296. 461. 464. 485. 509. 518. & n. ibid.

François I. Roi de France. Envoye secours à Geneve. a 262. n. Frater, Evêque de Geneve. a 22.

Fraudo, Evêque de Geneve. 2 35. Frederic I. Empereur. Donne diverses Bulles en faveur de Geneve. a 44. & n. & suiv. b 24. 30. 33. 40. 42. 44. 45. Sa memoire y est en benediction. a 49. n.

Frederic III. Empereur. Passe à Geneve: Ceremonies de sa reception a 84. Le Pape Felix V. lui offre sa Fille en mariage, ce qu'il refuse & lui conseille de se défaire de la Dignité Papale. 85.

Fribourg. Quelques Genevois vont en rechercher la Bourgeoisse pour être hors de l'opression de Savoye. a 109. Effets de cette Bourgeoifie. 110. & 127. Alliance qui y est négociée avec Geneve. 132. 134. 138. & n. ibid. 143. n. 6 Juiv. 145. Nouvelle Alliance qui y est proposée avec cette Ville-là. 174. & n. ibid. Elle est concluë, & Berne y entre. 180. & n. ibid. b 178. Elle est rompue, & pour-

quoi. a 243. & suiv.

Fribourgeois. Ils soutiennent les Libertez de Geneve. a 134. Ils Députent au Duc de Savoye pour empêcher la Guerre contre cette Ville-là. 149. Et lui envoyent secours. 152. Réponse fiere de leur Député à ce Prince. 153. A qui ils demandent justice de la mort de Berthelier. 163. n. Ils font Alliance avec les Genevois, 180. & n. ibid. b 178. Fête donnée à leurs Députez à ce sujet. a 181. Ils menacent le Duc de Savoye de lui renvoyer les Lettres d'Alliance, qu'ils ont avec lui. 183. n. & 187. Ils demandent secours à Geneve. 193. Qui le lui envoye. 205. Ils

envoyent un Député en cette Ville-la, pour se plaindre des nouvelles opinions fur la Religion. 214. n. Font de nouvelles plaintes sur le même sujet: Et sur l'invitation du Magistrat de Geneve, ils y envoyent six Députez. 220. n. Lesquels menacent de rompre l'Alliance. ibid. Ils demandent avec hauteur satisfaction sur l'affaire du Chanoine Verly. 227. & n. ibid. Ils envoyent de nouveau à Geneve au sujet de l'établissement de la Religion Protestante. 233. Autres Députez qui viennent se plaindre de ce que Farel a prêché, 242. Ils menacent de rompre l'Alliance, & l'exécutent. 243. & n. ibid. 244--246.

Fridericus, Evêque de Geneve. Est présent à la Dédicace de St. Etienne de Bezançon. a 36. Donne à son Eglise une Bible. 36. n. Le Couvent de St. Victor est bâti de

fon tems. ibid.

Froment (Antoine). Est envoyé à Geneve par Farel & Saunier. a 217. & n. ibid. Moyens dont il se ser pour enseigner la Religion Protestante. ibid. Le Vicaire de l'Evêque s'engage de prouver par l'Ecriture Sainte les erreurs de Froment, & au lieu de ce Livre-là, il produit un Auteur Scholastique, ce qui lui attire des reproches. 218. n. Le Magistrat de Geneve désend à Froment de prêcher. 219. n. Il n'obéit pas à ces ordres, & est obligé de se retirer. 219. Il revient à Geneve. 240. n.

Furbity (Guy), Dominicain Docteur de Sorbonne. Prêche contre les Protestans. a 231. Les Bernois prétendent qu'il les a insultez, & lui sont partie criminelle. 232. n. Suite de cette affaire. 234. & n. ibid. Il dispute contre Farel & Virtet, & la dispute est redigée par écrit. 236. n. & 238. Il est condamné; il promet de se soumettre à la Sentence, & ne le faisant pas, il est renvoyé en prison où il reste deux ans. 239. n.

G

Gaillard (Château de). Par qui bâti. a 58. Est fortissé, ensuite démoli. 63.

Gallo (Nicolas). Ses sentimens. a

304. n.

Garnison établie dans Geneve. a 199.n. Geneve. Son antiquité prouvée par sa situation, & par divers Auteurs. a 4. Elle est plus ancienne que le Siecle de Cesar. 5. Son origine est inconnue. ibid. Les divers noms qui lui ont été donnez dans l'ancien tems. 3. & 4. n. & 22. n. Quelques Auteurs se sont trompez là-dessus. 3. Ceux qui ti ent l'etimologie de son nom par celui de Genevre, refutez. 7. Elle est rebâtie par Marc Aurele, & suivant d'autres, par Aurelian. 14. & n. ibid. Elle a les Droits de Colonie Romaine. b 314. Des Sextumvirs y sont établis. 316. Erreur Populaire sur quelques Ouvrages de Cesar. 323. Elle a un Edile. 376. & suiv. Sa situation dans les premiers fiecles du Christianisme. a 14. & suiv. Par qui il y a été

établi, & comment. 17. n. & suiv. Paracodus en est le premier Evêque. 19. & n. ibid. & suiv. Son Eglise rétablie par le Concile de Turin. 20. n. Elle tombe sous la domination des Rois de Bourgogne. 23. n. Godegissl en devient Maitre par la cession de Gondebaud. 23. & n. ibid. Elle est saccagée par l'Armée de Clovis. 24. n. Il s'y tient une Assemblée où sont redigées les Loix des Bourguignons. ibid. Sigismond y succede à Godegisil. 25. n. Elle tombe sous la Puissance des Ostrogoths. 26. n. Suite de ses Evêques. 24. & suiv. & 26. n. Son Eglise Cathedrale, par qui fondée. 28. Quand cette même Eglise a été achevée, & par qui. 30. n. Un Tremblement de Terre est cause que le Rhône passe sur ses murs. 28. & n. ibid. Clotaire second en chasse les Bourguignons, & y établit des Magistrats. 28. Plusieurs Eglises y sont fondées. ibid. Concile qui y est afsemblé. 29. Pepin Roi de France y vient. 29. n. Charles-Magne y vient aussi, & en consirme les Libertez & Privileges, 29. & n. ibid. Statue de ce Prince mise sur le Portail de la Cathedrale. 30. Ce Fait refuté & attribué à Conrad II. 30. n. De la Domination des Empereurs, cette Ville passe sous celle de divers Princes. 31. & n. ibid. & suiv. Rodolphe II. Roi de Bourgogne y laisse plusieurs Monumens de sa pieté. 33. n. Conrad le Salique y vient, & y est couronné. ibid. Origine des differens entre son Evêque & le Comte de Genevois. ibid. & suiv. Les Empereurs abandonnent leurs Droits fur la Ville aux Evêques. 37. n. Elle est incendiée en divers tems. 13. 37. 65. 66. 81. 82. 83. 529. L'ambition de ses Evêques, & celle des Comtes de Genevois & de Savoye lui est nuisible. 37. & n. ibid. Ce qui sert néanmoins à maintenir sa liberté de Ville Imperiale, qui est confirmée par Charles-Magne. 37. Quand ont commencé ses premieres Guerres. 38. Infeodation de quelques dépendances de son Evêque, en faveur du Comte de Genevois. ibid. Opposition & accord à ce sujet. 39. & n. ibid. L'Empereur abandonne ses Droits sur la Ville. 42. Sous quelles reserves. ibid. & n. & 45. n. Les Privileges de son Eglise sont confirmez par le Pape. 33. n. Sur quoi est fondée la prétendue Souveraineté de ses Evêques. 44. & 45. Marques de la Souveraineté du Peuple. 46. 47. Le Duc de Zeringuen en demande la Souveraineté à l'Empereur, qui la lui accorde. 43. Cette concession est revoquée. 44. & n. & suiv. b 24. 30. 33. 34. Son Evêque n'a pas droit d'y établir aucun Seigneur. a 44. n. & 46. n. Jurisdiction de son Magistrat. 47. & n. ibid. On y bâtit un Château, dit le Château de l'Isle. 51. n. La Ville est attaquée par le Dauphin & autres Alliez, qui sont repoussez. 54. & n. ibid. & 56. On y fabrique de la monnoye; Imposition à ce sujet. 57. n. Autre Imposition pour la fabrique de fa Cathedrale. 58. n. Il s'y for-

me une sédition au sujet d'une Alliance avec le Comte de Genevois. 50. Son Evêque est dépouillé de ses Droits par la Faction de Savoye. 60. & n. ibid. Est rétabli. 61. n. L'Empereur Charles IV. y palle. 68. & n. ibid. La qualifie de Noble Membre de l'Empire. 69. L'Empereur Sigismond en fait de même. 74. Frederic III. Empereur y passe; Reception qui lui cit faite. 84. La Garde & Jurifdiction de la Ville, pendant la nuit, est commise aux Citoyens. 71. Les Suisses veulent la piller. 93. n. Elle se rachette du pillage, & à quel prix. 94. n. Le Pape veut disposer de son Evêché; Le Peuple prend les Armes, & l'Election est faite par le Chapitre. 115. & n. ibid. Division dans la Ville, au sujet de la peau d'une Mule. 124. & suiv. Ses Franchises sont soutenues par les Fribourgeois. 134. On y parle de reformer le Clergé. 194. Les Confeils y font établis d'une maniere fixe. 202. n. Elle est reconnuë n'être point sujette des Ducs de Savoye. 209. Ses Fauxbourgs démolis. 210. & n. ibid. Son étenduë & dénombrement de ses Paroisses, avant cette démolition. 212. La Reformation de la Religion s'y établit, & comment. 213. & n. ibid. & fuiv. & 257. Son Magistrat s'y oppose. 214. n. Emeute à ce sujet. 218. n. La Communion suivant le Rit des Protestans y est administrée. 221. & n. ibid. Embarras où se trouvent ses Magistrats, à l'occasion des deux partis sur la Religion. 222. & n. ibid. & suiv. Ac-Tome II.

cord entre les deux Partis. 225. Autre émeute au sujet de la Religion. 236. & n. ibid. On y établit un Procureur-Général. 238. n. Quand s'y est fait le premier Prêche des Protestans, & ce qui s'en ensuivit. 241. & n. ibid. Son Siege Episcopal declaré vacant, & pourquoi. 248. n. Autre émeute au sujet de la Religion. 250. n. Son Magistrat ordonne de suivre la Reformation. 259. & 260. n. Plusieurs Familles abandonnent la Ville. 261. n. Monnoye qu'on y bat après la Reformation. 264. Sa Devise, & opinion differente là-dessus. ibid. n. On y établit une Ecole pour la Jeunesse. 271. n. Sédition qui y est excitée par Jean Philippe, Capitaine General. 280. & suiv. Ordonnances Ecclesiastiques & Civiles qui y sont faites. 184. & n. ibid. La Peste y est apportée : Crime qui se commet à cette occasion. 285. & Suplice des coupables. 286. (Voyez Lentille.) Divisions qui y sont causées par la Cabale des Libertins. 286. Les Bordels y sont détruits. 287. n. Demande faite par le Prieur de St. Victor, pour les changer de lieu. ibid. Procedure qui y est tenuë contre Bolsec. 200. & suiv. Contre Servet, 293. & suiv. La Ville est fortifiée, & les pauvres de Cabrieres & de Merindol sont occupez à ce travail. 296. La Cabale des Libertins y excite un tumulte, au sujet des nouveaux Bourgeois. 297. & n. ibid. & suiv. Etablissement d'une Academie. 304. & n. ibid. Le Roi de France fait un Qqq Trai490

Traité pour la conservation de la Ville, 321. & n. ibid. & b 205. & 261. Conspiration découverte contre la Ville. a 322. & n. ibid. Deux autres découvertes de même. 324. & n. ibid. Cherté des Vivres. 327. & 328. n. Le Duc de Savoye forme une entreprise contre cette Ville, qui échoue. 328. & n. ibid. & suiv. Etat facheux où elle se trouve avant la Guerre de 1589. 333. n. Impositions extraordinaires au sujet de la guerre. 352, n. 367, n. 377. n. 395. n. & 398 n. L'Armée de Berne y passe, & va en Faucigny. 357. n. Le Roi de France fait regler ce qu'il doit à la Republique. 393. n. L'Armée de Savoye abandonne les environs de la Ville, & palle en Dauphiné. 394. & n. ibid. L'exercice de la Justice y est suspendu au sujet de la guerre, & ensuite rétabli. 395. n. Un Ambassadeur du Roi de France y vient, & pourquoi. 400. n. Reception qui lui est faite. 401. n. Les Etats Generaux reconnoillent pour Docteurs ceux qui y ont étudié. ibid. n. On y rend graces à Dieu des profperitez du Roi de France. ibid. Entreprise tramée contre la Ville, & échouée. ibid. Autre. 404. n. La Peste y revient, 406. Les Droits de la Ville produits dans une Conference tenue à Hermance. 406. & n. ibid. Henri IV. fait une déclaration sur la protection des Rois de France, en faveur de la Ville. 418. n. Entreprise d'une escalade échoüée. 428. & suiv. Ses Murs réhaussez. 461. & n. ibid. Proposition faite d'y établir un Arsenal n'est pas survie. 463. & 464. n. On y bâtit un Bastion nommé de Hesse, & pourquoi. 464. & n. ibid. Entreprise formée contre la Ville, & punition des auteurs 467. & suiv. Un Sergent y est executé pour trahison. 478. & n. ibid. Autre execution pour le même sujet. ibid. n. La Peste y est apportée, & comment. 480. & n. ibid. La Maison de Ville est reédifiée. 483. Tremblement de Terre. 486. Son Eglife se conforme aux Eglises Reformées de France au sujet de la Communion. 486. & n. ibid. Un Député du Patriarche de Conftantinople y vient propoler l'union de l'Eglise Protestante avec l'Eglile Grecque. 490. n. & 503. n. Etablissement de la Chambre des Bleds. ibid. On y fait le Procès à Nicolas Antoine. 495. & suiv. Edit qui y est fait pour défendre de recevoir pension des Princes Etrangers. 502. n. Le Duc de Rohan y vient. 503. n. & fuiv. On y fait le Procès à une prétendue Sorciere & son suplice. 512. n. & suiv. On fortifie la Ville. 518. & n. ibid. L'Evêque demande au Koi de France la liberté d'établir des Curez dans des Villages dépendans de la Republique: Elle ne lui est pas accordée. 519. & 520. n. Le Duc de Crequi y vient: Reception qui lui est faite. 521. & n. ibid. Division dans les Conseils, heureulement terminée. 529. Pont du Rhône incendié. ibid. Collectes faites à ce sujet. 530. & n. ibid. Le Prince Palatin y vient; comment il y est reçû. ibid. Entreprise faite sur la Ville, découverte. 531. Il y survient difficulté au sujet de la Ferme du Sel. 535. Ambassadeurs de l'Empereur & du Roi d'Espagne, qui y passent: Receptions qui leur sont faites. 538. Le Roi de France y envoye un Resident. 539. É suiv. Reception saite à un nouveau Resident de France. 550. Remarques sur l'Histoire naturelle de Geneve. b 449. Son Sceau. 284. & 285. Voyez Genevois (les), & Vidomnat.

Genevois, Pais. Ce que c'est. a 38. Est érigé en Province sous les Romains. 6 315. Ce sentiment refuté. 388. & Juiv. Voyez Allobroges. Genevois (les). Situation de leur Pais. a 8. Sont fidelles aux Empereurs Romains, 13. Monumens qui le prouvent. ibid. Jean VIII. Pape leur écrit pour l'élection d'un Evêque. 35. & n. ibid. Cette Lettre prouve que cette Election étoit faite par le Peuple & le Clergé. 36. n. Leur privilege de pêcher dans Les marques de le Lac. 43. n. leur Souveraineté. 46. & 47. Temoignent leur reconnoillance à la memoire de l'Empereur Frederic I. 49. n. Leurs Privileges sont confirmez par l'Empereur Wenceslas. 73. & b. 111. Le sont aussi par l'Empereur Sigismond a 74. & b 126. Le même Empereur donne une Bulle en leur faveur. a 79. & 6 163. Obtiennent des Lettres du Roi de France, en faveur de leur indépendance. a 86.n. & b 170. Ils achetent du Duc de Savoye la Liberté de tirer des Vivres de ses Etats. a 87. n. Font la guerre pour leur Evêque

aux Suisses: Ce qu'il leur en coute. 92. & suiv. & 93. n. & suiv. Ils obtiennent une déclaration de leur Evêque, qu'ils ne seront point contraints de prendre les Armes que pour la défense de leur Ville.95. n. & b. 172. Ne font pas compris dans les représailles entre les Genevois & les Sujets de Savoye. 98. n. Projettent une Alliance avec Fribourg. a 138. & n. ibid. Ils assemblent un Conseil General à ce sujet. n. ibid. Ils ont le droit de contracter cette Alliance. 141. & suiv. Elle est conclue. 143. n. & suiv. Le Duc de Savoye envoye un Heraut leur déclarer la guerre. 146. & suiv. Ils se préparent à la guerre: Leur résolution de mourir plûtôt que de perdre la liberté. 148. Ils sont fort oprimez. 152. & suiv. Ils s'assemblent en Conseil general, pour traiter de la Paix avec le Duc de Savoye. 154. n. Ils font Alliance avec Berne & Fribourg, 174. & suiv. & b. 178. Ils donnent secours à ces deux Cantons, 193. Ils sont attaquez, & reçoivent secours de leurs Alliez. 205. & 207. Ils embrassent la Reformation de la Religion. 213. & n. ibid. & suiv. Ils envoyent à Berne pour justifier le Magistrat au sujet de Farel. 225. n. Les Fribourgeois rompent l'Alliance qu'ils ont avec eux. 243. n. & suiv. Ils envoyent des Députez à Berne & à Fribourg, au sujet des affaires de la Religion. 243. n. Ils déclarent le Siege Episcopal vacant: Motifs qu'ils en ont. 248. n. Ils le notifient au Chapitre, qui n'y pourvoit pas. ibid. Ils portent leurs Qqq 2

plaintes à la Journée de Bade. 248. Ils portent apel à Rome contre leur Evêque. 249. n. Ils font instance auprès des Bernois pour obtenir secours suivant leur Alliance, & ne l'ont pas. 261. n. Ils en reçoivent de Neufchâtel. 262. & n. ibid. Ils en reçoivent aussi du Roi de France. ibid. Le Duc de Savoye leur fait de nouveau la guerre. 267. 6 suiv. Ils défont un Corps de ses Troupes. ibid. Les Bernois viennent à leur secours, & leur sont une demande exhorbitante pour les traix de la guerre. 270. Ils font lerment de suivre la Religion Protestante. 271. & n. ibid. Ils font un Traité avec les Bernois. 273. & n. ibid. & b. 183. Ils confirment l'Alliance avec les mêmes. ibid. Ils portent des plaintes contre Calvin & les autres Ministres. 276. & n. ibid. & suiv. Ils s'assemblent en Conseil General, & défendent sous peine de la vie de parler de changer de Maitre ni de Gouvernement: Ils y défendent aussi de convenir aucun Citoyen devant un Juge étranger.

damnez pour avoir trahi les Droits

de la Ville. 279. & 282. Charles-

Quant leur écrit, pour s'opoler aux

demandes qui leur sont faites par les

Bernois. 232. Ils revoquent en Conseil General le bannissement des

Ministres 282. & 283. n. Ils crai-

gnent une entreprise du Duc d'Al-

be, & reçoivent secours des Fran-

çois. 317. & n. ibid. & 318. & n.

ibid. Ils font un Mode de Vivre

avec le Duc de Savoye. 319. n.

Le Roi de France fait un Traité

perpetuel pour leur défense. a 321. & n. ibid. b 205. Ils font un Traité de Confederation avec le Roi de France, contre les entreprises du Duc de Savoye. 334. n. Ils resolvent la guerre. 336. n. & suiv. Font diverses conquêtes. 334. & suiv. & 337. n. & suiv. Ils remettent au Magistrat toute l'administration de la guerre. 340. n. Ils sont abandonnez par les Troupes de France. 347. & Suiv. Discours du premier Syndic à cette occasion. 343. n. Etat de leurs Troupes après le départ des François. 350. n. L'Armée de Berne se joint à eux, & ensuite fait une Trêve particuliere. 352. n. Quoi-que abandonnez des Troupes de France & de Berne, ils ne laissent pas de remporter divers avantages militaires. 353. n. & suiv. Ils battent l'Armée de Savoye en présence de celle de Berne. 357. n. Ils félicitent Henri IV. fur son avenement à la Couronne de France: Ils l'informent de leur état, & ce Prince leur envoye un General. 359. n. Ils font une Trêve avec le Duc de Savoye. 360, n. Elle finit, & ils recommencent leurs exploits. 361. n. Prise de divers Châteaux. 362. n. Ils prennent le Fort de Versoy. 363. Ce qui bonifie leur situation. 364. n. Les Cantons Evangeliques les sollicitent d'entrer en négociation de Paix avec le Duc de Savoye. ibid. Motif qu'ils ont de n'y pas condescendre, aprouvé par le Roi de France, ibid. & 365, n. Ils attaquent le Château de la Bassie, & sont repoussez 365. Ils y font une nouvelle attaque. &

le prennent. ibid. & n. ibid. Ils se rendent Maitre de tout le Bailliage de Gex, & y établissent un Gouverneur. 365. n. & suiv. Ils attaquent le Château de Monthoux, & sont repoussez. 366. n. Ils rasent divers Châteaux 367. n. Ils attaquent de nouveau celui de Monthoux, le prennent, & le rasent. 367. & n. ibid. La Guerre leur devient onereuse par la necessité d'argent. ibid. Moyens extraordinaires pour en avoir. ibid. Ils prennent le Château de Pierre. 368. Et ensuite le Fort de la Cluse. 369. Sont forcez de l'abandonner, de même que tout le Pais de Gex. 370. & n. ibid. Punissent de mort un Capitaine, pour s'être mal défendu. 370. & n. 371. & suiv. Ils ont une rencontre avec les Troupes de Savoye, & les défont. 373. Un Parti des leurs est défait. 374. Autre défaite plus considerable. 375. Triste état où ils se trouvent, par le manque d'argent & de secours. 376. n. Sont réduits à la nécessité de battre de la monnoye de cuivre pour payer les Soldats, & de prendre les effets des Particuliers. 377. n. Le Roi de France leur envoye secours. ibid. Ils gagnent une Bataille près de Bonne. 378. Butin qu'ils en remportent. 380. & n. ibid. Sancy vient à leur secours : Grand avantage qu'ils en reçoivent. 382. n. & suiv. Les Bernois leur donnent avis de se mésier des soldats François, & cet avis ne frape point. 383. n. Les Anglois leur envoyent secours d'argent. 383. n. & suiv. La Reine Elizabeth leur écrit à ce sujet. 385.

n. Ils recoivent pareil secours d'argent de la part des Hollandois. ibid. Le Roi de France leur envoye un nouveau secours. 389. n. Avec lequel ils font la Conquête du Chablais. ibid. & 395. n. Sancy s'en va avec le secours qu'il avoit amené, & regle ce qui est du par le Roi de France à la Republique. 393. n. L'Armée de Savoye se retire. 394. & n. ibid. Moyens extraordinaires pour trouver de l'argent. 395. n. Ils font divers exploits militaires. 395. Henri IV. Roi de France, ratifie le Traité fait avec eux. 395. n. & b 239. Ils font un Mode de Vivre pendant la Guerre, avec le General de Savoye a 396. n. Les Troupes de Savoye se retirent entierement d'auprès d'eux. 397. n. Ils font pressez par leurs Creanciers, & obligez de mettre des impositions extraordinaires. 398. n. Ils entrent dans la Trêve, faite entre le Roi de France & le Duc de Savoye. 399. & 400. n. Le Roi de France leur donne une Concession, pour mett e à contribution les Pais de Gex, Chablais & Faucigny. 399. n. Les Etats Generaux leur donnent secours d'argent. 401. n. Ils continuent la Trêve avec la Savoye, quoi-que la France ne la continue pas. 402. n. Ils sont compris dans le Traité de Vervins, & comment. 104. & 405. n. & suiv. & 408. & n. ibid. & b 246. Le Roi de France leur témoigne de nouveau son affection. a 412. n. Ils envoyent des Députez à ce Prince. 413. n. Lequel fait une Déclaration de la protection des Rois de France en leur Qqq 3

faveur. 418. n. Ils font compris dans le Traité de Lion, & comment. 419. & n. ibid. & b. 247. Immunitez dont ils jouissent au Pais de Gex. a 420. n. Les Savoyards leur font diverses insultes au sujet de la Religion. 421. & n. ibid. Ils reçoivent des avis de l'entreprise de l'Escalade. 421. & n. ibid. Autres avis de même, donnez par le Roi de France. 422. n. Lesquels sont suivis de divers autres. 423. n. Ils n'y font pas assez attention, 425. L'attaque leur est faite, & elle échoue. 428. & suiv. Ils punissent de mort ceux qui sont pris. 434. & n. ibid. Ils font dresser une Inscription sur cet évenement. 435. & n. ibid. Ils en donnent avis au Roi de France & à leurs autres Alliez. 436. & n. ibid. Dont ils reçoivent secours. 437. n. & 445. n. Ils recompensent ceux qui se sont distinguez à la défense commune. ibid. Le Roi de France leur écrit sur cet évenement. 439. Ils font diverses courses & prises sur la Savoye. ibid. Se rendent maitres de la Ville de St. Genis d'Aoste. 446. & n. ibid. Le Roi Henri IV. leur donne des marques de sa bienveuillance. 447. On leur fait des propositions de paix. 448. & n. ibid. Le Roi d'Espagne veut les y engager: Teneur de l'ordre donné à ce sujet. 449. & suiv. Reponse qui y est faite. 451. n. L'Ambassadeur de France & les Cantons Suisses les exhortent d'écouter les propolitions de paix. 450. n. Les Conterences sont renouées, & la paix s'en ensuit. 453. n. & suiv. & b 249.

Ils recoivent une subvention du Roi de France. a 454. n. Le Roi de France leur donne des Lettres de Naturalité. 403. n. & b 241. & a 466. & n. ibid. & b 266. Leur affliction sur la mort de Henri IV. 474. n. Le Duc de Savoye croyant en profiter, arme contre eux, & défarme enfuite sans faire aucune entreprise. 475. & n. ibid. & suiv. Ils accordent des Munitions au Duc de Savoye. 481. & n. ibid. Ils complimentent le Prince de Piémont, qui les fait complimenter à fon tour. 482. n. Ils entrent en défiance contre le Duc de Nemours & pourquoi. 483. n. Ils envoyent au Synode de Dordrecht. 484. & n. ibid. Ils font molestez par les Douaniers de Savoye: Le Prince y remedie. 484. n. Leurs inquietudes sur un armement fait en Savoye. 485. & n. ibid. Ils félicitent Charles I. Roi d'Angleterre, sur son avenement à la Couronne, & en sont remerciez par un de ses Ambassadeurs. 488. n. La conduite qu'ils tiennent au sujet de la Guerre, entre la France & la Savoye, est agreable aux deux Partis. 493. n. Le Roi de France leur écrit sur une demande faite par le Chapitre d'Anneci. 494. n. Ils envoyent lecours aux Bernois, 514. & n. ibid. Ils punissent un Crime commis hors de leurs Terres. ibid. Cromwel leur écrit, & pourquoi. ibid. Ils envoyent lecours à Zurich & à Berne. 516. & n. ibid. Les Etats Generaux leur accordent une Subvention pour fortifier la Ville. 516. n. Ils font complimenter le Ros Roi Louis XIV. 517. Lequel confirme les Traitez faits par les Rois ses Prédecesseurs en saveur des Genevois. 517. n. & b 269. 271. Ils ont de nouvelles difficultez avec la Savoye, qui sont craindre une Rupture. 522. & n. ibid. 527. & n. ibid. Précautions prises à cette occasion. 524. & suiv. Leur émulation à travailler aux Fortifications de leur Ville. 526. & 527. n. Ils députent au Roi de France sur le mariage du Dauphin 550.

Genevois (les Comtes de). Origine de leurs differends avec l'Evêque de Geneve. a 33. & n. ibid. & 37. n. Ce que c'étoit que ces Comtes. 34. n. & 38. Reçoivent en Fief de l'Evêque le Païs, dit la Comté de Genevois. 37. n. Leur filiation & extinction de leur Maison. a 72. n. Leurs droits passent à celle de Villars. ibid. Qui les vend à celle de Savoye. 73. & n. ibid.

Genevois (Guillaume Comte de). Se

rebelle contre Rodolphe Roi de Bourgogne, & est désait. a 35. n. Genevois (Gerold Comte de). Succede à Guillaume & se rebelle contre l'Empereur Conrad qui le châtie. 35. n. Rend la Comté héréditaire dans sa Maison. ibid.

Genevois (Robert Comte de). Se rebelle contre l'Empereur, qui cede ses droits à l'Evêque de Geneve. a 36. n. Celui-ci lui remet en Fief

la Comté. 37. n.

Genevois (Aymon Comte de). Son origine. a 38. n. Reçoit de l'Evêque de Geneve l'Infeodation de plusieurs Terres. 38. & 39. n. Cette Infeodation revoquée. ibid. &

b 3. Son Sceau. 273.

Genevois (Amé Comte de). Veut se soussire de la reconnoissance qu'il doit à l'Evêque & au Chapitre de Geneve. 42. Y est condamné par l'Empereur. ibid. n. & b 7. Est obligé de faire démolir les Forts qu'il avoit fait construire. a 43. & n. ibid. & b 9. 14. 20. Doit être fidelle Avoyer sous l'Evêque. a

43. A qui il demande pardon.

Genevois (Guillaume II. Comte de). Est excommunié pour avoir fait bâtir une Maison dans Geneve. a 48. n. Reconnoit tenir de l'Evêque ce qu'il a dans cette Ville-là. ibid. & b. 36. 41. Est mis au Ban de l'Empire, pour avoir troublé l'Evêque dans la Jurisdiction, a 48.n. Ses Fiefs dévolus à l'Evêque & Eglise de Geneve. ibid. & b 42. 44.45. Fait un Traité avec l'Evêque. a 49. n. & b 46. Entre en guerre à son desavantage. 50. Autre Traité fait avec l'Evêque, qui le reçoit à hommage lige. 50. & 51. n. & b. 50. Il fait Alliance avec le Dauphin & autres Princes. a 54. 56. & 55. n. Motifs de cette Alliance. 55. n. Sceau de Guillaume. b 277.

Genevois (Amé II. Comte de). Veut conjointement avec ses Alliez, s'emparer de Geneve, & ne peut y réussir. a 57. n. Fait hommage à l'Eglise de Geneve de plusieurs Terres, & contracte Alliance avec l'Evêque & la Communauté. 58. & n. ibid. & b 83. Autre Alliance qu'il fait avec une partie des Chanoines & des Bourgeois, ce

qui cause une sédition. a 59. Fait un Traité avec l'Evêque. 60. n.

Son Sceau. b 280.

Genevois (Guillaume III. Comte de). Fait hommage à l'Evêque de Geneve. a 63. & b 90. Fait fortifier le Château de Gaillard, qui est ensuite démoli. a 63. Remet scn Château du Bourg-de-Four en engagement à l'Evêque pour une somme. 63. n. Est démoli & par qui. 64. n. Il perd le Château de Seyssel. 64. Sa mort. ibid.

Genevois (le Comte de). Voyez

Nemours.

Genis (St.) Prise de cette Place par les Troupes de Geneve. a 446. & n. ibid. Elle est renduë par un

I raité. 454. n. & b 251.

Gentilis (Valentin). Dogmatise sur le mystere de la Trinité, & est refuté par Calvin. a 301. & n. ibid. Feint de se retracter, & parle de Calvin ironiquement. 302. n. condamné à avoir la tête tranchée: Paroit se retracter de bonne soi, & obtient grace. ibid. Ses Sentimens. ibid. Se retire dans le Pais de Gex, & écrit une Confession de Foi. 303. n. Ses divers Voyages: Revient à Gex, & offre de soutenir ses sentimeus en dispute publique. ibid. Est arrêté, conduit à Berne, & condamné à mort. ibid. Peine infligée à une Femme, pour avoir dit qu'il avoit été condamné injustement. 304. n.

Gervais (St.) En quel tems le Clocher de cette Paroisse a été bâti. b

348.

Gervais (St.) Est clos de murailles. a 114. Mauvais état des Fortifications qui y sont. a 195. 2. & 196. Nouvelles Fortifications qui y sont faites. a 210. & 252. Ses Habitans demandent un Ministre. 251. n. Le Duc de Savoye le veut escalader. 268. Autres Fortifications qui y sont faites. a 485. Autres. 509.

Gex. Prise de cette Place par les Genevois. a 338. & n. ibid. Les Bernois la demandent, elle leur est remise. 338. n. Elle est reprise par le Duc de Savoye, de même que tout le Bailliage qui est pillé. 359. & n. ibid. 360. n. Est repris par les Genevois. 365. n. La Ville est démantelée, & son Château rasé. 366. n. Le Païs est abandonné, & les Troupes de Savoye y rentrent. 370. & n. ibid. Elles se retirent après l'avoir brûlé & saccagé. 377. n. Il est de nouveau foumis aux Troupes de France & de Geneve. 389. n. Celles de Savoye y rentrent, & y font dégat. 396. n. Les Genevois ont la garde du Pais. 412. n. Il est uni à la Couronne de France, qui en prend possession. 420. & n. ibid. Avantages accordez aux Genevois, pour les Terres qu'ils y possedent. 420. n. Traitez qui confirment les alienations faites des Biens d'Eglise, dans le Pais de Gex. 517. n. & b 271.

Gex. La Guerre de Gex, ce que

c'est. a 319.

Gex (Simon de Joinville Seigneur de). S'engage de faire hommage à l'Evêque de Geneve. a 52. n. & b 54. Son Sceau. 278.

Gilabertus, Evêque de Geneve. a 29. Gingins DESMATIERES.

Gingins (Aimé de), Abbé de Bonmont. Est élu Evêque de Geneve, & n'a pas l'Evêché. a 115. Jean de Savoye son competiteur lui donne une pension. 117. Est reçû Bourgeois à Fribourg. 142. Est fait grand Vicaire de l'Evêché de Geneve. 183. Sa réponse lorsque le Magistrat lui notifie le changement de Religion. 260. n. Se retire à son Abbaye. 261. n. Sa mort. ibid.

Girardus, Evêque de Geneve. a 35. Glaris (le Canton de). Envoye des Députez pour la Paix entre la Savoye & Geneve. a 452. & n. ibid. Son Sceau. b 286.

Godefroy (Jaques). Sa naissance, ses talens, sa mort a 509. & 510. Son Epitaphe. b 368.

Godegistle, Roi de Bourgogne. Est

tué. a 24. & n. ibid.

Gondebaud, Roi de Vienne. Est chassée de ses Etats. a 23. Ce sentiment resuré. 25. n. Sa cruauté punie. 23. 24. & 23. n. 25. n. Il se rend unique Souverain du Royaume de Bourgogne. 24. n. Fait des Loix pour la Police & le Gouvernement de ses Peuples. ibid. Sa mort. 25. n.

Gouvernement. Condamné à mort, reçoit grace, & perd son infirmité. a 187. Gouvernement. Ceux qui parleroient d'en changer, condamnez à perdre la tête. a 279.

Grace. Difficultez au sujet des sentimens sur la Grace. a 528. n. Voiez

Morus.

Grace (Nôtre Dame de). Couvent d'Augustins. a 212. Est rasé. 267. Gracus, Evêque de Geneve. a 26. & n. ibid.

Tome 11.

Gramont (Humbert de), Evêque de Geneve. Ses démêlez avec le Comte de Genevois, comment terminez. a 39. & n. ibid. & b 3. Son Sceau. 273.

Granson (Aimé de), Evêque de Geneve. a 51. Fait bâtir le Château de Peney. ibid. Fait un Traité confiderable avec le Comte de Genevois. 51. n. & b 50. Son Sceau. 277.

Grecs (les). Demandent à s'unir avec l'Eglise Protestante. a 490. n. &

503. n.

Gregorius, Evêque de Geneve. a 26. & n. ibid.

Grimand. Voyez Peste.

n. Son Suplice. ibid. Ecrit trouvé chez lui, cru être celui de Tribus impostoribus. 289. n.

Guerin (Jean). Est le premier qui administre la Cene dans Geneve, & en est banni. a 221. & n. ibid.

Guerre. Le Duc de Savoye la déclare à Geneve. a 146. & suiv. Est terminée & comment. 154. & n. ibid. Autre entre les mêmes. 267. & suiv. Le Roi de France, Berne & Geneve s'unissent pour la faire au Duc de Savoye. 332. & suiv.

Guitri (Jean de Chaumont Sgr. de). General des Troupes de Geneve. a 335. n. Ses Conquêtes. ibid. & fuiv. Son départ de l'Armée. 350. n. Conduit un Secours pour Geneve, dont on ne profite pas. 382. n. Vient avec un autre secours. 389. n. Son départ. 393. n.

Gustave Adolphe, Roi de Suede, entre en Allemagne. 493. Envoye un Ambassadeur aux Suisses & à

Rrr

Geneve, pour les engager dans fon parti. 494. & n. ibid. Sa mort. 495. n.

H.

Hallebardes. Conseil General nommé des Hallebardes. a 175. 177. & n. ibid.

Helvetiens. Se trouvent à l'étroit, & tentent d'entrer dans les Gaules. a 10. Brulent leurs Villes & Villages. ibid. Etenduë & bornes de leur Païs, 10. n. Voiez Suisses.

Henri III. Roi de France. S'allie avec les Suisses. a 321. Fait un Traité pour la conservation de Geneve. 321. n. & b 205. Revoque un Arrêt du Parlement de Toulouze, qui condamne ceux qui étoient venu secourir Geneve. 323. On veut le porter à abandonner le Traité qu'il a fait, pour la conservation de cette Ville là, mais il y persiste de plus fort. 325. n. Traite avec Berne & Geneve, pour faire la Guerre en Savoye. 339. n. & b. 233. Sa mort. a 359. & n. ibid. Henri IV., Roi de France. N'étant encore que Roi de Navarre, écrit aux Genevois pour les remercier de l'accueil fait aux Troupes de France. a 332. a. Son avenement à cette Couronne. 359. n. Temoigne son affection aux Genevois. 365. n. Gagne la Bataille d'Yvri. 368. n. Marque sa reconnoissance aux Genevois, & leur envoye lecours. 381. n. Ratifie le Traité fait avec fon Prédecesseur pour la Guerre. 395. n. & b. 239. Permet aux Genevois une Collecte dans ses Etats. Termes remarquables de la Lettre circulaire à ce sujet. a 398. n. Embrasse la Religion Romaine. 399. n. Envoye un Ambassadeur aux Cantons Protestans, & pourquoi. 400. n. Heureux succès de ses Armes. 401. n. Fait la Paix. 404. & n. ibid. 405. & suiv. Donne des Lettres Patentes, concernant ceux qui sont compris dans la Paix. 408. n. & 409. & b 246. Il rejette la proposition qui lui est faite d'abandonner Geneve. a 410. & n. ibid. Ce qu'il en écrit à cette Ville. 412. n. Déclare la Guerre au Duc de Savoye, & fait diverses Conquêtes. 412. & n. ibid. Gracieuse réception qu'il fait aux Députez de Geneve. 413. n. Fait la Paix avec le Duc de Savoye, & y comprend Geneve. 419. & n. ibid. & b 247. Envoye alsurer cette Ville de son amitié. a 447. & 450. n. Il exhorte les Genevois à faire la Paix. 451. & n. ibid. Il leur accorde une subvention. 454. n. Leur accorde aussi des Lettres de Naturalité. 403. n. & 466. & n. ibid. & b 241. 266. Il est assassiné. a 474. & n. ibid. Son Sceau. b 286.

Henri, Evêque de Geneve. a 52. Son Sceau. b 277.

Hermance (le Baron d'). Est fait prifonnier: Sa rançon. a 394. & n. ibid.

Hesse-Cassel (le Landgrave de). Sa liberalité envers Geneve. a 465. n. Son nom est donné à un des Bastions de la Ville ibid. Deux Princes de cette Maison y viennent: Mort de l'un d'eux. 534.

Historien. Qualitez qu'il doit avoir. a 2.

Hiver, d'un froid extraordinaire. a

320.

Hollandois (les). Secourent Geneve par une Collecte. a 385. Voiez Etais-Generaux.

Hospital. Reglemens faits pour son administration. a 466. & n. ibid.

Hugo, Evêque de Geneve. Soumet le Monastere de St. Victor à l'Eglise de Clugny. a 35. Se trouve present à la Dédicace d'une Eglise à Bâle. 36. n.

Huguenots. Origine de ce nom. a 140. Hugnes, Evêque de Geneve. a 26.

& n. ibid.

Hugues (Besançon). Persuade de ne pas remettre les Canons délaissez par Bonnivard. a 120. n. Il est fait Sindie, & travaille utilement pour l'Alliance avec Fribourg. 138. Va en cette Ville-là, & en raporte les Conditions pour l'Alliance, qui sont acceptées. 143. n. Amene lecours de Fribourg, & délivre sa Patrie de l'opression. 152. & suiv. Le Duc de Savoye le fait aller à Thonon sous un Sauf-conduit: Précaution qu'il prend, lui sauve la vie. 155. Il y est arrêté, ensuite relâché. 156. S'enfuit à Fribourg avec plusieurs de ses Compatriotes. 173. & n. ibid. Le Chatelain de Gex le veut arrêter par trahison, & il est trompé lui-même. 173. Il touche les Bernois sur le joug qu'endurent ses Compatriotes, & leur propose une Alliance. 175. n. Revient dans sa Patrie avec la conclusion de cette Alliance. 180. & n. ibid. & suiv. Sa génerosité, & celle des autres de son Parti. 181. n. Humbert, Evêque de Geneve. a 50.

Huportunus, Evêque de Geneve. a 29.

I.

Aques I., Roi d'Angleterre. Accorde une Collecte aux Genevois. a 454. n. Desaprouve les menées du Duc de Savoye. 476. n. S'interesse à la conservation de Geneve. 485. n. Sa mort. 488. n.

Impositions extraordinaires. a 57. n. 94. & n. ibid. 352. n. 367. n. 377.

n. 395. n. 398. n.

Incendies à Geneve. a 13.37.65.66. 81. 82. 83. 530. & n. ibid.

Ingenieur. Accordé par le Prince d'O-

range. a 485. & 486.n.

Inscriptions. Sur les noms de Geneve. a 4. n. Sur la Victoire de Fabius Maximus. 9. Sur Jules Cefar. 12. & n. ibid. Sur la Colonie Equestre. ibid. Sur la fidélité des Genevois envers les Romains. 13. Sur Marc Aurele. ibid. Sur la ceffion du Lac aux Genevois. 14. & n. ibid. De l'Evêque Domitianus. 27. & n. ibid. D'Ansegisus Evêque. 30. & n. ibid. Sur la Reformation de la Religion. 272. & n. ibid. b 325.380. & suiv. Inscriptions Antiques. 307. & Suiv. & 371. & suiv. Inscriptions Modernes. 347. o suiv.

Investiture. Celle des Terres de l'Evêché de Geneve, confirmée par l'Empereur Frederic I. a 48. n. &

6 40.

Foire (Alamand de S.), Evêque de Geneve. a 67. Recoit hommage du Sgr. de Vaud. n. ibid. Le reçoit aussi du Comte de Genevois. ibid. Sa mort. 68.

Krr Harius,

L.

Isarius, Evêque de Geneve. a 22.

Iste (le Château de l'), Prison. Le Geolier l'abandonne. a 184. Un Criminel qui y est détenu est condamné à mo t par les Sindics: Procedure tenuë à ce sujet. ibid. Les Armoiries qui sont sur ce Château sont enlevées. 185.

Italiens. Plusieurs de cette Nation se retirent à Geneve, & y établissent une Eglise. a 290. n. & 299. Voiez

Eglise Italienne.

Jubilé, envoyé par le Pape, occafionne la Reformation dans Geneve. a 213. n.

Jubilé de la Reformation. Harangue faite à ce sujet. a 507. n.

Juifs. Demandent à s'établir à Genève. a 324. Ce fait refuté. 325. n.
Jules. Nom donné à plusieurs Colo-

nies Romaines. a 321.

Jules Cefar. Voiez Cefar (Jules).

Julien (St.) Conferences qui y sont tenuës sur les Demandes du Duc de Savoye. a 198. & n. ibid. Arrêt qui y est fait entre le Duc de Savoye & Geneve. 207. Autres Conferences pour la Paix. 448. n. 6 suiv. Sont rompuës. 450. n. Sont renouées. 453. n. Traité qui en suit. ibid. & b 249.

Jurisdiction. La Jurisdiction temporelle de Geneve, cedée au Duc de Savoye par le Pape: Les Cardinaux s'y opposent. a 120. & n. ibid. Il n'a pas droit de la ceder. 121. n. Le Duc tâche de s'en saisir. 125.

& n. ibid.

Fussi. Difficultez au sujet de la Souveraineté de Jussi. a 527. & n. ibid.

Ac. De qui celui de Geneve recoit son nom. a 6. Il est donne aux Genevois par un Sgr. Romain. 14. Ce sentiment resuté. b
395. Privilege qu'ont les Genevois d'y pêcher. a 43. n. Sa sigure. b 449. Remarques sur l'Histoire naturelle des Pais qui l'environnent. ibid. & suiv. Voiez Brocchus
(Julius).

Larchier (Antoine), Dauphinois. Forme une conspiration contre Gene-

ve. a 322. & n. ibid.

Larron. Traits subtils d'un insigne Larron. a 107. & suiv.

Lancy, Village. Rafé, & pourquoi. a 397. & 398. n.

Latran (le Concile de). En quel tems a été assemblé, & ses Decrets. b

402. n. & Suiv.

Lausanne. Monumens de Pieté qu'y laisse Rodolphe II. a 33. n. Felix V. prend l'administration de l'Evêché de cette Ville. a 84. Et y fait bâtir le Couvent des Cordeliers. ibid. Elle recherche l'Alliance des Cantons. a 128. Fait de nouveau la même recherche. 186. n. Synode qui y est tenu, auquel Calvin ne veut se conformer. 276. n. & suiv. Entreprise formée sur cette Ville-là, est découverte. 334. n. Lect (Jaques). Va en Angleterre,

& y fait une Collecte. a 383. n. & fuiv. En fait une aussi en Hollande. 385. n. Est envoyé à Berne pour refuter l'Ambassadeur de Savoye, au sujet de l'entreprise sur Geneve. 445. n. Y est renvoyé au sujet

sujet des propositions de Paix, faites par le Duc de Savoye. 451. n. Sa mort, & son Eloge. 477. & n.

Leger (Antoine). Est envoyé aux E-

glises d'Orient. a 503. n.

Legion Thebeenne. Les os de ses Martyrs & ceux de St. Maurice déterrez & partagez. a 30. n. Où ont souffert le Martyre. 31. n.

Lemannus. Son Hiltoire. a 6. Donne son nom au Lac de Geneve. ibid,

Lentilles, Valet Donne malicieusement la Peste. a 285. Meurt à la Question. 286. Supplice de ses Complices. ibid.

Lete. Auteur critiqué. a 30. n.

Lettres de Naturalité. Accordées par le Roi de France aux Genevois. a 403. n. 466. & n. ibid. & b 241. 266.

Levrery. Va à Fribourg, & en obtient la Bourgeoisie. a 109. Est mis en prison par la Faction de Savoye, & est relâché à la sollicitation des Fribourgeois. 110. Est envoyé à l'Evêque en Piemont, ibid. Ne se trouve point avec les autres Sindics à la rencontre du Duc de Savoye. ibid.

Levrery, Fils du précedent. S'oppose au Duc de Savoye, en faveur de la Souverameté de Geneve. a 169. Suite de cette affaire. ibid. G suiv. Sa fermeté. 170. Est arrêté & conduit à Bonne, où il est mis à mort. ibid. & 171. Les Sindics veulent le sauver. 170. n.

Leutherius, Evêque de Geneve. a 29. Libertins (Cabale des). Son origine. a 276. & n. ibid. Elle fait chasser Calvin & autres Ministres. 278. n.

Ses suppots sont poursuivis. 286. & n. ibid. & suiv. Ils s'opposent à la destruction des lieux de débauche, 287. n. Et continuent leurs excès. 297. n. Ils s'oppoient à la reception de nouveaux Bourgeois. 297. & n. ibid. Ils excitent un soulevement. 299. n. & suiv. Les Chefs font punis. 300. n.

Lieutenant de la Justice. Son établissement & celui des Auditeurs. a

201. & n. ibid.

Lignes. Celles que Jules Cesar fit faire contre les Helvetiens, b 289.

& Suiv.

Lion. Persecution en cette Ville-là, Sous Marc Aurele, a 18. n. Traité de Paix qui y est conclu. 418. & n. ibid. & b 247.

Loix Bourguignones. Sont dressées à

Geneve. a 24. n.

Lornay (Guillaume de), Evêque de Geneve. Fait condamner le Sgr. de Ternier, pour cause de Felonie. a 72. & n ibid. Reçoit hommage du Comte de Savoye, pour la Comté de Genevois. 74. & n. ibid. & b 113. Sa mort. 74.

Louis XIII. Roi de France. Fait lavoir au Pape qu'il prend interêt à la conservation de Geneve, a 475. Ecrit aux Genevois, & leur envoye lecours. 476. n. Est prie d'abandonner la défense de Geneve : Sa réponse. 485. n. Donne la paix à Ion Koyaume, & va en Languedoc. 486. n. Fait passer son Ambassadeur par Geneve. 489. n. Entre en Guerre avec la Savoye, & prend ce Pais. 493. n. Sa Lettre aux Genevois, sur la demande que lui fait le Chapitre d'Annecy 494.n.

Krr 3 Eva-

Evacue la Savoye par un Traité. ibid. Donne un Arrêt d'évocation à Lui, pour les demandes faites par les Ecclefiastiques du Païs de Gex. 502. n. Sa mort. 507. n.

Louis XIV. Roi de France. Sa naiffance. a 506. n. Son avenement à la Couronne. 507. n. Vient à Lion. 517. Fait Alliance avec les Cantons Protestans. 517. n. & b 269.

271. A un Dauphin. 520. n. Enfuite une Princesse. 521. n. Fait la conquête de la Franche Comté.

527. n.

Lucar (Cyrile). Voyez Cyrile Lucar, Lullin (Jean). S'enfuit à Fribourg avec plusieurs de ses Concitoyens, pour éviter la persécution de Savoye. a 173. Revient à Geneve: Se présente en Conseil, & parle de l'Alliance avec Berne & Fribourg. 178. n. & suiv. Est envoyé aux deux Cantons en faveur de l'Evêque, & obtient sa demande. 189. n. Est de nouveau renvoyé à ces Cantons. 205. n. L'est à Berne au sujet de l'Excommunication donnée par l'Evêque. 248. n.

Lurbigni. Vient à Geneve, & est déclaré Géneral des Troupes. a 359. n. Conduit les Troupes à la prise de Versoi. 362. Fait diverses conquêtes. 365. & n. ibid. & suiv. Est blessé d'une chûte de Cheval. 374. Perte que son absence cause à l'Armée de Geneve. 375. Il se retire. 377. n. Son retour à Geneve, & ses exploits. a 386. & n. ibid.

o suiv.

Luther. Commencement de ses differens avec le Pape. a 168.

Luxe. Tribunal établi pour le reprimer. a 510, n.

Lyra (Nicolas de). Auteur Scholaftique, produit à la place de l'Ecriture Sainte. a 218. n.

## M.

Accabées (la Chapelle des). Par qui fondée. a 81. & n. ibid.

Maillet (Jean). Sa disgrace. a 441. & n. ibid.

Majors. Etablissement des Sergens-Majors, Conseillers d'Etat. a 3 50. n. Maller (François). Prête sa Vaisselle pour faire de la Monnoye, dans un tems de disette, & est reçû Bourgeois. a 113.

Malvaz. Château qui y est bâti, & à quel sujet. b 427. n. Autre, bâti au même lieu; ensuite demoli, &

pourquoi. a 63.

Malvenda. Origine de cette Famille.

6 353.

Mammelus. Qui sont ceux à qui on donne ce nom. a 140. Se reconcilient avec les Eidgnots. 157. Les trahissent. 158. Excès commis à l'ocafion de ce qu'ils ne veulent rendre compte des Revenus de la Ville. 171. Aplaudissent à un Discours contre les Libertez de la Ville. 175. n. Vont en Suisse pour demander la revocation de l'Alliance, avec Berne & Fribourg. 182. & n. ibid. Se rendent odieux, sont poursuivis & trouvez criminels; cependant on use de douceur envers eux. 183. & n. ibid. Ils font jugez par les Cantons, & condamnez. 185. n. Ils ne se veulent soumettre à ce Jugement, sont jugez par les Sindics & condamnez à mort. 186. n. Un ancien Sindic de leur parti, condamné,

damné à mort, obtient grace: Evenement singulier à cette occasion. 187. 192. Ils font afficher des Lettres d'Excommunication contre les Genevois, dont on ne tient pas compte. 195. Ne sont point compris dans la Sentence de Payerne. 210. & n. ibid. Nouvelle Sentence contr'eux. 252. Ils insultent de nouveau Geneve. 261. n. Sont chassez du Château de Peney, & conduits prisonniers. 263.

Marcossay (Guillaume de), Evêque de Geneve. a 68. Les Sindics & le Conseil General lui font des représentations, & il s'oppose au Vicariat accordé au Comte de Savoye. ibid. Il obtient de l'Empeur sa demande. ibid. Lettres de ce Prince à ce sujet. n. ibid. & 69. b 96. 98. 99, 102. Bulles de Gregoire IX. & d'Urbain VIII., fur le même sujet. a 69. & n. ibid. b 104. 105. Fait fortifier la Ville. a 70. n. Donne la Paix à son Eglise, & meurt. 70. Mari, qui après 30. ans d'absence,

n'est pas reconnu de sa temme. a 402.

Martin V. Pape. Vient à Geneve, & y fait long séjour. a 75. & n. ibid.

Martin, Evêque de Geneve. a 55. Son Sceau. b 280.

Martirs. En quel tems on en a vu pour la premiere fois dans les Gaules. a 18. n.

Maurice (St.) Ses os déterrez & partagez. a 30. n.

Maurice (St.) Monastere dans les Alpes. Par qui fondé. 24. Sigifmond Roi de Bourgogne s'y retire & est livré à ses ennemis. 25. n.

Maurienne (Thomas Comte de), fous Savoye (Thomas Comte de).

Maximus, Evêque de Geneve. Souscrit à la fondation du Monastere de St. Maurice dans les Alpes. a 24. Se trouve au Concile d'Epaone. a 25. & 27. n.

Medecin. Cruellement mis à mort. a 103.

Mercier, Ministre à Bonne. Son vrai nom, & le genre de sa mort. a 360. n.

Messe (la). Est abolie dans Geneve. a 260. n.

Méteore extraordinaire. a 192.

Mies (François de), Evêque de Geneve. a 81. Fait bâtir le Clocher de St. Gervais. 83. Sa mort. 84.

Ministres. La Présidence dans leur Corps est hebdomadaire, changée, ensuite rétablie. a 463. n. Ceux de Geneve écrivent à ceux de France, sur la soumission dûe au Souverain. 480. n. Ils sont obligez de signer des Theses contre l'Universalité de la Grace. 528. n.

Moines. Appellez devant le Grand Conseil, pour refuter les raifons des Ministres. a 279. & n. ibid. Répondent n'avoir pas assez de savoir.

260. n.

Mollier (Jean). Ses crimes & fon fuplice. a 474. & n. ibid.

Moneret (Bernardin). Mis à mort pour

trahison. a 478. n.

Monnoye. L'Evêque de Geneve en fait fabriquer. a 57. n. Son Droit pour cela. 58. n. Les Maitres & Ouvriers de la Monnoye tiennent une assemblée à Bourg. a 91. Nouvelle Monnoye batue dans Geneve. a 264.

Mon-

504

Monnoye de Cuivre. Batue dans une

nécessité extrême. a 377. n.

Monnoye. Criminel pour la fausse Monnoye, condamné par les Sindics. a

Montagne. La plus haute de celles qui ont été melurées. b 458.

Monthoux. Une Bataille donnée en ce lieu-là, procure une bonne prebende aux Chanoines de Geneve. a 66. & n. ibid. Autre Bataille qui y est donnée, où l'Armée de Savoye est défaite. a 391. Le Château de Monthoux est attaqué par les Troupes de Geneve, qui y sont repoullées. a 366. n. Elles le prennent ensuite & le rasent. 367. & n. ibid.

Morat. Bataille qui y est donnée. a 91. & 94. n.

Mortel. Voyez Larron.

Mortier (la Terre du ). Ce qu'elle

comprend. a 52. n.

Morus (Alexandre). Ses talens. a 510. n. Est déchargé par le Magistrat d'une accusation d'heterodoxie intentée contre lui. 511. n. Vocations qui lui sont adressées. ibid.

Mule. La peau d'une Mule, cause un grand démêlé. a 124. & 126. n.

Mur. Celui que Celar fit élever contre les Helvetiens, où situé. 11. & n. ibid. Ce sentiment refuté. b 289. o Suiv.

Murol (Jean de), Evêque de Geneve. Est fait Cardinal. a 70.

N.

Antelinus, Evêque de Geneve. Demande à l'Empereur des Lettres de confirmation de l'Investiture des Terres de son Evêché, & les obtient. a 48. n. & b 40. Fait un Traité avec le Comte de Genevois. a 49. n. & b 46. Le Comte y contrevient, & est mis au ban de l'Empire. a 49. n. & b 42. 44. 45. Mort de l'Evêque. a 50. Son Sceau. b 275.

Nasjan (Emilie de), Princesse de Portugal. Se retire à Geneve avec la Famille. a 490. Sa mort & fon Convoi funebre. 491. & n. ibid.

Etat de sa Famille. 492.

Navarre (Antoine Roi de). Sa Lettre pour demander que De Beze assiste au Colloque de Poissi. a 307. n. Reponse qui lui est faite. 308. n.

Nazaire (St.) Patron d'Autun. a 20. Neiton. Rocher dans le Lac de Geneve, sur lequel on prétend qu'on lacrifioit à Neptune. a 13. Ce sentiment refuté. b 461.

Nemours (le Duc de). Est en guerre avec le Duc de Savoye. a 180. &

n. ibid. & suiv.

Neufchâtel. Accorde secours à Geneve. a 262. & n. ibid.

Nicetius, Evêque de Geneve. a 26. & n. ibid.

Nion. Traité qui y est fait entre les Députez, de Savoye & ceux de Berne. a 361. n. N'est pas approuvé par les Superieurs de ceux-ci. 364. n.

Noël. Ordonnance pour commencer l'année en ce tems-là. a 58.

Noroy (Jean Baptiste). Auteur d'une entreprise contre Geneve. a 531.

Fficial de l'Evêque. Etablissement de cette charge. 6 427. & w. sbid.

DESMATIERES.

Olivetan (Robert). Dispute contre un Dominicain, & est banni. a 221.

222.

Optandus I., Evêque de Geneve. a 31.
Optandus II., Evêque de Geneve.
Est consacré par le Pape Jean VIII.
a 34. & 35. n. L'Archevêque de
Vienne s'oppose à son Election &
le fait mettre en prison. 35. n. Le
Pape le fait mettre en liberté. ibid.
Ordonnances Ecclesiastiques. Elles sont

Ordonnances Ecclesiastiques. Elles sont revues & approuvées par le Confeil Géneral. a 321. n.

Onattes (le Plan des). Il s'y donne une Bataille remarquable. a 349. Autre. 354. n.

P.

P Aix. Concluë à Vervins. a 404. & 405. n. b 246. Autre concluë à Lion. a 418. n. & b 247. Autre concluë à St. Julien. a 453. & b 249.

Palatin (Jean Casimir Prince). Témoigne son affection pour Geneve. a 321. n. Un Prince de sa Maison y vient: Reception qui lui est faite. a 530. & n. ikid.

Pallascus, Evêque de Geneve. a 22. Pape (le). Ses differens avec Luther.

a 168.

Pappulus I., Evêque de Geneve. Affiste au Concile d'Orleans. a 26. & n. ibid.

Pappulus II., Evêque de Geneve. Va au Concile de Châlons. a 29.

Paracodus. Fonde l'Eglise de Geneve. a 19. & 20. n.

Paris. Synode qui y est tenu par les Eglises Protestantes. a 486. & n.ibid. Patricius, Evêque de Geneve, contome 11.

jointemert avec Rusticus. a 26. &

Payerne, Ville. Journée qui y est assignée: Dequoi on doit y traiter. a 200. & n. ibid. On y produit des Lettres de l'Evêque contre Geneve. 204. n. Relation de ce qui se passa à l'Assemblée. 208. & suiv. Articles qui y furent reglez. n. ibid. & suiv. Ceux de cette Ville donnent leur cautionnement pour faire trouver de l'argent aux Genevois.

376. n.

Pecolat (Jean). Dit un bon mot qui lui coûte cher. a 123. Est sais & endure une cruelle Question en presence de l'Evêque. 127. Est amené prisonnier à Geneve; les Sindics ne le trouvent pas coupable. 129. On veut de nouveau lui faire endurer la Question; il se coupe la langue. 130. L'Archevêque de Vienne, comme Métropolitain prend sa désense. ibid. Il est conduit au Château de Peney. 131. Est relaché & comment. 132.

Peney (le Château de). Quand bâti, & par qui. a 51. Est assiegé. 251. Les Genevois s'en emparent

& le font sauter. 261.

Pennet (Claude). Condamné à mort pour meurtre dans une fédition. 236. 237. n. Le Chapitre veut faire enlever son Cadavre pour l'enterrer honorablement. ibid.

Pepin, Roi de France. Vient à Ge-

neve. a 29. n.

Perrot (Charles). Sa vie singuliere

& sa mort. a 465.

Peste, dans Geneve. a 106. 107. Crimes énormes commis à cette occasion. a 201. & suiv. Autres de Sss même. même. 285. & suiv. Elle y est introduite méchamment. 319. Suplice de ceux qui commettent ce crime. 320. Elle y est encore introduite. 406 480. & n. ibid.

Philippe (Jean), Capitaine - General. Excite une sédition, & est puni de

mort. a 280. 281.

ve. Voy. Rochetaillée (Jean de la). Pierre (St.) Cathedrale de Geneve. Par qui fondée. a 28. Imposition

Par qui fondée. a 28. Imposition pour en achever la Fabrique 58. n. Confrairie établie pour cela. b 420.

Pinchat. Fameuse Bataille qui s'y donne à l'avantage des Genevois. a 355. n. & suiv.

Plans (des) de Thonon. Condamné à mort pour conspiration, a 323. 324. n. Evenement extraordinaire lors de l'exécution. 324.

Poissons (Patez de). Empoisonnent. a 123. Facheuses suites de cette af-

faire. 127. & suiv.

Poisso. Colloque qui y est assemblé, où De Beze & Martir sont appellez. a 307. & suiv.

Ponts. Confrairie établie pour avoir foin de les faire reparer. b 420.

Pontverre (François de). Est nommé Capitaine des Gentilshommes de la Cuillier. a 191. Passe par Geneve & y commet une insulte. 196. Il y repasse, y est insulté à son tour, & y est tué. 197. & n. ibid. Voiez Cuillier.

Portier (Jean). Complice de sédition & de conspiration. a 237. n. Est condamné à mort: L'Evêque lui envoye des Lettres de Grace, & il est passé outre à l'exécution. 238. n.

Portugal. Voyez Nassau.

Pré (du). Est envoyé à Geneve pour Résident du Roi de France. Reception qui lui est saite. a 550. É suiv.

Prêcheurs (les Freres). En quel tems cet Ordre a été établi. b 403. n.

Predestination. Voyez Berne. Bolsec. Prison pour les Ecclesiastiques, où située. b 370.

Prix, donnez par les Romains, ce

que c'étoit. b 373.

Proces criminels. Ne peuvent être jugez que par les Sindics. a 71. Procureur-General. Etablissement de

cette Charge. a 238. n.

Prothasius, Evêque de Geneve. Fait déterrer les os de St. Maurice, & ceux des autres Martyrs de la Légion Thébéenne. a 30. n.

Q.

Vart (Aimé du), Evêque de Geneve. a 57. Ses démêlez avec les Comtes de Genevois & de Savoye. 58. Ce premier lui fait hommage. n. ibid. & b 83. Il fait une Ordonnance pour que l'Année soit commencée à Noël, 78. Il traite avec le Comte de Savoye, pour l'Office de Vidomnat. ibid. & n. ibid. Il est dépouillé de sa Jurisdiction par la Faction de Savoye. 60. n. Il fait un Traité avec les Seigneurs de Genevois & de Faucigny. ibid. Son rétablissement dans sa Jurisdiction. 61. n. Il a des démêlez avec le Sgr. de Vaux, parce que celui-ci faisoit battre monnoye. 61. Autres démêlez avec le Peuple de Geneve, comment terminez. ibid.

Question,

Question, donnée à un Prisonnier, dont il meurt. a 106. Embarras que cause cette mort. ibid. & siiv.

R.

R Atis. Ce que signifie ce mot. b

Reformation dans la Religion. Son commencement dans Geneve. a 194. & suiv. 213. & n. ibid. Le Magistrat s'y oppose en vain. 214. n. & suiv. Un Nonce du Pape envoye une Lettre à ce sujet: Réponse qui lui est faite. 215. n. Progrès de la Reformation. 217--259. & b ibid. Voyez Farel. Saunier.

Regîtres Publics. En quel tems ont commencé à être tenus en Fran-

çois. a 287. n.

Reiters, au service de France. Sont défaits, passent par Geneve & y sont bien reçus. a 231. n. Le Roi de Navarre en témoigne sa reconnoissance. 332. n.

Religion. Les Romains en mêlent les Dignitez avec celles des Armes. b

327. 340.

Renembertus, Evêque de Geneve. a

29.

Represailles. L'Evêque de Geneve écrit aux Genois que les Genevois ne doivent pas être compris dans les Représailles avec les Sujets de Savoye. a 98. n.

Resident. Le Roi de France en envoye un à Geneve. a 539. & n.

ibid. & suiv.

Revenus Ecclesiastiques. Le vingtieme en est levé pour la Conquête de la Terre Sainte. b 403. n. 440. n. Abus qu'en tont les Papes. 405. n. Rhône. Ecclairciflement, s'il mêle ses Eaux avec celles du Lac. a 503. & b 455. Flux & reflux extraordinaire à ce Fleuve. a 416. b 462. Incendie de son Pont. a 529.

Richardet (Claude) Sindic. Veut faire rendre compte des Revenus de la Ville: Excès commis à cette occasion. a 171. Suite de cette affaire. 172. & n. ibid. & siv. Il se trouve dans une sédition; veut s'enfuir & se tue. a 281.

Richelieu (le Cardinal de). Ses mauvaises dispositions envers Geneve. a 490. Temoigne ensuite de la

bonne volonté. 506. n.

Rivulphus, Evêque de Geneve. a 35. Ripaille (le Fort de). Sa situation. a 343. Est assiegé, pris & démantelé. ibid. & suiv. & 344 n.

Riviere (la), Sergent. Mis à mort pour trahison. a 478. & n. ibid. Robertus, Evêque de Geneve. a 29. Rochetaillée (Jean de la) ou de Pierrecize, Evêque de Geneve. Acquiert de la réputation au Concile

de Constance. a 76. & n. ibid. Fait raport à la Communauté de la Ville, de la demande faite par le Duc de Savoye, de la Jurisdiction temporelle. 76. & suiv. Il s'y opose, & fait une nouvelle Transaction avec la même Communauté. 78. & suiv. & b 134. Il fait bâtir l'Evêché. a 79. Il passe à l'Archevê-

ché de Rouen. 80.

Roban (Henri Duc de). Precis de fon Histoire. a 503. n. Son Corps est aporté à Geneve, & y est enfeveli. 502. Tancrede de Rohan est mis dans le même tombeau. 505. Difficultez à ce sujet. 506. n. E-Sss 2

308

pitaphe du Duc. 6 365.

Roi de la Feve. Le Chapitre de Geneve en fait un: Desordre survenu

à cette occasion. a 164.

Romains (les) se servent d'un stratagême dans une Bataille. a 8. Défont les Allobroges. 9. Les secourent ensuite contre les Tigurins, & sont désaits. ibid.

Romont (la Comté de), prise par les

Fribourgeois. a 270.

Roset (Michel), Auteur d'une Chronique de Geneve. a 19. n. Ses Talens. 327. n. Negocie une Alliance perpetuelle entre Zurich, Berne & Geneve, & y réuffit. ibid. Est envoyé à l'occasion d'une extrême nécessité dans les Pais Etrangers, pour trouver de l'argent. 376. n. Produit de ce Voyage. 377. n. Sa mort; son Eloge. 473. & n. ibid.

Rovera (Dominique de la). Est nomimé par le Pape à l'Evêché de Geneve, & ne peut s'y maintenir. a 98. Fait échange de son Droit avec l'Evêque de Turin. ibid.

Rusticus, Evêque de Geneve, conjointement avec Patricius. a 26. n.

27.

S.

SAconex, Village. Est brûlé. a

Sadolet, Cardinal & Evêque de Carpentras. Ecrit aux Genevois, Calvin le refute. a 279. n.

Sainte Marthe (les Freres de). Critiquez. a 20. n. b 402. n.

Salanche d'Annecy. Forme une entreprise contre Geneve, est sais & condamné à mort, a 401. n.

Sales (François de). Suscite des affaires aux Genevois. a 420. n. Est débouté de sa demande par le Roi de France. 421. n. Revient à la charge, & est de nouveau débouté. 478. n. & 493. n.

Salonius, Evêque de Geneve. a 26. Affifte au fecond Concile de Lion, & à celui de Paris. n. ibid.

Saluces (le Marquisat de). Est échangé. a 411. & n. ibid. Le Traité n'a pas lieu. 412. Autre Traité effectué. 419.

Salvianus, Evêque de Geneve. a 22. Sanci (Nicolas de Harlay Seigr. de), Ambassadeur du Roi de France. Vient à Geneve, & porte la Republique à se joindre au Roi, pour faire la Guerre au Duc de Savoye. a 332. & n. ibid. Fait un Traité avec les Bernois, pour le même sujet. 339. n. Revient à Geneve, & en fait un aussi avec la Republique. 339. n. b 205. Ses vûes en faisant des levées de Suisses, a 345. n. Il quitte l'Armee de Geneve, & emmene les Suisses. 345. & n. ibid. Il va à Berne pour y faire gouter son départ de l'Armée. 346. n. Revient à Geneve & fait la même déclaration. 347. n. Son depart & passage des Troupes par Geneve. 349. n. Emprunte de l'argent sous le nom de Geneve, & l'employe au service du Roi. 367. n. Revient à Geneve. 381. Reception qui lui est faite. 382. n. Il y ameine un secours de Troupes, d'Argent & de Munitions, qu'il a eu, dit-il, par miracle. 383. n. Comment le miracle s'est fait. ibid. Il forme le dessein de reprendre le

Faucigny, & y gagne une Bataille. 386. n. Veut s'en aller sous prétexte de faire les affaires du Roi. 387. n. On tâche de l'en dissuader. 388. n. Un nouveau secours l'arrête. 389. n. Il regle ce qui est . dû à la Republique & s'en va. 393.

n. Son Sceau. b 285.

Saunier (Antoine). Vient à Geneve, & y enseigne la Religion Protestante. a 215. & n. ibid. & suiv. Contre la foi promile, il est insulté dans une dispute publique. 216. n. & suiv. Est chasse de la Ville, & pourquoi. 279.

Savoye (la). Est érigée en Duché. a

75. & n. ibid.

Savoye (les Comtes de). Tâchent de s'introduire dans Geneve. a 71. Demandent Territoire, & donnent Acte que c'est sans préjudicier aux Droits de l'Evêque, ni à ceux de la Ville. 71. & b 109. 110. 174. 176.

Savoye (Thomas I. Comte de). Traite Alliance avec l'Evêque de Geneve. a 49. & n. ibid. & b 49. Promet pour lui & les fiens de ne rien entreprendre sur les Libertez de la Ville. a 50. & n. ibid. L'Evêque l'investit de plusieurs Terres. ibid. Vient à Geneve, & on lui accorde ce que le Comte de Genevois y possedoit. 53.

Savoye (Amé V. dit le Grand Comte de). Est nommé Vidomne de Geneve. 53. Il se met en Campagne pour reprimer le Dauphin. 54. & 55. n. Fait un Traité avec les Citoyens & Habitans de Geneve. 54. n. & 657. Doit maintenir leurs Libertez & Franchises, même contre l'Evêque. a 55. n. Se faisit de

ce qui appartient à l'Evêque, & est excommunié. ibid. Comme vassal de l'Eglise de Geneve, il la secourt à main armée. ibid. Fait un Traité avec l'Eveque pour l'Office de Vidomnat. ibid. & b 59. Viole ce Traité & est excommunié. a 56. n. Fait hommage à l'Eveque. 63. n. & b 92. Sa mort. a 67. n. Son

Sceau. b 279.

Savoye (Amé VI. Comte de). Succede aux Etats de Savoye. a 67. Ordonne à ses Officiers de faire jouir les Genevois de leurs Franchises. ibid. Demande à l'Empereur le Vicariat de l'Empire, & l'obtient. 68. Kevocation de ce Vicariat, pour ce qui regarde les Droits de l'Eveque de Geneve. ibid & suiv. & b 96. 98. 99. 102. Est mis à l'interdit. a 68. Se remet à la décission du Pape, qui le condamne. 69. b 104. 105. 106. Il s'y loumet. a 68. b 107. Sa mort. a 71. n. Son Sceau. b 281.

Savoye (Amé VII. Comte de). Fait des déclarations sur le Territoire que lui prête l'Evêque de Geneve, pour l'administration de la Justice. a 71. & n. ibid. b 109. & 110. Son Sceau. b 282. & ibid.

Savoye (Amé VIII. Comte de). Achette la Comté de Genevois. a 73. & n. ibid. En fait hommage à l'Eveque de Geneve. 74. & n. ibid. b 113. L'Empereur le crée Duc. a 75. Vient à Geneve avec le Pape & plusieurs Cardinaux. ibid. Présente Requete au Pape, pour demander la Jurisdiction temporelle sur Geneve: Ses motifs. 76. & suiv. b 441. & suiv. Autre deman-SII 3

de pareille. 443. L'Empereur lui défend de troubler l'Eveque dans fa Jurisdiction. a 79. b 163. Prend l'habit d'Hermite & résigne ses Etats. a 83. & n. ibid. Est élû Pape sous le nom de Felix V. ibid. Est Administrateur de l'Eveché de Geneve, & y fait souvent sa résidence. 84. Le Recueil de ses Bulles gardé en cette Ville-là. ibid. Se démet de la Dignité Papale, & est déclaré Legat. 85. Il donne une Bulle en saveur des Libertez de Geneve. 86. & n. ibid. & b 168. Sa mort. a 86.

Savoye (Louis Duc de). Abandonne aux Genevois son droit de Souveraineté sur le Territoire des Vernets. a 85. n. & b 167. Demande permission de se retirer à Geneve, & l'obtient. a 88. Il y est troublé par son Fils. ibid. & n. 89. Il enleve les Privileges des Foires de Geneve, & les cede au Roi de France. 90. Sa mort. 91.

Savoye (Amé IX. Duc de). Fait effort pour faire rétablir les Foires à Geneve; ne pouvant y réüssir, donne une Déclaration en faveur des Marchands de cette Ville là, qui passeront par ses Etats. a 91.

Sa mort. ibid.

Savoye (Charles II. Duc de). Vient à Geneve où il reçoit de grands honneurs. a 98. Il casse des Provisions émanées de son Conseil séant à Chamberi, qui sont contre les Libertez de Geneve. a 99. Sa mort. 100.

Savoye (Philibert Duc de). Se plait à Geneve, & demande la permifsion d'y tenir une Cour de Justice pour ses Sujets. a 101. Elle lui est accordée.ibid.& b 174. Se laisse emporter aux plaisirs, & gouverner par le Batard René. a 101. Est fiancé avec sa Cousine: Mort de cette Princesse. 102. Son mariage. 103. Un Prédicateur lui fait sentir le dommage que le Batard René cause à son Peuple. 104. Il ordonne à celui-ci de se retirer. 105. Voit qu'il n'a aucun droit fur Geneve, s'en retire avec la Princesse son Epouse. ibid. Veut connoitre de la Jurisdiction de Geneve. 106. Le fait est mis en Arbitrage; on prononce contre lui, & il reconnoit n'y avoir aucun Droit. 107. Sa mort. 109. Son

Sceau. b 284.

Savoye (Charles III. Duc de). A des démêlez avec les Valeysans, & demande secours à Geneve, qui le lui accorde. a 109. Demande aussi de l'Artillerie, qui lui est refulée. ibid. Il vient à Geneve, jure les Libertez & Franchises de la Ville. 110. Donne une attestation comme il n'y a aucun droit, & se retire. ibid. & b 176. Aide à fortissier St. Gervais, & donne une Déclaration là-dessus. a 111. Veut faire revenir les Foires à Geneve, & à quelles conditions. 112. & n. ibid. Elles sont rejettees. 113. Revient à Geneve, & en veut à ceux qui ont pris la Bourgeoisse de Fribourg. 114. Fait donner l'Evêché à Jean de Savoye. 116. Demande aux Sindics un lieu dans la Ville, pour administrer la justice à ses Sujets, & en donne une déclaration. ibid. Les vûes qu'il a en ce-

la. ibid. Il demande l'Artillerie délaissée par Bonnivard; elle lui est refusée. 120. & n. ibid. Il demande au Pape la confirmation de la Jurisdiction temporelle que lui a cedé l'Evêque, le Pape la lui accorde, les Cardinaux s'y opposent & elle n'a pas lieu. ibid. & n. ibid. Fait un Voyage à Lion. 123. Demande de nouveau de l'Artillerie à Geneve; elle lui est refusee. 124. Fait une partie de chasse, quel en est le but. 126. Va en Suisse, & renouvelle l'Alliance avec Berne. 128. Prononce sur le differend entre l'Evêque & la Bou geoisie de Lausanne, & rend les deux Partis mécontens, qui s'accordent sans lai. ibid. Revient à Geneve pour y faire faire le Procez à Berthelier & à Pecolat. 129. empêcher l'Alliance entre Fribourg & Geneve. 137. & suiv. Il amuse les Suisses, & pendant ce tems, il leve une Armée contre Geneve. 144. Il y fait pailer deux Envoyez, pour les assurer qu'il veut maintenir leurs Franchises, & agit d'une maniere oposée. 144. n. Fait les efforts pour faire rompre l'Alliance entre Fribourg & Geneve. 145. n. Déclare la Guerre à cette Ville. 146. & suiv. Il y entre à main armée, contre le Traité qu'il avoit fait 150. & suiv. Violence qu'il y exerce. 152. Les Fribourgeois envoyent des Troupes dans son Pais; il tâche de les appailer. 152. & suiv. Traite de Paix avec les Suisses au sujet de Geneve. 154. & n. ibid. & 157. Se retire de cette Ville-là. 155. Les Suisses lui demandent raison de la mort de Berthelier, & le payement des fraix de la Guerre. 161. Il revient à Geneve avec la Duchesse son Epouse: Reception magnifique qui lui est faite. 166. & suiv. Naissance de son Fils ainé. 168. L'Empereur & le Roi de France veulent l'attirer chacun à leur parti. ibid. Il veut que le Vidomne de Geneve lui prête serment; l'Evêque s'y oppose. 169. Il est obligé de passer en Piémont. 171. & n. ibid. Il fait saisir les Biens de ceux qui ne veulent pas reconnoitre la Jurildiction. 172. Il promet de taire celler les vexations, si les Genevois veulent abandonner leur Appel à Rome. 172. n. Il revient à Geneve, y fait assembler un Conseil Géneral; Ce qui y est propole. 175. & n. ibid. Il repasse en Piémont, & ne revient plus. 176. n. Il fait demander aux Sindics la Souveraineté de la Ville; elle lui est resulée. 176. & n. ibid. Ses Partifans abandonnent la Ville. 181. n. Il fait tenir plusieurs Diettes en Suisse, pour faire rompre l'Alliance entre Berne, Fribourg & Geneve: Elle est confirmée de plus fort. 182. & n. ibid. & suiv. Il n'a aucun Office dans Geneve. 185. Il porte des plaintes aux Cantons contre cette Ville-là. ibid. Il défend à les Sujets tout commerce avec Geneve; Les Cantons le menacent à ce sujer, & il leve cette défense. 186. & n. ibid. Ceux de Berne & de Fribourg lui redemandent les Lettres d'Alliance, qu'ils ont avec lui. 187. Ils lui écri-

A STANDARD OF THE STANDARD OF

écrivent de ne pas molester leurs Alliez de Geneve. 189. Il n'est pas faché de la mort de Pontverre, cependant il en fait porter des plaintes. 197. Il se soumet à la perte du Pais-de-Vaud, s'il commet des hostilitez contre Geneve. 207. Les violences qu'il a exercées contre cette Ville-là, sont raportées à la Diette de Payerne. 209. Il s'aproche de Geneve, & fait une nouvelle tentative pour faire revoquer l'Alliance; ne pouvant y réussir, il repasse en Piémont. 213. n. Porte de nouvelles plaintes contre Geneve. 248. Lui fait une nouvelle Guerre. 263. Perd ses Etats. 270. Son Sceau. b 283.

Savoye (Emanuel Philibert Duc de).
Rentre dans les Etats de son Pere.
a 305. Demande aux Bernois les
Païs qu'ils ont pris; ils lui sont
rendus à l'exception du Païs - deVaud. n. ibid. 317. & n. ibid. Fait
un Mode de Vivre avec Geneve.
319. n. Forme une entreprise contre cette Ville, & ses Troupes
sont battues. 322. & suiv.

Savoye (Charles Emanuel Duc de).
Forme une entreprise contre Geneve qui échouë. a 329. n. & suiv.
Representation de l'Ambassadeur d'Espagne là dessus. 331. Il s'empare du Marquisat de Saluces. 332.
Guerre à cette occasion. 333. & suiv. Il vient en personne assieger Ternier, & en viole la Capitulation. 348. Ses Troupes sont battuës. 350. 351. Il fait des propositions de Paix aux Bernois. n. ibid. Ensuite une Treve avec eux. 352. n. Il fait attaquer le Fort

d'Arve, ce qui engage une Bataille où ses Troupes sont défaites. 355. n. Il perd une autre Bataille, où il se trouve en personne. 356. n. Il forme de hautes esperances de la mort de Henri III. 359. Il reprend en personne le Bailliage de Gex. n. ibid. Reprend aussi Bonne, & en viole la Capitulation. ibid. Il fait un Traité avec les Députez de Berne, qui n'est pas ratissé. 361. n. Il repasse en Piémont. 361. De là en Provence, & la ravage. 383. n. & 394. n. Ses Troupes font battues près de Monthoux. 391. Il va en Espagne chercher du secours. 394. n. Ses Troupes sortent de la Savoye. 397. n. Il fait un Traité de Paix; De quelle maniere il prétend que Geneve y doit être comprise. 404. 406. n. Il fait tenir une Conference sur les Droits de Geneve. 406. & n. ibid. & suiv. Il va à Paris. 409. Sujet de son Voyage. 410. & n. ibid. Il fait un Traité avec le Roi de France, qui n'a pas lieu. 411. n. Il recommence la Guerre, & perd divers Pais. 412. 413. n. & Suiv. Autre Traité avec le Roi de France, qui a son effet 418. & n. ibid. veut prendre Geneve par Escalade: Suites facheuses de cette entreprile. 421. & n. ibid. & suiv. Il vient en personne pour cette entreprise & échoue. 427. & suiv. Il repasse les Monts. 436. Veut se justifier. 442. Fait proposer la Paix aux Genevois. 448 & n. ibid. Traité fait avec eux. 453. & n. ibid. & suiv. b 249. Il arme de nou-

veau contre Geneve. a 475. & n. ibid. Les Suisses lui envoyent une Ambassade, pour le détourner de la Guerre. 476. n. Il reçoit aussi un Envoyé de France pour le même sujet, & désarme. 477. & n. ibid. Il arme de nouveau, & fait déclarer aux Genevois le dellein pour lequel il leve des Troupes. 479. n. Il fait la Guerre au Duc de Nemours, & reçoit secours de Geneve. 480. & n. ibid. Il fait Alliance avec Berne. 482. Perd la Savoye. 493. n. Elle lui est renduë. 494. n. Sceau de ce Prince. b 286.

Savoye (Victor Amé Duc de). Vient en Savoye. a 482. n. & 517. n. Son Mariage. 484. n. Fait des préparatifs de Guerre, qui n'aboutissent

à rien. 526.

Savoye (Pierre de). Elû Evêque de Geneve, dans un bas âge. a 86.

Sa mort. 87.

Savoye (François de), Evêque de Geneve, comment. a 98. Il y fait fon entrée, & prête ferment entre les mains des Sindics. n. ibid. Sa

mort. 99.

Savoye (Jean Louis de), Evêque de Geneve. N'a aucune inclination pour l'Etat Ecclesiastique. a 87. Il maintient la Ville & la Liberté du Peuple, contre toute opression. ibid. Il oblige son Frere de quitter le titre de Comte de Geneve. ibid. Le Duc son Pere lui demande permission, de même qu'aux Sindics, de se retirer dans Geneve, & il l'obtient. 88. & n. ibid. Il cede les Titres des Foires de Geneve. 90. Il sait saisir, par représailles, les Tome 11.

Lombards, & en fait exécuter une partie. 92. Il fait la Guerre aux Valaisans: Suites fâcheuses qu'elle eut. ibid. & suiv. 93. n. Il fait Alliance avec les Suites. 94. Il donne une Déclaration aux Genevois, qu'ils ne seront point obligez de prendre les Armes, que 1 cur la défense de la Ville. 95. n. b 172. Querelle entre ses deux Favoris, a des suites funesses. a 95. & n. ibid. Action genereuse à sa part. 97. Sa mort. ibid. Son caractere. ibid. & 98. n. Son Sceau. b 283.

Savoye (Philippe de) Elû Evêque de Geneve, dans son bas âge. a 100. Quitte l'habit Ecclessaftique. 101. Quitte aussi l'Evêché, & est fait Comte de Genevois. 111. Il passe en France, & obtient la Duché de Nemours. ibid. Sa mort.

ibid.

Savoye (Jean de), Evêque de Geneve. a 115. Sa naissance abjecte. 116. Fait son entrée dans Geneve, & déguile les intentions. ibid. Trompe le Peuple en lui failant voir des Patentes pour remettre les Foires. 117. Est obligé de rester en Piémont à petit train. 120. Cede au Duc de Savoye la Jurisdiction temporelle de Geneve; Les Cardinaux s'y opposent. ibid. & n. ibid. Fait une Procedure contre les Franchises de Geneve. 121. Autre de même. ibid. Suite fâcheuse de celle-ci, où il faut qu'il cede. 122. Ne pouvant piller le Peuple, il vexe les Ecclesiastiques. 123. Est mal fait de corps & d'esprit : Railleries fur son compte. ibid. Il est atteint d'une maladie infame. ibid. Ttt

Des Patez de Poissons font mourir ses Domestiques. 124. Suite fâcheuse de cette affaire. 127. Il poursuit injustement Pecolat & Berthelier. 129. Bonnivard est le seul qui ose lui signifier un Mandement du Métropolitain. 131. Il va en Piémont, & est de nouveau ajourné par devant le Métropolitain, qui ordonne la liberation de l'ecolat, fous peine d'excommunication. 132. Elle est affichée: Soulevement du Peuple contre les Officiers de l'Evêque : Le Prisonnier est relâché. ibid. L'Evêque fait mourir injustement deux Genevois en Piemont. 135. 136. Il veut envoyer un Gouverneur à Geneve, qui est refusé. 142. & n. ibid. Il prête son nom pour perdre Berthelier, & le faire mourir injustement. 157. & n. ibid. & suiv. Il entre dans Geneve avec des Troupes, y fait assembler le Conseil Géneral; ce qu'il y déclare. 158. n. En fait assembler un autre, pour déposer les Sindics 161. & n. ibid. Il traite rudement les Genevois. 163. n. Les Fribourgeois lui demandent raison de la mort de Berthelier. ibid. Il meurt d'une maladie honteuse. 165.

Saveye (Philippe de), dit Philippe fans terre. Tuë le Maitre-d'Hôtel de sa Mere, & fait exécuter le Chancelier de son Pere. a 87. Chagrine son Pere. 88. & suiv. Est arrêté. 90. Les Genevois sollicitent son élargissement. 91.

Savoye (René Batard de). Vient à Geneve, & cherche à nuire aux Sindics. a 101. Il commet excès

contre un Genevois, & est obligé de le reparer. 102. Il veut oprimer la Ville, & commet diverses violences. 103. Il est chasse. 105. Generosité des Sindics à son départ. ibid. Sa mort. n. ibid.

Schaffhouse. Evoye des Députez pour la Paix entre la Savoye & Geneve. a 452. & n. ib. Son Sceau. b 287.

Sedeleube, Sœur de Clotilde. Embraffe l'état Monassique. a 23. n. Elle fonde l'Eglise de St. Victor. ibid.

Sel. Les Fermiers du Sel causent des difficultez. a 535. & suiv.

Sentimens, sur les dogmes de la Religion, ne doivent pas être poursuivis criminellement. a 294. n.

Sermon. Exposé à la censure publique, quel jour. a 291. n.

Servet (Michel). Se fauve des prifons de Vienne, & vient à Geneve. a 293. Ses Etudes & fes Ouvrages. ibid. Est arrêté: Procedure criminelle contre lui. ibid. Il est condamné au Feu, & executé. 294. n. Ses sentimens, moins détestables qu'ils n'ont été représentez. ibid. Une semme condamnée à une peine, pour avoir dit qu'on avoit mal fait de le faire mourir. 304. n.

Sessons (Pierre de), Evêque de Geneve. a 51. & n. ibid. Enquête faite contre lui. b 401. & suiv. Il a des Ennemis personnels 405. n. Il est justissée. ibid. Il construit deux Forteresses, & fait la Guerre aux Ennemis de la Ville. 406. n. 427. & n. ibid. Il fait diverses acquisitions. 413. & n. ibid. Son activité. 415. & n. ibid. Il établit un Docteur pour enseigner les jeunes Ecclesiastiques. 426. & n. ibid. Ses

démêlez avec le Comte de Genevois, & le Sgr. de Gex. 427. & n. ib. Sextumvirs. Quand établis. b 316.

Seissel (Charles de). Elû Evêque de Geneve, en est dépossed a 99. Est rétabli. 111. Son caractère. ibid. Envoye à l'Empereur pour les Franchises de Geneve. n. ibid. Il s'oppose aux entreprises du Duc de Savoye. 114. Sa mort. ibid. Il est regretté. 115. & n. ibid.

Seissel (Claude de), Archevêque de Turin. Ses Dignitez. a 124. Confeille au Duc de Savoye de ne pas fouffrir les Republiques de Geneve

& de Lausanne. ibid.

Siecle. Le quatrieme a été funeste à plusieurs Païs. a 22. Credulité puerile du septieme Siecle. 27. n.

Sigismond, Empereur. Confirme les Privileges aux Genevois. a 74. b 126. Il vient à Geneve; Reception qui lui est faite. 75. & n. ibid. Son Sceau. b 283.

Sigifmond, Roi de Bourgogne. Sa défaite: Sa mort & celle de sa Fa-

mille. a 25: n.

Sindics. Par qui ceux de Geneve sont créez. a 71. Des Sindics déposez tiranniquement. 162. & n. ibid. Ils condamnent à mort un Criminel; détenu dans les Prisons du Château de l'Isle, & le sont exécuter. 184. L'Evêque leur donne le pouvoir de juger de toutes les Causes civiles. 188. n. Des Magistrats qui ont été Sindics, ne veulent revenir dans cet Emploi, & pourquoi, a 440. 441. n. Changement sait à cette occasion aux Elections. ibid. Sinode. Voiez Dordrecht. Paris.

Sixte V. Pape. Entre dans un Com-

plot, pour faire la Guerre contre Geneve. a 328. & n. ibid. En est détourné par le Roi de France. 330. n. Trame diverses entreprises avec le Duc de Savoye, contre Geneve. 422. n.

Sociniens. Voiez Alciat. Blandrata. Carignan. Gallo. Gentilis. Tellius.

Soleure, Ville. Dépend de Geneve pour le Spirituel. a 27. n. La Légion Thebéenne y souffre le Martire. 31. n. Elle envoye secours à Geneve. 205. Traité qui y est fait pour la conservation de cette Ville-là. 321. & n. ibid. 339. n. 420. n. 455. n. 475. 517. n. & b 205. 261. Consirmé par le Roi Louis XIV. 269. Diette qui y est tenue pour la Paix, entre la Savoye & Geneve. a 451. n. Elle envoye des Députez à ce sujet. 452. n. Son Sceau. b 287.

Sonas: Son avis engage une Bataille où il est tué, & l'Armée de Savoye défaite. a 389. n. & suiv.

Sonas, Fils du précedent. Est d'une entreprise contre Geneve: A un prestige de mauvais augure. a 428. Est pendu. 434.

Sorciere. Crime imputé, & Procedure tenue contre une Sorciere. a 512.

n. Son Suplice. 513. n.

Sorciers. Erreur fur leur compte, dont on est revenu. a 513. n.

Spanheim (Frideric), Professeur. Est demandé pour l'Université de Ley-

de. a 506. n.

Spiffame (Jean Paul), Evêque de Nevers. Se retire à Geneve. a 310. Est admis dans les Conseils. 311. Devient suspect. 312. On découvre qu'il a fait un faux Contract.

516

313. Quels Emplois il a possedez. 314. n. Son Histoire. ibid. La Reine de Navare porte des Plaintes contre lui. 315. n. Il est emprifonné. ibid. Procedure tenue contre lui. 316. n. Il est condamné à mort. ibid.

Suede. Voyez Gustave Adolphe.

T.

Aurodinum, ou Tauretunensem. A Renversé dans le Rhône par un Tremblement de Terre. a 28. Si c'étoit une Ville ou un Mont. ibid. & n. ibid.

Tellius (Silvestre). Ses sentimens. a

304. 7.

Ternier (Bailliage de). Violences qui y font commises par les Troupes de Savoye. 358. n.

Ternier (Château de). Est pris, & la

Capitulation violee. a 348.

Terrail (Louis de Comboursier Sieur du). Sa naufance. a 467. Forme une entreprise contre Geneve.468. Elle est découverte. 469. Il est arrêté, & condamné à mort. 471. 6 Juiv. 472. 1.

Theolastus, Evêque de Geneve. a 22. Theses contre l'Universalité de la Gra-

ce. a 528. n.

Thefes sur la Religion. Voiez Bernard (Jaques).

Thiez (Mandement de). Ce que c'est.

a 340. n.

Thonon. Prise de cette Place, & autres du Chablais. a 342. 6 suiv. Elle est prie de nouveau par l'Armée de France & de Geneve. 388. 389. n. Ses Habitans rentrent dans la Religion Romaine. 406.

Tiguriens. Défont les Romains. a 9. Sont défaits ensuite eux-mêmes, 10. Voiez Zurichois.

Tollerance. Voiez Berne.

Tremblemens de Terre, arrivez à Geneve en divers tems. a 321. 325. 326. 417.

Turrettin (Benedict), Professeur en Theologie. Est envoyé en Hollande, obtient secours d'argent des Etats Generaux, & de quelques Eglises d'Allemagne. a 485. n. Sa mort, & par qui sa Protession est

remplie. 507. n.

Turrettin (François), Professeur en Theologie, fils du précedent. Est envoyé aux Etats Generaux, de qui il obtient une Subvention considerable. a 518. & n. ibid. Est demandé par les Etats Generaux, & ensuite par l'Université de Leide, mais n'est pas accorde. 519.11.

Tzernembel (Erasme Baron de). Se retire à Geneve. Ses disgraces. a

489.

7 Alternus, Evêque de Geneve. a

Vandel (Claude). Est arrêté par les ordres de l'Evêque. a 121. Sedition excitée à cette occasion. 122. Il est relaché. ibid.

Vand (le Seigneur de). Fait hommage à l'Evêque de Geneve. a 67. n.

& 6 93.

Vand (Pais de). Saccagé par les Troupes. a 206. Le Duc de Savoye se foumet à le perdre, s'il commet hostilité contre Geneve. 207. Il est pris par les Bernois, 270. Est annexé pour toûjours au Canton de: de Berne. 305. n. 317. & n. ibid. Vendanges de Bonne. Ce que c'est. a 378. & suiv. & 395.

Vendôme (Cesar Duc de). Vient à Geneve: Son Discours au Conseil. a 507. n. Se retire, & pourquoi. 508. n.

Venise (la Republique de). Demande un Criminel qui ne lui est pas accordé, mais est exécuté. a 514. & n. ibid.

Vent impetueux, qui cause des effets

surprenans. a 508.

Verly, Chanoine de Geneve. Donne un sousselet, au sujet d'un Ecrit sur la Religion. a 214. Cause une sédition, & y est tué. 226. Suite de cette affaire. 227. & n. ibid. & suiv.

Vernets. Acquisition du Territoire dit les Vernets. a 85. & n. ibid. b 165.

Versoy. Sa situation, Fort qui y est construit. a 361. & n. ibid. Est pris par les Genevois. 362. & n. ibid. Est démoli. 363. n.

Vervins. Paix qui y est conclue. a

404. 405. 1. 6 246.

Vicariat de l'Empire. Est demandé à l'Empereur par le Comte de Savoye, qui l'obtient; l'Evêque de Geneve s'y oppose pour ce qui le concerne, & il est revoqué. a 67. 68. n. & suiv. b 96. 98. 99. 102. Voiez St. Joire (Alamand). Marcossey (Guillaume).

Victor (St.), Martir. Découverte de fon Corps. a 26. n. Il est porté de

Soleurre à Geneve. 27.

Victor (St.), Monastere. Par qui fondé, & par qui bâti. a 23. n. 27. n. 36. n. 212. n. Il est soumis à l'Eglise de Clugni. 36. & n. ibid. Il est rasé. 16. & n. ibid. 211. n. Victor (St.), Fauxbourg. Son Eglise lui donne le nom. a 23. n. Il est rasé. 16. & n. ibid. 211. n.

Vidomnat, dans Geneve. Ce que c'est. a 39. & n. ibid. 53. 56. Il est donné en engagement pour soixante livres, & passe en plusieurs mains. b 409. & n. ibid. Il passe dans la Maison de Savoye, sous quelles conditions. a 55. n. 56. 58. & n. ibid. b 59.

Vidomne de Geneve. Les Procès intentez par devant lui, sont traitez verbalement, & en langage maternel. 70. Il abandonne la Ville, & n'y revient plus. 181. 184. & n. ibid. Cet Office aboli pour toûjours.

201. n. & suiv.

Vidomnes particuliers à la Campagne. De qui ils dépendent. b 437. & n. ibid.

Vienne en Dauphiné. Il y a une perfécution. a 18. n. Denis & Paracodus en sont Evêques. 19. n. Son Archevêque est Métropolitain de Geneve. 130. & suiv.

Villars (la Maison de). Succede aux anciens Comtes de Genevois. a

72. n.

Villars (de). Vient à Geneve pour y commander les Troupes. a 423.n. Il y vient de nouveau après l'entreprise de l'Escalade. 437.n. Quels sont les Appointemens qui lui sont donnez. 445.n. Il est fait Commandant de St. Genis d'Aosse. 447.n.

Villeneuve (Humbert de), Ambassadeur de France. Est poursuivi à Geneve, par ceux de Berne & de Eribourg. a 117. Mo if de leur

de-

MATIERES. TABLE DES

518 demande. n. ibid. Il est enlevé. 119. S'il étoit Ambassadeur. 118. n.

Vin. Qui sont ceux qui ont droit d'en

vendre. a 71.

Viret (Pierre), dispute contre Furbity. a 236. n. Son retour à Geneve. 241. n. Il est empoisonné, & en réchape: Par qui ce crime est commis. 251. Il est logé chez les Cordeliers. n. ibid. & 252. n. Il est prête à l'Eglise de Geneve. 283. 1.

Vivres. Les Genevois achettent le droit d'en tirer des Etats de Savoye. a 87. n. 186. n. 424. n.

Encestas, Empereur. Confirme faite par Charles IV., & confirme les Privileges & Franchises aux Genevois. a 73. b 111. Son Sceau.

Wido, Evêque de Geneve. a 38. n. Infeode à son Frere uterin diverses Terres de la Table de l'Evêque. 39. & n. ibid. Revocation de cette Infeodation. ibid. & b 3.

Υ.

Worne, Village. Est enseveli par un Tremblement de Terre. a 326.

 $\mathbf{Z}$ .

Eringuen (le Duc de). Obtient de l'Empereur des Lettres de Souveraineté sur Sion, Lausanne & Geneve. 43. Il les cede au Comte de Genevois. 44. n. Elles sont revoquées par l'Empereur. 44. & n. ibid. 46. n. b 24. 30. 33. 34. Zurich. Diette qui y est tenue au sujet de l'Alliance entre Fribourg & Geneve. a 45. n. Un de ses Députez va au Duc de Savoye, au sujet des molestes qu'il fait à Geneve. 149. Journée qui y est tenue pour le même sujet. 157. & n. ibid. Autre Journée. 163. & n. ibid. Synode qui y est assemblé. 278. n. Autre Synode. 289. Sceau de cette Ville. b 285. & 288.

Zurichois. Font Alliance avec Berne & Geneve. a 327. & n. ibid. b 226. Ils donnent leur credit pour secourir Geneve. a 367. n. voyent secours à Geneve. 445. n. Ils entrent dans le Traité fait avec la Couronne de France, pour la conservation de cette Ville-là. 455. n. b 261. Recoivent secours de Geneve. a 516. & n. ibid. Voiez Tiguriens.

FIN de la Table des Matieres.



1m.n.7?











